

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





Vet. F. III B. 1001





Vet. Fr. III B. 1001





# ERRATA

DU

# DICTIONNAIRE

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Les exemplaires destinés à assurer à l'auteur la propriété de ce livre ont été déposés conformément aux termes de la loi.

Tout exemplaire qui ne portera pas la signature de l'auteur sera réputé contresait.

13 fautex

### OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

Chez les mêmes Libraires:

RECUEIL DE MOTS FRANÇAIS PAR ORDRE DE MATIÈRES, avec des Notes sur les locutions vicieuses, des Règles d'orthographe, et des Exercices qui servent d'application à la méthode. 13° édition. — In-8°. Prix: 1 fr. 50 c. — Ouvrage adopté par l'Université.

ABRÉGÉ DU RECUEIL DE MOTS FRANÇAIS par ordre de matières, à l'usage des commençants, avec des Exercices qui servent d'application à la méthode. In-12 de 48 pages. 21° édition. Prix : 30 centimes. — Ouvrage adopté par l'Université pour l'instruction primaire et les Salles d'Asile.

EXERCICES SUR L'ABRÉGÉ DU RECUEIL DE MOTS, etc. In-12. Prix: 1 fr. — Outre les exercices proprement dits, on trouvera dans cet ouvrage les mots du Recueil accompagnés d'adjectifs, de substantifs, etc., au moyen desquels MM. les Instituteurs pourront composer sur-le-champ des phrases pour les plus jeunes élèves.

RECUEIL DE MOTS FRANÇAIS par ordre alphabétique, avec des règles d'orthographe. In-8°, 6° édition. Prix: 1 fr. 50 c. — Dans ce Recueil, qui lui a été demandé pour servir de dictionnaire aux élèves, l'auteur, afin de ne pas multiplier inutilement le nombre des mots, a donné tantôt les racines, tantôt les dérivés, suivant la nature des difficultés qu'ils présentaient; de plus, il s'est borné aux termes généralement usités dans le commerce, l'industrie, l'agriculture et la vie commune.

# ERRATA

DU

# **DICTIONNAIRE**

## DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

o u

## REMARQUES CRITIQUES

SUR LES IRRÉGULARITÉS QU'IL PRÉSENTE

AVEC L'INDICATION

DE CERTAINES RÈGLES A ÉTABLIR

PAB

### B. PAUTEX

PROFESSEUR DE LANGUE FRANÇAISE

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ POUR L'INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE

ET DE CELLE DES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ GRAMMATICALE

ET DE L'ATHÉRÉE DES ARTS, SCIENCES, BELLES-LETTRES ET INDUSTRIE DE PARIS

### DEUXIÈME ÉDITION

Si mon œuvre n'est pas un assez bon modèle, J'ai du moins ouvert le chemin: D'autres pourront y mettre une dernière main. La Fontaine.

### PARIS

J. CHERBULIEZ, LIBRAIRE RUB DE LA MONNAIB, 10.

HACHETTE ET Cie, LIBRAIRES
BOULEVART ST-GERMAIN, 77.

DEZOBRY, F. TANDOU ET Cie

MAIRE-NYON, LIBRAIRE

1862



# **PRÉFACE**

L'accueil favorable qu'avaient reçu les Remarques sur le Dictionnaire de l'Académie publiées dans plusieurs journaux, nous engagea en 1856 à les réunir en un petit volume. Cet opuscule nous a valu des témoignages de bienveillance qui nous ont déterminé à examiner de nouveau le Dictionnaire, à le scruter minutieusement. Nous avons comparé entre eux et parfois opposé les uns aux autres les articles qui avaient quelques points de corrélation, et nous avons tâché d'en déduire des règles que les dictionnaires n'établissent pas, et qu'on ne trouve pas même dans les grammaires.

Ce travail nous a confirmé dans l'opinion que nous avons émise précédemment, qu'il serait utile que l'Académie s'adjoignit quelques hommes compétents pour la révision de son ouvrage. Les collaborateurs de la savante Compagnie seraient chargés de relire le Dictionnaire, et de puiser soit dans leur propre fonds, soit dans les grands lexiques qui ont paru depuis une quarantaine d'années, tels que ceux de Laveaux, de Boiste, le Complément du Dictionnaire de l'Académie, le Dictionnaire national et le Dictionnaire universel<sup>1</sup>, les mots et les acceptions qui manquent dans celui que nous regardons comme le code de notre langue. A mesure qu'on avancerait,

<sup>1.</sup> A ces divers ouvrages nous devons en ajouter deux autres qui s'impriment en ce moment: le Dictionnaire français illustré et encyclopédie universelle, par M. B. Dupiney de Vorepierre, qui a déjà obtenu l'approbation, puis une souscription de S. Exc. le ministre de l'instruction publique; — et le grand dictionnaire de M. Littré, membre de l'Institut. Ce dernier ouvrage, que le public lettré attend avec une vive impatience, et dont les premières livraisons doivent paraître avant la fin de cette année, faciliterait considérablement la tâche des mandataires de l'Académie.

ils devraient s'assurer si les mêmes locutions, les mêmes aphorismes, les mêmes proverbes ne se sont pas déjà rencontrés; ils verraient comment ils ont été *ècrits* et *dèfinis*, et si l'orthographe et la définition ne présentent pas des différences choquantes d'un article à un autre.

Quand nous disons que les collaborateurs prendraient note des mots et des acceptions qui manquent dans le Dictionnaire de l'Académie, nous n'entendons certainement pas demander qu'on recueille toutes sortes de mots et toutes les acceptions qu'ils peuvent avoir dans le public; nous croyons même qu'on pourrait, dans l'intérêt bien entendu de l'ouvrage, supprimer plusieurs de ceux qui s'y trouvent aujourd'hui. L'essentiel n'est pas de tout dire, mais de dire ce qui est réellement utile. Ainsi les additions qu'on ferait d'un côté seraient compensées d'un autre, en partie du moins, par des suppressions notables.

On retrancherait, par exemple, un assez grand nombre de doubles emplois. Plusieurs articles de huit à douze lignes sont répétés; d'autres de quatre à huit lignes s'y trouvent trois fois et plus¹; certains proverbes avec leurs définitions s'y rencontrent quatre, cinq, et même six fois; tel est celui-ci: « A laver la tête d'un âne, d'un More (ou plutôt, d'un Maure), on perd sa lessive », qui figure aux articles Laver, Tête, Ane, More, Perdre, Lessive, et qui chaque fois occupe de quatre à sept lignes, en sorte que ce proverbe en prend trente-trois à lui seul!...

On retrancherait encore un certain nombre de mots qui nous semblent inutiles; puis les proverbes ou les locutions qui pechent contre la grammaire, contre le bon goût, contre l'usage actuel, etc. Voy. l'Introduction, p. xxx a xxxu.

<sup>1.</sup> L'Académie, qui renvoie d'un article à un autre pour ne pas répéter des définitions de deux lignes, comme Annonaire (loi), « Celle qui, chez les Romains, pourvoyait à ce que les vivres n'enchérissent pas »; — Bourse (ami jusqu'à la), « Ami à rendre toutes sortes de services, excepté d'aider de son argent »; — Non-Prix, « Vendre à non-prix, Vendre moins que la chose ne coûte, beaucoup moins qu'elle ne se vend »; — l'Académie, disonsnous, répète des définitions de six, huit, dix lignes, et plus, telles que celles de Sang-froid (à Sang et à Proid), de Entendre finesse, malice, Entendre raillerie et entendre la raillerie, Entendre raison, Entendre la plaisanterie et ne pas entendre plaisanterie, etc. etc., qui se trouvent à Entendre, puis à Pinesse, Malice, Raison, Raillerie, Plaisanterie. La locution En rang d'oignon prend 12 lignes à l'article Oignon, et 15 à Rang. Outre l'inconvénient d'occuper sans utilité une place précieuse, ces doubles emplois ont souvent encore celui de présenter des variantes et des définitions incomplètes à l'un des deux mots, comme on peut le voir aux articles Ois, Ric-A-Ric, Train, etc.

Outre les additions et les suppressions à opérer, il est un autre travail non moins essentiel à notre avis; c'est celui qui tendrait à faire du Dictionnaire de l'Académie un tout bien homogène, bien lié dans ses différentes parties; il préviendrait quantité de rectifications que sans cela on serait appelé à effectuer plus tard, et contribuerait à établir dès l'abord entre les divers articles du Dictionnaire un accord qui est loin d'exister toujours. Ce travail, qu'on pourrait appeler d'éclaireur, serait dévolu à l'un des collaborateurs, qui n'aurait guère d'autre mission que celle-là, et suivant nous ce ne serait ni la moins délicate ni la moins laborieuse 1.

Les collaborateurs se réuniraient, à des jours déterminés, avec les membres de la Commission de l'Académie, pour discuter le travail qu'ils auraient fait dans l'intervalle des séances; l'un d'eux serait chargé de résumer par écrit les discussions; la Commission y prendrait ce qu'elle jugerait convenable, et

1. Voici de quelle manière on pourrait procéder. A chaque mot de quelque importance qu'il trouverait en lisant le Dictionnaire de l'Académie, le collaborateur chargé de ce travail chercherait le mot à son rang alphabétique et s'assurerait s'il y est bien écrit de la même manière, s'il est employé dans la même acception, avec le même complément, etc. Ainsi, à l'article A, il trouvera, N'avoir pas fait une panse d'a. Il devra donc chercher à l'article Panse ce qui a rapport à cette locution, soit dans le sens propre, soit au figuré; il signalera à la Commission les différences qui peuvent exister entre les deux articles, et la Commission jugera s'il y a lieu de modifier les définitions de l'un ou de l'autre. Pour Commencer à, commencer de; continuer d, continuer de, il signalera également les différences que présentent l'article À et les articles Commencer, Continuer. — Il verra que le proverbe Traiter quelqu'un de Turc à More (ou plutôt, à Maure) figure aux articles À, TRAITER, TURC, MORE, et qu'à DE il y a encore De Turc à More; il examinera si les définitions sont les mêmes, et la Commission décidera s'il faut laisser les cinq citations, etc.-Pour ces phrases, C'est à vous de parler, c'est à vous à parler, il recueillera ce qui est aux articles Ce. Être, DE, etc. — Il fera remarquer qu'à Sévère on ne retrouve pas cette phrase qui est ici, Sévère à lui-même, et demandera si elle doit être maintenue, ainsi que indulgent à, qui se trouve à l'article Indulgent : Indulgent à lui-même, indulgent à ses enfants. Etc. etc.

Il est d'autres remarques qui ne regardent pas spécialement le savant chargé de cette mission. Ses collaborateurs pourront également s'apercevoir que les locutions A demain, à ce soir, à dimanche, ne signifient pas seulement. Nous nous reverrons demain, ce soir, dimanche; elles peuvent signifier aussi, Nous renvoyons à demain, à ce soir, à dimanche, l'examen de telle affaire; dans tous les cas, nous pensons qu'au lieu de la définition qu'elle a donnée, l'Académie aurait mieux fait de suppléer l'ellipse, Adisu jusqu'à demain, etc. — Les uns et les autres verront également que les phrases maître à danser, à chanter, devraient être supprimées, et que dans tous les cas ces locutions, où le complément a un sens actif, se trouvent assez mal entre fille à marier et bois à brûler, où le sens est passif; — qu'on dit, non pas toucher au doigt, mais toucher du doigt, faire toucher au doigt et à l'œil; — que ces exemples, Habile à séduire, fou à lier, facile à dire, bon à manger, curieux à voir, triste à penser, prompt à s'irriter, prét à combattre, où l'on a, comme plus haut, entremélé le sens actif et le sens passif, devraient être présentés séparément : habile à séduire, enclin à médire, ingénieux à faire le bien, — fou à lier, facile à comprendre, utile à dire. Etc. etc. etc.

ferait le travail que nous appellerons définitif, bien qu'il dût probablement subir des modifications ultérieures.

Mais pour un ouvrage tel que le Dictionnaire de l'Académie, il est une autre question presque aussi importante, sous un rapport, que celle du travail intellectuel, c'est celle du travail matériel, de la composition typographique. Sans doute nous ne pouvons rien apprendre à l'Académie sur la manière dont cette partie doit être traitée; les soins tout particuliers qu'elle a apportés à la sixième édition, les précautions qu'elle a prises pour livrer au public un ouvrage exempt de fautes typographiques, soins et précautions qui malheureusement n'ont pas été couronnés de tout le succès désirable, permettent d'apprécier ce qu'elle aurait fait si elle avait été convenablement secondée. Malgré cela, nous prendrons la liberté de dire quelques mots sur ce sujet.

A mesure que la Commission de l'Académie aurait rédigé un certain nombre d'articles du Dictionnaire, ils seraient composés à l'imprimerie et l'on en ferait des épreuves en nombre égal à celui des personnes chargées de coopérer à la confection de l'ouvrage. Cette composition serait soigneusement gardée, afin qu'on pût la modifier plus tard si l'on venait à changer d'avis sur la place que devraient occuper les définitions de certains mots ou de certaines locutions qu'on voudrait ne pas répéter, comme celles de Plain-pied, Sang-froid, Haut le pied, etc. Une fois le travail terminé, on ferait la mise en pages du Dictionnaire; on en tirerait des exemplaires pour tous les membres de la Commission et les collaborateurs, qui compareraient ce travail d'ensemble avec les épreuves successivement tirées, s'assureraient s'il n'y a ni omissions ni doubles emplois, et en même temps examineraient s'ils n'ont rien à proposer pour l'améliorer '.

Aujourd'hui qu'on ne publie pas de dictionnaire de quelque

<sup>1.</sup> Sans entrer ici dans des détails qui nécessiteraient l'emploi de termes techniques fort peu intéressants pour la plupart des lecteurs, nous dirons que le Dictionnaire de l'Académie ne devrait pas être cliché: rien n'est moins compatible avec une belle exécution typographique que le clichage. Aussi dans une imprimerie renommée, la plus grande imprimerie de province et presque de la France, n'y a-t-il qu'une très-faible partie des ouvrages qui soient clichés; les ouvrages conservés le sont en caractères mobiles: c'est le seul moyen de faire convenablement les corrections, les réparations exigées par les accidents, et une foule de petites améliorations dont la pensée est éloignée par l'existence même du cliché.

importance sans indiquer l'origine des mots et leur prononciation, nous pensons qu'il y aurait dans le Dictionnaire de l'Académie une lacune fâcheuse si ces deux points essentiels n'étaient pas résolus; et nous sommes persuadé que le chiffre énorme de cent mille exemplaires, auquel on estime la vente de la sixième édition, aurait été de beaucoup dépassé si ce régulateur de notre langue avait offert ce qu'on trouve dans d'autres ouvrages du même genre.

Malgré les savantes raisons alléguées par l'illustre auteur de la Préface pour ne pas ajouter les étymologies, nous ne pensons pas que cette addition, d'une grande utilité ou du moins d'un grand intérêt pour bon nombre de lecteurs, offrît des difficultés insurmontables. L'Institut compte dans son sein bien des membres capables de remplir cette tâche ardue; d'ailleurs l'auteur de la Préface ne nous montre-t-il pas que lui-même pourrait l'accomplir? Enfin il ne s'agit point d'indiquer les origines de tous les mots, mais seulement celles dont on croit aujourd'hui être certain.

Souvent l'Académie a soin de donner explicitement la valeur des locutions empruntées à la langue latine. Ainsi elle dit : « Ad Libitum, Expression latine qui signifie A volonté... »; — « AD REM, Locution latine qui signifie A la chose... »; --- « ALLE-LUIA, Terme emprunté de l'hébreu, qui signifie Louez le Seigneur... », etc. Pourquoi n'a-t-elle pas indiqué de même la signification primitive de beaucoup d'autres mots? A l'article « Ad honores 4, Expression empruntée du latin, dont on se sert en français, dans le langage familier, en parlant D'un titre sans fonction et sans émoluments », n'aurait-il pas été convenable de dire que cette expression signifie Pour l'honneur, simplement honorifique? — Et de même dans la définition de « Ad PATRES, Locution latine qui s'emploie dans quelques phrases familières. Aller ad patres, Mourir; Envoyer ad patres, Faire mourir », ceux qui n'ont pas étudié le latin ne seraient-ils pas satisfaits d'apprendre que la première de ces locutions signifie Aller auprès de ses pères, de ses aïeux, aller les rejoindre dans

<sup>1.</sup> L'Académie ne met pas Ad Hominem (argument): c'est une omission à réparer, d'autant plus que c'est là qu'on devrait trouver explicitement indiquée la signification de cette locution latine (argument fait pour l'homme, qui va droit à l'homme, qui attaque directement la personne à qui on l'adresse), signification qu'elle n'a pas fait connaître à l'article Argument.

la tombe, — et la seconde Envoyer auprès de ses pères, c'està-dire dans l'autre monde? Le nombre de ces locutions latines employées en français est assez considérable; nous n'en citerons que quelques-unes: nescio vos, custodi-nos, salvanos, vade-mecum, ne varietur, bénédicité, paréatis, veniat, récépissé, etc. Pourquoi l'Académie ne dit-elle pas que Récépissé signifie Avoir reçu, comme elle dit que Récipé signifie Prenez?

Quant à la prononciation, l'Académie l'a indiquée quelquefois, il est vrai, mais trop rarement, comme nous l'avons fait
remarquer dans l'Introduction et dans le chapitre de la Prononciation. Ces absences d'indications se font surtout sentir
dans les adverbes en amment et emment et dans les mots terminés par il, ille, tie, tial, tiel, tion. — Nous croyons superflu de
demander que l'Académie continue de dire « l'L est mouillée,
les LL sont mouillées », au lieu de figurer la prononciation,
car celle qui est indiquée dans les dictionnaires du jour dénature complétement celle qu'on observe quand on parle bien.

Malgré le titre d'Errata du Dictionnaire de l'Académie française, que nous avons cru pouvoir donner à cette nouvelle édition de nos Remarques, nous aimons à croire que personne ne verra dans cet ouvrage une critique dirigée contre l'Académie elle-même. Nous avons entrepris ce travail par goût, et avec l'espoir qu'il pourrait être de quelque utilité; puis nous avons ajouté à nos premières observations celles que nous ont suggérées six années d'un examen attentif, qui nous a permis de faire de plus nombreux rapprochements. L'illustre Compagnie ne s'est pas méprise sur l'intention qui a dirigé notre plume dès le commencement, comme en témoignent les lettres dont nous ont honoré quelques-uns de ses membres.

D'ailleurs nous croyons avoir justifié ce titre non-seulement par l'errata proprement dit qui figure à l'article Туроскарніє, mais encore par le relevé des distractions que nous avons signalées, notamment aux mots Amande, Contre-basse, Gris, Majuscule, Mentor, etc.

Peut-être nous reprochera-t-on d'avoir signalé des distractions sans importance; et cependant nous avons supprimé au moins le tiers de notre travail primitif. Quant à la longueur de quelques articles, on l'excusera sans doute, en raison de la nécessité où nous nous trouvions de grouper des remarques qui sans cela auraient été incomplètes.

Afin d'abréger autant que possible, nous n'avons mentionné que les alinéa ou même les portions d'alinéa qui nous ont paru exiger une observation. Les points (...) qui figurent dans le commencement d'un grand nombre d'articles après le mot-titre, représentent ce qui, dans le Dictionnaire, se trouve entre ce mot et les phrases que nous avons signalées.

Nous ne terminerons pas cette préface sans exprimer notre vive reconnaissance aux personnes qui ont eu la bonté de nous aider de leurs conseils dans un travail si délicat, et sans mentionner les principaux ouvrages que nous avons consultés; ce sont :

Les diverses éditions du Dictionnaire de l'Académie française, savoir : la 1<sup>re</sup>, de 1694; — la 2<sup>e</sup>, de 1718; — la 3<sup>e</sup>, de 1740; — la 4<sup>e</sup>, de 1762; — et la 6<sup>e</sup>, de 1835. — Quant à la cinquième édition, qui paraît n'avoir pas été reconnue par l'Académie et dont l'autorité peut être contestée, nous nous sommes abstenu de la mentionner '.

Le Supplément de 1696, qui souvent pourrait être utilement consulté pour rectifier le Dictionnaire de 1835.

Le Complément publié en 1842 sous la direction d'un membre de l'Académie. Ce qui a paru du Dictionnaire historique de la langue française publié par l'Académie en 1858.

L'Essai d'un dictionnaire historique de la langue française par M. Paulin Paris, publié en 1847.

L'Errata de la sixième édition du Dictionnaire de l'Académie française, publié en 1841 par M. Legoarant, auteur de la Nouvelle orthologie française, dans une brochure in-4° qui a pour titre Nouveau dictionnaire critique de la langue française, etc.—Cet errata n'est pas long, mais il présente de précieuses remarques.

Le Dictionnaire national de M. Bescherelle.

Le Dictionnaire universel (in-4°) de M. Poitevin.

Le Dictionnaire français par ordre d'analogie de Lemare.

Le Dictionnaire étymologique de la langue française par Roquefort.

La Balance orthographique et grammaticale de la langue française par M. La Loy.

Le Dictionnaire universel d'histoire et de géographie par M. Bouillet.

Le Dictionnaire général de biographie, d'histoire, de géographie, etc. par MM. Dezobry et Bachelet.

La Biographie portative universelle par MM. Lalanne, Renier, etc.

Le Dictionnaire grec-français de M. C. Alexandre, membre de l'Institut.

Le Dictionnaire latin-français de MM. Quicherat et Daveluy.

L. Au moment de mettre sous presse, nous apprenons d'un membre de l'Académie française, que la savante Compagnie, avec laquelle il a eu l'obligeance d'en conférer, a déclaré reconnaître la *cinquième* édition de son Dictionnaire.

### LETTRES

### RELATIVES AUX REMARQUES SUR LE DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE



#### M. SAINTE-BEUVE

MEMBRE DE L'INSTITUT ET DE LA COMMISSION CHARGÉE DES TRAVAUX RELATIFS AU DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE.

Ce 25 septembre 1856.

Monsieur.

Votre travail, sous sa forme actuelle, me paraît excellent, et très-bon à être consulté pour les futures éditions du Dictionnaire de l'Académie. Malheureusement celui que nous faisons en ce moment n'est pas celui de l'usage, mais un grand Dictionnaire historique de la langue qui sera terminé dans un siècle. Il faudrait qu'on mit à profit vos exactes et judicieuses remarques pour les prochaines éditions du Dictionnaire ordinaire. Je le dirai.

Croyez à mes sentiments les plus distingués.

SAINTE-BEUVE.

#### M. PATIN

MEMBRE DE L'INSTITUT, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CHARGÉE DES TRAVAUX RELATIFS AU DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE.

24 décembre 1856.

Monsieur,

Il y a longtemps que je devrais vous avoir remercié du présent que vous avez bien voulu me faire. Vos Remarques sur le Dictionnaire de l'Académie française témoignent de recherches poursuivies avec une grande patience et beaucoup de sagacité grammaticale. Quand on prendra le parti d'effacer du Dictionnaire bien des irrégularités consacrées par l'usage et qu'on s'est jusqu'ici borné à constater, votre livre présentera des indications fort utiles, dont il est juste de vous témoigner d'avance sa reconnaissance. J'ai grand plaisir à le faire, en vous renouvelant en même temps l'assurance de mon estime pour vos travaux et de ma parfaite considération pour votre personne.

PATIN.

### M. AD. REGNIER

MEMBRE DE L'INSTITUT.

Paris, le 15 avril 1858.

Monsieur,

Je connaissais déjà vos Remarques sur le Dictionnaire de l'Académie, et je vous suis d'autant plus reconnaissant de me les avoir données que j'en sais le mérite. Je les ai parcourues plus d'une fois, et soit dans les remarques et instructions générales, soit dans les observations de détail, j'ai pu apprécier la puissance d'attention, la sagacité, l'esprit de suite et d'ensemble qui vous distingue, en même temps que j'ai été frappé de votre érudition consciencieuse en tout ce qui concerne l'étude soit historique, soit grammaticale de notre langue. On ne peut s'empêcher de désirer, en maniant votre petit livre, qu'une nouvelle édition du Dictionnaire soit publiée sans trop de retard, et qu'on y mette à profit vos judicieuses critiques et indications.

Recevez, Monsieur, je vous prie, avec mes remerciments, la sincère assurance de ma considération très-distinguée.

AD. REGNIER.

### M. C. ALEXANDRE

MEMBRE DE L'INSTITUT.

Paris, le 21 avril 1858.

Monsieur,

J'ai reçu l'ouvrage dont vous avez eu la bonté de m'adresser un exemplaire. Je n'ai pu qu'en parcourir bien rapidement quelques pages, étant occupé en ce moment des préparatifs de mon départ pour ma tournée annuelle d'inspection. J'avais plusieurs fois remarqué, Monsieur, dans un journal de l'instruction publique, de fort bons articles signés de vous sur certains détails du Dictionnaire de l'Académie. Je suis bien aise de voir que vous donniez suite à ces travaux, et je crois qu'ils peuvent être fort utiles pour l'étude approfondie de notre langue.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.

C. ALEXANDRE.

### M. Alfred MAURY

MEMBRE DE L'INSTITUT.

Paris, ce 2 mai 1858.

Monsieur.

J'ai lu avec intérêt l'opuscule intitulé Remarques sur le Dictionnaire de l'Académie française, que vous avez eu l'amabilité de m'offrir. Plusieurs de vos critiques m'ont paru fondées, et pour celles qui ne le semblent pas autant, il y a lieu à examen, et vous avez bien fait d'attirer sur ces points l'attention. La lecture de votre travail profitera à ceux qui ont besoin d'écrire correctement le français, c'est-à-dire à tous ceux qui le parlent.

Veuillez donc agréer mes sincères remerciements et croire à mon entier dévouement.

ALFRED MAURY.

# S. ÉM. Mer LE CARDINAL MORLOT ARCHEVâque de Paris.

Paris, le 19 juin 1858.

#### Monsieur,

Je n'ai pu encore que parcourir bien rapidement votre ouvrage sur le Dictionnaire de l'Académie. C'est une lecture qu'on ne voudrait plus interrompre dès qu'on l'a commencée; malheureusement le temps me manque pour cela comme pour beaucoup d'autres choses. Seulement je reviendrai le plus fréquemment possible à vos Remarques, si judicieuses, si intéressantes et si utiles. Je n'ai pas voulu différer plus longtemps de vous adresser mille remerciments pour ce service rendu et pour la bonté que vous avez eue de m'adresser un exemplaire de ce nouvel ouvrage, fruit d'études et d'observations qu'on ne saurait trop apprécier.

Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de mes sentiments très-reconnaissants et dévoués.

+ F. N., Card., archev. de Paris.

### M. DUPIN AINÉ

MEMBRE DE L'INSTITUT.



Monsieur,

Je vous remercie de m'avoir envoyé vos Remarques sur le Dictionnaire de l'Académie. — J'ai tardé à vous répondre parce que j'ai voulu les lire. Je vous en félicite maintenant en connaissance de cause; c'est un errata très-utile, dont on devra profiter dans une nouvelle édition.

Recevez, je vous prie, etc.

DUPIN.

#### EXTRAIT de L'ILLUSTRATION, nº du 11 octobre 1856.

M. Pautex, dont le nom se rattache à de nombreux et utiles travaux sur la langue française, et qui professe pour la grammaire un culte auquel il a voué sa vie entière, a entrepris et mené à fin une tâche ardue que lui seul eût osé aborder: il a lu le Dictionnaire de l'Académie. Il l'a lu, disons-nous, ce qui s'appelle lu, la loupe à la main, d'un œil scrutateur et inexorable. Dans ce voyage autour du monde, commencé à la lettre A et terminé avec la lettre Z, il a recueilli une ample collection de ces anomalies, de ces caprices orthographiques, éternel désespoir des instituteurs, des professeurs, des typographes et autres surveillants du feu sacré, auxquels l'application des règles semble déjà un labeur suffisant, et dont les exceptions multipliées déroutent toute la science.

Nous ne parlerons pas de quelques erreurs échappées à l'impression de ce Dictionnaire, et qui disparaîtront facilement d'un tirage à l'autre; nous nous abstiendrons de signaler l'omission assez fréquente des indications nécessaires pour fixer la prononciation; nous n'insisterons pas non plus sur cette profusion de variantes dans une matière qui devrait être invariable comme la loi : nous nous bornerons à citer quelques exemples, pris au hasard, dans diverses catégories d'irrégularités.

L'Académie emploie fort arbitrairement le trait d'union; elle écrit dès lors et dès-là, par là et jusque-là, par derrière et par-dessus, là dedans et là-haut, au delà et au-devant, portefeuille et porte-montre, entretoise et entre-sol, surintendant et sur-arbitre, etc. etc. — Dans quelques verbes elle double la consonne; dans d'autres, elle se contente d'affecter de l'accent grave la voyelle qui la précède : j'appellerai, je harcèlerai; j'achèterai, je cachetterai; ou bien elle change la nature de l'accent, et elle écrit : je relèverai et je révélerai; je décèlerai et je recelerai. - Pourquoi écrire maçonner et ramoner, cannellier et chapelier, lunettier et layetier, sangloter et grelotter? - Pourquoi cette différence entre des mots dérivés du même radical : emmaillotter et démailloter. consonnance et dissonance? - Que dire de la triple méthode qu'elle admet pour des substantifs de formation analogue : remuement, dénûment, éternument; pour les adverbes absolument et assidument? — Pourquoi surtout résolument et irrésolument? — N'est-ce pas pousser la liberté jusqu'à l'anarchie que d'autoriser, au mot payement, les variantes paiement et paiment?

Ce petit nombre de citations, pris dans le cours d'un volume très-rempli de faits, prouve tout le parti que l'Académie peut tirer du travail de M. Pautex pour ramener à une plus grande uniformité le code de notre langue, pour effacer de ses colonnes des disparates qui offusquent la logique, et des fantaisies qui défient tous les efforts de la mémoire. En attendant cet important résultat, les Remarques deviendront l'annexe indispensable du Dictionnaire pour tous ceux qui, par goût ou par nécessité, s'intéressent à son perfectionnement. H. F.

### INTRODUCTION

Malgré tout ce qu'on a pu dire depuis cent soixante ans contre le Dictionnaire de l'Académie, il est resté le seul régulateur de la langue française, tant pour la prononciation que pour l'orthographe et la signification des mots. On conçoit cependant que dans un travail de si longue haleine, il se soit glissé un certain nombre de fautes, qui ensuite ont pu passer dans d'autres ouvrages et par là induire en erreur un grand nombre de personnes. Il peut donc y avoir quelque utilité à relever une à une les fautes qui déparent ce Dictionnaire, en le suivant dans son ordre alphabétique.

Ces fautes sont de deux sortes : les unes, telles que les contradictions dans l'orthographe, le manque d'harmonie dans les définitions, sont inhérentes à l'ouvrage même et proviennent de différentes causes; les autres, et ce sont les plus saillantes, sont le résultat du travail matériel ou typographique, qui n'a pas été surveillé avec tout le soin désirable. Il en est quelques-unes pour lesquelles il est difficile de reconnaître à qui elles doivent être attribuées, et dans ce cas nous nous sommes permis de les mettre sur le compte de l'Académie, c'est-à-dire que nous ne les faisons pas figurer dans l'errata qui se trouve à l'article Typographie; telle est cette inversion à l'article Queue: « Prendre le mariage par la queue, Avant le mariage, vivre maritalement ». Évidemment il faut lire ici, comme à l'article Roman: « Vivre maritalement avant le mariage »; cependant il est possible que l'inversion qui se trouve à l'article Queue soit le fait du compositeur. Mais il y a des transpositions de phrases qui ne peuvent être attribuées à l'Académie, ni même au premier compositeur : c'est, croyons-nous, le résultat d'additions faites après coup, et qui ont été mal placées par l'ouvrier qui a corrigé sur le plomb; telles sont celles qu'on voit aux articles Commencer, Gouverner, Mais, etc. Le reproche qu'on peut adresser au membre de l'Académie chargé de surveiller l'impression, c'est de n'avoir pas vérifié les corrections jusqu'au dernier moment, et d'avoir donné le bon à tirer ou plutôt à clicher sur des épreuves qui portaient encore des remaniements (changements, additions ou suppressions) à faire 1.

<sup>1.</sup> Il est des auteurs qui répugnent tellement à lire les épreuves de leurs ouvrages, qu'ils donnent leur bon à tirer ou à clicher sur des épreuves qui demandent encore plusieurs heures de remaniements. Souvent les renvois pour les additions à intercaler sont indiqués si peu clairement, que le compositeur reste indécis; et il commet des erreurs, surtout s'il est distrait, si l'écriture est difficile à lire, ou si la matière traitée dans l'ouvrage est hors de

Quels que soient les coupables, pour ces fautes et pour les autres, nous allons passer en revue les principales de celles qu'on trouve dans le Dictionnaire de l'Académie.

Fautes typographiques. Aux mots aspersoir, billon (terme d'Agriculture), faucillon, cervier, on trouve le genre féminin; — à ballottade, collection, déchéance, préceinte, le masculin; — à boulonner, expérimenter, verbe neutre; — à couler (fluer), verbe actif; — à mésavenir, s. fém.; — à simultanément, adj.; — à vivifiant, ante, adv.; — à fécale (matière), subst. fém.; — à gemme (sel, pierre), adj. masc.; — à baiseur, euse, adj. pour subst.; — à opérateur, subst. pour subst. masc.; et au contraire, on trouve, à payeur, euse, et à routinier, ère, s. m., et à inoculateur, trice, s. f., au lieu de subst. seulement. — Aux mots déconsidéré, ée; paraphraseur, euse; parent, ente; tellière, etc., les dénominations sont omises; — le participe causé, ée, est mis au verbe neutre comme au verbe actif; — défilé, ée, qui devait être au verbe actif, a été placé au verbe neutre.

Aux verbes déjeuner, détonner, on trouve les participes déjeuné, ée; détonné, ée, qui sont de trop, puisque le participe de ces verbes neutres qui ne se conjuguent qu'avec l'auxiliaire avoir resté toujours invariable. — D'un autre côté, les participes sont omis à plusieurs verbes actifs tels que dégriser, estamper, plaisanter, etc., ou à des verbes pronominaux et réciproques tels que s'absenter, s'abstenir, se désister, s'ecrier, s'emparer, se souvenir; s'entr'avertir, s'entr'égorger, s'entre-quereller, etc., tandis qu'on en a mis à murmurer, marmonner, marmotter, pisser, etc.; se bastinguer, s'encasteler, s'engrumeler, s'entabler, etc.

Définitions. On nous dit que Homocentrique est un terme d'Anatomie, au lieu d'Astronomie; — que Mystique signifie Figure allégorique, au lieu de Figuré, allégorique; — que Rembourser des épigrammes, de mauvais compliments, des injures, des coups de poing, un soufflet, un coup d'épée, etc., c'est les recevoir; — que Retourner un habit, c'est le tourner dans un autre sens, comme on le ferait d'une rôtie, d'une côtelette, ou de foin qu'on veut faire sécher (Voy. Retourner); — que Tercer ou Terser signifie Donner un troisième labour, et Reterser, Donner un second labour; — que quintupler, sextupler, septupler, décupler, centupler, c'est rendre cinq, six, sept, dix, cent fois plus grand; tandis que quintuple, sextuple, septuple, décuple, centuple, sont définis « qui vaut cinq, six, sept, dix,

sa portée. Le correcteur qui lit la dernière épreuve peut s'y tromper également, par l'une des trois causes que nous venons d'énoncer, et de là viennent des fautes que l'auteur déplore, mais qu'il ne doit imputer qu'à lui-même. Quelquefois, et cela n'est même pas très-rare, on croit voir que l'auteur a fait un lapsus calanti, et l'on voudrait le consulter; mais il est à la campagne, en province, en voyage; on est pressé de tirer pour avancer l'ouvrage, et l'on se décide à imprimer tel quel.

cent fois autant, et non cinq, six, sept, dix, cent fois plus.—On nous dit encore que l'airain est un métal (lisez: alliage) composé en grande partie de cuivre jaune (supprimez: jaune), mêlé avec du zinc...; — que Goût se prend quelquefois pour Odeur. On sent ici un goût de renfermé (Voy. Goût); — on donne des définitions différentes à Gréeur et Agréeur, à Écourgeon et Escourgeon, qui doivent être synonymes. Etc. etc.

EXEMPLES. Dans les exemples nous trouvons Des poissons vivipares;

— Des bras (sorte de chandeliers), une coupe, un couvert, un flambeau de vermeil dore; — La pièce d'un franc pèse un gramme (lisez: CINQ grammes);—Il ressemble aux anguilles (au lieu de à l'Anguille ou Languille) de Melun, il crie avant qu'on l'écorche; — Le glacier du Ment-Blanc est le plus remarquable de la Suisse. (Jusqu'en 1860, il fallait dire: de la Savoie; maintenant le Mont-Blanc est en France.)

Contradictions et inconséquences. Les unes et les autres sont nombreuses, car on en trouve dans l'orthographe, dans le genre et dans les définitions. Pour celles-ci nous nous bornons aux citations présentées plus haut.— Quant au genre, nous mentionnerons Viorne, Losange, auxquels l'Académie donne le genre féminin, tandis qu'aux articles Obier, Rhombe, elle dit: L'obier est un viorne, Le losange est un rhombe; — puis Euphorbe, auquel elle donne le genre masculin, tandis qu'aux articles Ésule et Tithymale elle en fait un substantif féminin (Voy. Euphorbe); — Orge, qui, dit-elle, ne prend le genre masculin que dans les locutions orge mondé, orge perlé, bien qu'elle appelle l'écourgeon de l'orge carré; — et enfin la plante appelée hièble, à laquelle elle donne le genre masculin quand elle l'écrit Yeble, et le genre féminin à l'article Hieble.

Mais c'est l'orthographe qui nous fournit le plus de matériaux. -Dans le verbe Asseoir, l'Académie ne met l'e qu'à l'infinitif; elle écrit j'assois, j'assoyais, j'assoirai, j'assoirais, assoyant; dans le verbe Surseoir, elle met l'e à l'infinitif, au futur et au conditionnel (surseoir, je surseoirai, je surseoirais), et le supprime aux autres temps (je sursois, je sursoyais, sursoyant). - Elle écrit abattement, abatteur, abattoir, abattures, avec deux t; abatage, abatée, abatis, avec un seul; -battre, abattre, combattre, débattre, s'ébattre, avec deux t; elle n'en met qu'un à embatre, embatage (Voy. BATTRE). - Elle écrit avec deux r, charrette, charretier, charrier, charroi, charron, charrue, et les dérivés, auxquels on pourrait ajouter carriole et carrosse; mais chariot n'en prend qu'une; - au contraire, courrier, courrière, ont deux r, par exception à courant, courante, coureur, courir et tous les composés de ce verbe : accourir, concourir, parcourir, recourir, secourir, etc. - Elle écrit un zéphyr avec l'y et sans e à la fin, et Zéphire, le Zéphire, avec un i simple et un e final; — desquamation avec une seule m, conformément à l'étymologie, et squammeux avec deux m; — des dames-jeannes, des saints-germains, sans majuscules et avec des s finales; dans les reines-Claude, Claude prend la majuscule et reste au singulier; pour les poires de Messire Jean, il faut écrire Messire et Jean avec des majuscules, les laisser au singulier, et supprimer le tiret qu'on met à dames-jeannes, à saints-germains et à reines-Claude, etc. etc.; — elle donne la marque du pluriel à les duos, les trios, mais elle écrit les solo sans s finale. Voyez aussi les articles les les

Aux Contradictions et inconséquences on pourrait ajouter quelques lignes qui auraient pour titre Distractions. C'est en effet, ce nous semble, à des distractions qu'il faut attribuer l'orthographe de l'adjectif douceâtre, dont le ce au lieu du ç (douçâtre) nous ramène au temps où l'on écrivait nous commenceons, nous commenceasmes;—celle de recez, dont le z, qui aurait été en harmonie, il y a cent quarante ans, avec agrez, congrez, procez, succez, etc., ne peut être maintenu aujourd'hui qu'on écrit agrès, congrès, procès, succès;—celle de tutelle, curatelle, qui, à la vérité, peut être attribuée au respect pour les habitudes du barreau, aussi bien que celle de prefix (au lieu de prefixe), mais qu'on doit maintenant rendre conforme à l'étymologie, et à l'analogie de ces mots avec parentèle, clientèle, cautèle, loquèle, etc., comme l'Académie l'a fait en 1835 pour fidèle et modèle, qu'elle écrivait précédemment fidelle, modelle.

C'est probablement une cause semblable qui a fait omettre à l'Académie les mots iconolâtrie et zoolâtre, quoiqu'elle ait donné iconolâtre et zoolâtrie; — qui lui a fait dire, à l'article  $\bf B$ , que les mots abbé, rabbin, sabbat, et leurs dérivés, sont en français les seuls mots où le b se redouble, bien qu'elle ait admis gobbe, gibbeux, gibbosité, qui prennent également deux b; — et encore, que repartir, répliquer, etc., qui est un verbe actif, se conjugue comme partir, verbe neutre qui prend généralement l'auxiliaire être  $^1$ ; — que vermoulu est le participe de vermouler; ce qui autoriserait à dire que moulu est le participe de mouler, ou tissu le participe de tisser, etc. etc.

Les accents ne présentent pas moins d'anomalies. L'Académie écrit novissimé et optime; — séve, grève, trève; — soutenement, ténement, entretènement; — fève, allègre, règlement, et féverole, allégrement, réglementer, dérèglement, etc.; — elle emploie l'accent grave pour les mots recèlement, dégrèvement, allèchement, et met l'accent aigu dans affrétement, complétement (substantif et adverbe), desséchement; rengrénement; bien que les uns et les autres soient dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que la pénultième syllabe des verbes auxquels

<sup>1.</sup> Pour être dans le vrai, il aurait fallu dire que repartir « se conjugue comme partir

ils appartiennent soit affectée d'un accent aigu (recéler, dégréver, allécher; affréter, compléter, dessécher, rengréner), qu'ils aient le même nombre de syllabes, et que la syllabe accentuée soit suivie d'une syllabe muette¹;—elle emploie l'é grave pour les mots bobèche, brèche, calèche, lèchefrite, chènevotte, fièvre, mièvrerie, piètrerie, espièglerie, etc.; l'é circonflexe pour beche, campéche, drèche, etc.; et l'é aigu pour orfévre, orfévrerie, négrerie, etc.;—elle met toujours un accent aigu devant la syllabe ge; d'où ces bizarreries : collègue et collège, stratègue et stratège, grègue et grège, allègre et allège, synthèse et cortège, dièse et piège. — Dans les verbes, le futur et le conditionnel prennent l'accent grave ou l'accent aigu suivant que la pénultième syllabe de l'infinitif présente un e muet ou un é; il faut donc écrire j'engrènerai et je rengrénerai; je grèverai et je dégréverai 2; je relèverai et je révélerai; je décèlerai et je recélerai.

L'emploi de l'accent circonslexe mérite une mention particulière. On est généralement persuadé qu'il faut mettre cet accent dans les mots où il y a une lettre supprimée, voyelle ou consonne; et l'on écrit, en conséquence, chûte, reliûre, meûnier, moûtier, vîte, ôtage, joûte, etc. Eh bien, précisément dans ces mots-là l'Académie l'a supprimé; elle écrit chute, reliure, meunier, moutier, vite, otage, joute, etc.; mais elle en met un aux mots grâce, extrême, suprême, trêve, etc., où il ne représente rien: — elle le met à gaînier, où la première syllabe doit être brève, et non dans je dégaine, je rengaine, où elle doit être longue; - elle l'emploie pour dix des adverbes dérivés des adjectifs terminés par u : assidûment, congrûment et incongrûment, continûment, crûment, dûment et indûment, goulûment, nûment, résolûment, et le supprime dans les six autres : absolument, ambigume.it, dissolument, éperdument, ingénument, irrésolument; ainsi elle écrit incongrûment avec un accent comme congrûment, mais elle n'en met pas dans irrésolument, composé de résolûment qui en a un.—Comme elle supprime dans les mots déjeuner, dessouler, encablure, cranologie, symptomatique, etc., le circonflexe qu'elle met à jeûner, soûler, câble, crâne, symptôme, on pourrait croire que cette règle est générale pour les composés et les dérivés; mais il n'en est rien ; ainsi elle ne met pas cet accent à batardeau, batardière,

<sup>1.</sup> Nous sommes loin de réclamer l'accent aigu pour les mots recèlement, dégrèvement, allèchement, etc.; nous désirerions, au contraire, qu'on ne le mit jamais sur un e suivi d'une syllabe muette; ainsi nous pensons qu'on devrait éarire allège, collège, fèverole, règlementer, orfèvre, affrètement, complètement, empiètement, dessèchement, rengrènement, avènement, etc.; je recèlerai, je dégrèverai, je révèlerai, etc., comme en écrit alèze, collègue, fèpe, règlement, lèvre, allèchement, achèvement, prélèvement, je cèlerai, je grèverai, je relèverai, etc.

<sup>2.</sup> L'Académie aurait supprimé trois difficultés si elle avait écrit dégrever, rengrener, receler, comme grever, engrener, celer et déceler. L'accent aigu qu'elle ajoute à la seconde syllabe de ces trois verbes, qu'elle écrit dégrever, rengrener, receler, nous semble tout à fait inutile. Il en est de même pour celui qu'elle met à la première syllabe des verbes réduplicatifs répulluler, révivifier.

futaie, futaille, fute, je clorai, je clorais, latrie (culte de); tandis qu'elle le met aux mots abâtardir, abâtardissement, affûtage, affûter, affûtiau, il éclôra, il éclôrait, idolâtrie, zoolâtrie. - Enfin elle met un circonflexe à des o qui sont brefs dans leur étymologie grecque: pôle, monôme, binôme, trinôme, quadrinôme, polynôme, etc. (composés de nome, où elle n'en met pas), et elle le supprime dans des mots où l'o est long dans cette langue, comme amome et cardamome, arome, axiome, chrome, gnome, idiome, sarcome, idole, zone, prote, et les composés de gone : pentagone, hexagone, heptagone, octogone, ennéagone, décagone, etc. Cependant elle l'a conservé dans les mots diplôme, osmazôme, staphylôme, stéatôme, symptôme, cône, pylône, \_ et elle a maintenu l'o bref dans agronome, astronome, autonome, économe, gastronome, Deutéronome, épitome, atome, etc.; mais déjà elle dit qu'on doit prononcer long l'o d'atome, ce qui semble annoncer que prochainement elle écrira atôme. Comment se rappeler tout cela?

Voici encore d'autres occasions d'exercer sa mémoire. L'Académie écrit appariement ou appariment; crucifiement ou crucifiment; reniement ou reniment; mais elle préfère remerciment et résiliment à remerciement, résiliement; — elle écrit dévouement, mais dans dénoûment elle remplace l'e par un circonflexe sur l'u; — elle écrit remuement ou remûment, mais dans décrûment, dénûment, elle supprime l'e, et dans éternument elle ne met pas même le circonflexe; — elle donne délayement, étayement, sans variante; bégayement avec la variante bégaiement; quant à payement, elle dit que l'usage autorise les variantes paiement et paiment.

Ceci nous mène naturellement à parler de la conjugaison des verbes. Dans ceux qui se terminent en oyer, uyer, l'Académie met toujours un i simple devant l'e muet : je tutoie, je nettoierai, que j'envoie; j'appuie, j'ennuierai, que j'essuie; de même que pour les substantifs elle écrit joie, voie, soierie, pluie, suie, essuie-main, etc. - Mais pour les verbes terminés par ayer, eyer, la règle n'est plus la même. L'Académie donne toujours, il est vrai, pour paradigme le verbe payer, où elle admet l'i comme variante de l'y (Je paye, tu payes, il paye ou il paie; ils payent ou ils paient. Je payerai ou je paierai ou je pairai); mais toujours aussi, malgré cela, elle emploie l'y, comme on peut le voir surtout aux verbes balayer, bégayer, effrayer, etc. Ainsi donc il faut écrire avec un i, la monnaie, une étaie, une effraie, une raie, etc., et avec un y, je monnaye, j'étaye. j'effraye, je raye, etc. — Puisqu'elle dit elle-même au verbe Avoir: « L'orthographe aye, que j'aye, de l'impératif et du subjonctif, n'est plus guère usitée; on écrit généralement aie, que j'aie », il est à désirer qu'elle renonce à l'y pour les verbes avoir, payer, et tous ceux qui se conjuguent sur ce dernier.-Nous en dirons autant pour ceux qui se terminent par le son eyer. Ils sont peu nombreux, puisqu'ils se bornent à quatre : barbeyer, brasseyer, grasseyer, langueyer; et cependant ils présentent encore une exception, planchéier<sup>1</sup>.

La conjugaison des verbes terminés par eler, eter, offre plus de difficultés encore, en ce que rien ne fait pressentir l'orthographe de l'Académie pour le présent de l'indicatif et du subjonctif, le futur et le conditionnel; ainsi elle écrit je harcèle, je modèlerai, etc., j'achète, j'étiquèterai, etc., avec un è et une seule l, ou un seul l, tandis que dans j'attelle, je chancellerai, je cachette, je souffletterai, etc., elle double la consonne.

Pour les premiers, qui sont au nombre de soixante environ, il n'y en a pas trente dont l'Académie ait fait connaître la conjugaison; quant aux derniers, sur trente-cinq verbes, elle ne l'a indiquée que pour dix; en sorte qu'on ne sait si l'on doit écrire je cisèle ou je ciselle; j'épelle ou j'épèle; il furête, il guillemête, ou il furette, il guillemette; et ce qui est à noter, c'est que l'orthographe du substantif et celle du verbe ne s'accordent pas toujours: ainsi une bourrelle (féminin de bourreau) prend deux l, tandis que dans la conscience bourrèle les méchants, il n'en faut qu'une; — j'étiquète, l'aigle trompète, ne prennent qu'un t; il en faut deux dans les substantifs étiquette et trompette.

Nous ajouterons que la plupart du temps c'est par des exemples très-rares et quelquesois même donnés dans les dernières lignes d'un article très-long que l'Académie fait connaître la manière dont le verbe doit être conjugué. Il serait convenable qu'elle indiquât tout d'abord cette conjugaison comme elle l'a fait pour quelques verbes : ASSENER, LEVER, PESER (J'assène, jassènerai, etc.); — ACHETER (J'achète, j'achèterai); — CACHETER, JETER (Je cachette, je cachetterai, etc.); -- DÉCELER (Je décèle, je décèlerai); -- AMONCELER, APPELER, CHANCELER, DÉTELER, ENJAVELER (J'amoncelle, j'amoncellerai, etc.); - ALLÉCHER, COMPLÉTER (J'allèche, j'allècherai, etc.); - ALLÉGER (J'allège, j'allègerai). Il est à désirer, de plus, qu'elle supprime des disparates qui créent de véritables difficultés, et que si elle ne met pas à l'unisson les verbes qui prennent deux consonnes et ceux où la première est remplacée par un accent (Je cachette, j'achète; j'amoncelle, je décèle), elle conserve du moins l'accent grave toutes les fois que la syllabe suivante est muette, et qu'elle écrive j'allècherai. j'allècherais, comme j'allèche; et j'allège, j'allègerai, j'allègerais. comme j'achète, j'achèterai, etc.

Mais ce n'est pas pour ces verbes-là seulement que nous avons à demander que l'Académie indique la manière dont on doit écrire certains temps ou certaines personnes. Prier est le seul verbe où elle nous apprenne que l'imparfait de l'indicatif et le présent du subjonc-

<sup>1.</sup> En 1694, l'Académie écrivait grasseier et plancheier. — Il semble qu'on devrait écrire de la même manière les verbes qui dérivent de bègue et de langue; cependant langueyer se forme régulièrement, tandis que dans bégayer l'ue s'est changé en a.

tif prennent deux i aux deux premières personnes plurielles (Nous priions, que vous priiez). — PAYER, EMPLOYER, ENVOYER, sont également les seuls où elle fasse connaître que ces mêmes personnes prennent un i après l'y dans les verbes terminés par yer: Nous payions, que vous payiez; nous employions, que vous employiez, etc. — Cependant il serait utile de dire que les verbes en eyer, uyer, suivent la même règle: Nous grasseyions, que vous grasseyiez; nous nous ennuyions, que vous vous appuyiez.

Pour les verbes en uer, ouer, l'Académie n'indique nulle part la manière dont on doit écrire ces deux personnes, et même elle ne donne pas d'exemples où elles se trouvent. Nous ignorons donc si elle écrirait nous continuions, que vous continuiez; nous avouions, que vous avouiez; mais nous croyons que l'î trêma est bien préférable à l'i simple, et qu'il convient d'écrire nous continuïons, que vous continuïez; nous avouïons, que vous avouïez, afin de montrer que l'i doit être détaché de l'u dans la prononciation, et non y être joint comme dans fuir, enfouir. — Il y aurait plus à faire encore pour les verbes arguer et rédarguer, dont la finale guer ne se prononce pas comme dans distinguer, haranguer, narguer, etc. Voy. Arguer.

Enfin il nous paraît nécessaire que l'Académie indique également dès l'abord, et non par des exemples plus ou moins rares, la conjugaison des verbes en cer, ger, pour faire connaître que le c prend une cédille devant a, o, u: ACQUIESCER, APERCEVOIR (nous acquiescons, j'acquiesçais, acquiesçant; j'aperçois, j'aperçus); — et que le g conserve l'e devant a, o: AFFLIGER (nous affligeons, j'affligeais, affligeant), afin que ces lettres c et g aient dans tous les temps et à toutes les personnes le même son qu'à l'infinitif.

La réduplication des consonnes l, t, est une cause constante d'embarras pour ceux qui aspirent à ne pas s'écarter de l'orthographe indiquée par l'Académie. Comment, en effet, se rappeler, par exemple, qu'il ne faut qu'une l à banderole, féverole, casserole, etc., tandis que barcarolle, bouterolle, moucherolle, etc., en prennent deux? qu'il faut mettre deux t à chènevotte, gelinotte, gibelotte, etc., et qu'il n'en faut qu'un à échalote, gargote, papillote, etc.? - Le féminin des adjectifs bigot, cagot, dévot, idiot, ne prend qu'un t, mais celui des diminutifs en prend deux; on écrit bellotte, pâlotte, vieillotte. - Pourrait-on supposer que pour les verbes c'est précisément le contraire qui a lieu, et que dans les diminutifs et les fréquentatifs il ne faut qu'un t! Tels sont cependant clignoter, crachoter, grignoter, pissoter, siroter, suçoter, tapoter, trembloter, rioter, vivoter; il n'y a que baisotter, buvotter, frisotter, qui en prennent deux. — Et pareillement on ne met qu'un t dans les verbes dérivés des substantifs terminés par ot : cahoter, comploter, raboter, sangloter, etc. C'est même là une règle; mais cette règle nous paraît peu rationnelle et devrait être réformée; il serait bien plus naturel de doubler le t dans les verbes qui dérivent de mots terminés par ot, comme on le fait pour l'n dans ceux qui dérivent de mots en on 1, et d'écrire cahotter, complotter, rabotter, sanglotter, etc. Ce serait d'autant plus convenable, que cette prétendue règle, qui ne compte qu'une quinzaine de verbes, présente déjà huit exceptions (emmaillotter, flotter, garrotter, gigotter, gobelotter, grelotter, marmotter, trotter), et que parfois même les dérivés d'un mot se trouvent dans les deux camps; ainsi maillot a le verbe démailloter dans la règle, et emmaillotter dans l'exception; l'adjectif sot a pour dérivés sotte, sottement, sottise, etc., qui sont dans l'exception, mais les verbes assoter et rassoter sont dans la règle; clapoter, formé de clapet, ne prend qu'un t; gobelotter, qui vient de gobelet, en prend deux.

Dans l'intérieur des mots, la réduplication des consonnes l, t, ne présente pas moins de difficultés. Pour la désinence ellerie l'Académie met généralement deux l; elle écrit boissellerie, chancellerie, chapellerie, coutellerie, hôtellerie, oisellerie, sommellerie, tonnellerie, etc. Il n'y a que deux exceptions : grivèlerie, qui prend un è, et bourrelerie, qui a une seule l et un e muet. — Dans la désinence etterie, au contraire, il n'y a que trois mots où le t se double : coquetterie, escopetterie, tabletterie; les autres ne prennent qu'un t : bonneterie, briqueterie, buffleterie, caqueterie, grèneterie, louveterie, marqueterie, mousqueterie, paneterie, papeterie, parqueterie, pelleterie, etc. — D'un autre côté, elle double ces consonnes dans des mots où la syllabe suivante n'est pas muette; ainsi elle écrit cannel. lier, ficellier, prunellier, vermicellier; aiguillettier, lunettier, raquettier. Il semble que l'analogie avec boisselier, chancelier, chandelier, chapelier, etc.; bonnetier, charretier, gazetier, layetier, etc. 2, devrait faire supprimer une l ou un t dans les mots où ces consonnes sont doublées.

Encore un mot sur la lettre t. L'Académie écrit par un c, conformément au primitif français, les adjectifs consciencieux, licencieux, révérencieux, sentencieux, silencieux, etc.; mais elle conserve le t étymologique du latin dans confidentiel, différentiel, essentiel, obédientiel, pestilentiel, substantiel, etc. Pourquoi cette anomalie? Déjà

<sup>1.</sup> Cette règle présente environ cent cinquante applications pour trois exceptions seulement: dissoner, époumoner et ramoner, où l'Académie mettait autrefois deux n. — Détoner vient du latin détonare. Aumôner, prôner, trôner et détrôner ne doivent pas être considérés comme des exceptions, d'abord parce qu'ils ne dérivent pas d'un substantif terminé par on, et ensuite parce que l'ô n'est jamais suivi d'une consonne redoublée.

<sup>2.</sup> Pour qu'on voie bien que la règle consiste réellement dans la non-réduplication de la consonne l ou t, nous donnons ici la liste des substantifs terminés par elier, etier: batelier, boisselier, chancelier, chandelier, chapelier, codelier, coulelier, hôtelier, oisselier, rincelier, râtelier, sommelier, tombelier, tonnelier; — bonnetier, briquetler, buvetier, cafetier, charretler, chaussetier, coffreier, coquetier, gazetier, grèutier, guichetier, layetier, louv tirr, muletier, notsetier, panetier, papetier, pelletier, savetier, tabletier, vergetier. — Les mots où l, t, sont doublés se bornent, comme nous l'avons dit, à quatre pour la lettre l, et à trois pour le t.

cependant elle met un c à révérencielle (crainte), sans doute par analogie avec révérencieux; mais obédiencier, pénitencier, réclament aussi obédienciel, pénitenciaire, pénitenciel, etc.; quintessencier demande qu'on écrive essenciel, etc. etc.

Ce serait une omission grave que de terminer le chapitre de l'orthographe sans parler du tréma, dont l'emploi dans notre langue n'est pas toujours très-rationnel: il devrait, ce semble, être converti en accent dans certains mots et supprimé dans d'autres. Comme le dit l'Académie, le tréma sert à faire détacher la voyelle ainsi accentuée de la voyelle précédente ou suivante; mais il ne remplace point un accent, il ne donne aucun son à la voyelle qui en est affectée. Il devrait donc être exclusivement réservé à l'i et à l'u (naîf, Saül, Antinoüs, ïambe, etc.); sur l'e, il serait remplacé par l'accent grave ou par l'accent aigu, selon que la syllabe suivante serait muette ou non. Puisqu'on écrit aujourd'hui poésie, poétique, poétiser, goétie, avec un accent aigu, il faudrait faire de même pour goeland, goelette, goemon, au lieu d'écrire goëland, goëlette, goëmon; on mettrait l'accent grave à poème, poète, ciroène, troène, au lieu du tréma (poëme, poëte, ciroëne, troëne).—Quant à l'e qui forme syllabe avec la consonne suivante, il devrait ne jamais prendre le tréma; et de même que l'Académie écrit tael, coefficient, coemption, coercible, coexister, elle devrait écrire aussi Noel, Israel, Raphael, Aello (harpie), etc.1

L'emploi du *tiret*, que les grammairiens appellent Trait d'union, et les imprimeurs Division; l'emploi du tiret, disons-nous, soit dans les locutions adverbiales, soit dans les mots composés ou juxtaposés, mériterait également d'être examiné ici; mais comme il n'est pas possible d'effleurer ce sujet, nous prions nos lecteurs de consulter l'article Tiret, pages 397 à 400.

Il y a dans le Dictionnaire un assez grand nombre de mots qui ne se trouvent pas à leur rang alphabétique, ce qui en rend la recherche difficile; ainsi garde-vue-est placé après garder, tandis que garde-robe est avant; joujou est avant jouir, jouissance, etc.; nouure est après nouvelliste, etc. etc.

Souvent l'Académie a eu soin de nous dire par quel mot il faut en remplacer un autre qui choque l'oreille ou qui vieillit; ainsi à Concoction nous lisons : « On dit plus ordinairement coction »; aux mots appréte, débours, heurtoir, peintureur, vogueur, résidu (de compte), etc., elle ajoute qu'ils vieillissent et qu'on dit aujourd'hui mouillette, déboursés, marteau, barbouilleur, rameur, reliquat, etc. — Mais souvent aussi elle se borne à dire : « Ce mot est maintenant peu usité; Il a vieillir; Il est vieux. » On se demande donc quelles sont

<sup>1.</sup> L'Académie écrit kakatoès. Si la finale de ce mot devait être prononcée comme celle d'aloès, il faudrait employer l'accent grave (kakatoès), ainsi qu'on le trouve au mot Cacatois; mais, puisqu'elle dit de prononcer kakatoua, il serait évidemment plus rationnel d'écrire cacatois pour le nom du perroquet comme pour celui du mât.

les expressions qui aujourd'hui remplacent assesseur, bailleul, picoreur, quemandeur, lunette d'opéra, lourderie, lourdise; accords, dans cette phrase: Terminer, signer les accords d'un mariage, etc.

On regrette aussi que l'Académie, qui en général cherche à ramener les mots à leur étymologie, se soit laissé parfois entraîner loin de la ligne qu'elle semble s'être tracée, et qu'elle admette de véritables barbarismes tels que sarbotière, éresipèle, honchets, aspic (huile d'), au lieu de sorbetière, érysipèle, jonchets, spic (huile de), etc. Il est vrai que quelques-uns sont accompagnés d'expressions restrictives, telles que « On dit plus ordinairement et mieux...; On dit aussi plus exactement, mais plus rarement...; On disait autrefois..., ce qui était conforme à l'étymologie »; mais pour d'autres rien ne vient servir de correctif : en sorte que ceux qui consultent son Dictionnaire ne peuvent pas toujours distinguer quelle est la bonne ou la mauvaise locution. - Si l'Académie renvoyait simplement de la locution vicieuse à l'expression correcte et ne donnait la définition qu'à cette dernière, les nombreux dictionnaires qui se publient aujourd'hui, surtout ces petits dictionnaires qui ne peuvent reproduire l'espèce de blâme qu'elle impose aux mauvaises locutions, seraient pour elle un puissant auxiliaire et réussiraient sans doute à les faire disparaître, tandis qu'au contraire ils les propagent et les accréditent. Qui pourrait croire que crépodaille, qui devrait seul être employé au lieu de crapaudaille, ne figure même pas à son rang alphabétique; 'que roussi (cuir de), pour cuir de Russie; esquine, terme de manége, pour échine, ne sont pas même l'objet de la plus légère critique?

Il nous reste à parler de la prononciation. Quand on l'examine de près, on ne peut s'empêcher de se demander pour quelle classe de lecteurs elle a été donnée. En n'indiquant pas la manière dont on doit prononcer certains mots latins, tels que committimus, in extremis, ab intestat, celle des mots français terminés par tiel, tion, atie<sup>1</sup>, etc., celle de lithotritie, opuntia, quotient, satiété, etc., l'Académie semble avoir eu en vue les hommes lettrés; - en indiquant celle de l'e dans confiteor, credo, deleatur, libera, veto, celle de l's finale dans custodi-nos, nescio vos, de profundis, in manus, etc., ou celle de um dans album, maximum, minimum, ultimatum, etc., elle semble, au contraire, avoir eu en vue ceux qui n'ont pas reçu d'instruction; mais quand elle ne donne que la prononciation de l'e.dans abigeat, exeat, exequatur, on ne sait vraiment plus à qui elle s'adresse : ceux qui ont appris le latin n'ont pas besoin qu'on leur indique la prononciation de cet e, et ceux qui ne l'ont pas appris demanderont comment il faut prononcer la consonne finale dans les deux premiers mots et la troisième syllabe d'exequatur. — Les hommes lettrés pro-

<sup>1.</sup> L'Académie n'a indiqué la prononciation de la finale atie qu'au seul mot primatie.

nonceront délicuescence, écuipollent, oblicuité, sescuialtère, ubicuitaire, ubicuité; ceux qui ne le sont pas diront délikescence, ékipollent, oblikité, seskialtère, ubikitaire, ubikité; il fallait donc indiquer la prononciation pour guider ou les uns ou les autres.

Ensuite, l'Académie n'a pas suivi de principe fixe. Tantôt elle donne la prononciation à chacun des mots d'une famille lors même qu'ils se suivent sans interruption, comme dixième et dixièmement; igné, ignicole, ignition; chlorate, chlore, chlorique, chlorose, chlorotique, chlorure; — tantôt elle se borne à dire que la prononciation · indiquée s'applique à un, deux, trois, quatre, etc., mots suivants, comme à deuxième, enivrer, domptable, equestre 1, etc., ou bien aux dérivés qui se trouvent après ou avant, comme à aiguillon et à damner; - mais quelquefois la prononciation marquée doit servir pour 10, 20, 30, 40, et même 50 mots; telle est celle qu'on a mise à banne (pour 10 mots), à illégal (pour 23), à chrême pour aller jusqu'à chrysoprase inclusivement, ou jusqu'à chuchotement exclusivement, et non jusqu'à chuchoter, comme elle le dit (pour 31); à irrachetable (pour 49), à immaculé (pour 50), etc.; et ce n'est qu'à six mots seulement qu'elle a signalé la prononciation des adverbes terminés par emment: compétemment, concurremment, excellemment, innocemment, negligemment, sciemment (compétament, concurrament, excélament, inoçaman, neglijaman, ciaman); nulle part elle ne l'a fait pour ceux qui se terminent par amment.

Cette manière de procéder a de grands inconvénients pour ceux qui consultent le Dictionnaire de l'Académie: sans doute une longue habitude pourrait suppléer à un manque de clarté, tandis que rien ne peut suppléer au silence qu'elle garde trop souvent. Si de la prononciation indiquée pour annexe, endosse, gangrène, présupposer, symptomatique, etc., on peut jusqu'à un certain point conclure quelle doit être celle des mots annexer, endosser, etc., se gangrener, etc., présupposition, symptôme, etc., il n'en est pas de même pour bien d'autres. A la vérité l'Académie nous dit qu'il faut prononcer licuéfaction et likéfier les mots liquéraction et liquérier; nous savons par l'usage que gn doit être mouillé dans désignation, désigner, bien que le g soit dur dans désignatif; que le t de prophétique ne se prononce pas c comme dans prophétie; mais le g de stagnation doit-il être dur comme dans stagnant? La syllabe gueil doit-elle se pronon-

<sup>1.</sup> Quelquefois l'Académie réunit, pour la prononciation, plusieurs mots où l'une des syllabes se prononce, à la vérité, de la même manière, mais qui cependant n'ont entre eux aucun rapport d'étymologie, ce qui peut induire en erreur ceux qui ne connaissent que le français. Ainsi en disant, à l'article Équestre : « L'U se prononce dans ce mot et dans les quatre suivants (équiangle, équidistant, équilatéral, équilatère) », elle donne à penser que ces cinq mots ont une commune origine, tandis que le premier vient de equus, cheval, et que dans les quatre autres les deux premières syllabes sont formées de æquis, qui signifie Égal. Il aurait donc été convenable d'indiquer la prononciation tout au moins à Équestre et à Équiancia.

cer dans orgueilleux, s'enorgueillir, comme dans orgueil? Faut-il prononcer la première syllabe de quaterne comme celle de quaterne naire? celle de quinaire, terme d'Antiquité, comme celle de quinaire, terme de Mathématiques? et celle de quietude ne doit-elle pas être prononcée comme dans quiet, quietisme, quietiste? Nous restons dans le doute à l'égard de quietude; car si d'un côté l'Académie dit à l'article Quiet, « On prononce cui dans ce mot et dans les deux suivants (quietisme, quietiste) », ce qui signifie qu'on doit dire kietude, d'un autre côté les dictionnaires et l'usage disent de prononcer également cuietude, et l'expérience nous a prouvé qu'il pourrait bien y avoir dans ce mot deux une faute typographique.

## **OMISSIONS**

Le Complément du Dictionnaire de l'Académie présente sur le Dictionnaire même quelques articles aussi intéressants qu'instructifs dus à la plume de nos sommités littéraires, et qui ont paru dans divers journaux : le Moniteur, le Journal des Débats, le Constitutionnel, le Courrier et le Temps.

Dans l'article du Moniteur (signé A. Z.), l'auteur dit (page 8 du Complément) qu'il n'a pu découvrir pour quel motif l'Académie, qui admet les noms propres devenus appellatifs de Amphitryon, Dulcinée, Nestor, Stentor, etc., n'a pas fait de même pour les noms de Sosie et de don Quichotte, qui sont, dit-il, comme les corrélatifs obligés, les pendants lexicographiques de Amphitryon et Dulcinée, et dont la valeur appellative ne saurait être douteuse.

Dans le Courrier français (article signé B.), l'auteur, qui a sous les yeux une liste des omissions de l'Académie dit (p. 15), que les « seuls » mots dont l'oubli lui paraît « le plus » à regretter sont : canalisation, confortable, caléfacteur, fédéralisme, fertilisation, éditer, fashionable, capitaliser.

Nous sommes moins facile à contenter. A l'article Mentor, nous avons exprimé (p. 171-172) le regret de ne pas voir dans le Dictionnaire de l'Académie un certain nombre de noms propres devenus appellatifs, tels que Automédon, Cupidon, Esculape, etc.; et ci-après nous donnons une liste de quelques mots et de quelques locutions dont l'omission forme de véritables lacunes.

Nous demanderons, par exemple, pourquoi l'on ne trouve pas dans ce Dictionnaire plusieurs mots du nouveau système des poids et mesures : hectomètre, décastère et décistère, décigramme, centigramme, milligramme, et même myriagramme, qui, à la vérité, n'est plus usité aujourd'hui, mais qui l'était lors de la publication de cet ouvrage, puisque c'était le terme en usage avant que la loi du 4 juillet 1837 lui substituât l'expression « dix kilogrammes ». — Nous

pensons qu'à ces mots il faudrait nécessairement ajouter métrer, métrage, métré, qui ont remplacé toiser et toise<sup>1</sup>, s. m.

On est également surpris de ne pas y trouver, soit des mots qui semblent être les dérivés nécessaires de leurs primitifs: annexion, chatoiement, déblaiement, enraiement; circonstanciel<sup>2</sup>, providenciel, torrentiel; correctionnellement, empiriquement, interrogativement; ellipser, patronner (protéger), verglacer<sup>3</sup>, etc.;—soit des mots que l'on serait tenté de regarder comme les primitifs naturels de ceux qu'a donnés l'Académie; tels sont les verbes ausculter, chamoiser, eructer, etc., dont les substantifs auscultation, chamoiserie, éructation, paraissent être les dérivés.

Mais ce qui surprend davantage encore, c'est de ne pas voir à leur rang alphabétique un certain nombre de mots qui sont employés ou dans les définitions ou dans les exemples du Dictionnaire: curule (statue), javelle, (eau de), trentenaire (prescription), chiffonne (branche), nageurs (oiseaux), nulle (lettre), etc. etc., mots qui le plus souvent ne sont pas définis à la place où ils se trouvent, et dont par conséquent il est impossible de connaître la signification sans recourir à d'autres dictionnaires. Voy. Armoise.

Le Dictionnaire de l'Académie présente peu d'uniformité sous plusieurs rapports. Si certains articles ne laissent rien à désirer pour les définitions et les exemples, d'autres qui réclamaient les mêmes développements sont d'une sécheresse dont on ne peut se faire une idée. Nous ne citerons qu'un de ces contrastes: - « BARBARISME, s. m. Faute de langage qui consiste, soit à se servir de mots forgés ou altérés, comme, Un visage rébarbaratif, pour rébarbatif; Ils réduirent, pour Ils réduisirent; soit à donner un sens différent de celui qu'ils ont reçu de l'usage, comme Il a recouvert la vue, pour Il a recouvré la oue; soit enfin à se servir de locutions choquantes et extraordinaires, comme Je m'en ai douté, pour Je m'en suis douté. Le barbarisme et le solécisme sont deux grands vices d'élocution. Faire un barbarisme.» - A l'article Solécisme, l'Académie se borne à dire, pour le sens propre : « Solécisme, s. m. Faute contre la syntaxe. Faire un solécisme. Il y a un solécisme dans cette phrase. » Puis elle ajoute : « Il se dit quelquefois, figurément et par plaisanterie, d'une faute quelconque. Un solécisme en conduite. Il fait dans cette science d'étranges

<sup>1.</sup> A l'article Toisa nous lisons: « Il signifie, en Mathématiques, La science ou l'art de mesurer les surfaces ou les solides, et d'exprimer leur étendue ou leur volume en parties de certaines unités convenues: par exemple, en toises ou en mètres carrés, s'il s'agit de surfaces; cubes, s'il s'agit de volumes. » — Nous croyons qu'on ne se sert plus du mot toise, surtout lorsqu'il s'agit de calculs en mêtres. — Quant au mesurage des liquides des matières sèches, nous pensons qu'aujourd'hui l'on doit employer les mots litter, litrage, litre, s. m. — Dans un grand nombre d'exemples, l'Académie devra opérer la conversion des anciennes mesures en mesures nouvelles.

<sup>2.</sup> Circonstanciel était dans le dictionnaire de Gattel imprimé en 1803.

<sup>8.</sup> Verglacer se trouvait dans la première édition du Dictionnaire de l'Académie (1694).

solécismes. » Faire des solécismes dans une science, ne nous semble pas une expression heureuse.

Pour ce qui concerne l'histoire naturelle, tantôt l'Académie fait connaître le nom scientifique et le nom vulgaire des animaux et des plantes, tantôt elle ne donne que l'un des deux. Exemples :

Dans la Zoologie: « CREVETTE, s. f. Petite écrevisse de mer, qu'on nomme dans quelques endroits Salicoque, et dans d'autres Chevrette.» — « Oursin, s. m. T. d'Hist. nat. Nom d'un genre de zoophytes à coquille calcaire, hérissée d'épines mobiles. » Il aurait été bon d'ajouter le nom vulgaire Hérisson de mer. — Mais les termes vulgaires non accompagnés du nom scientifique sont assez nombreux; cochon d'Inde, demoiselle, perce-oreille, serpent à sonnettes, ver luisant, etc., manquent de leurs correspondants cobaie ou cobaye, libellule, forficule, crotale, lampyre.

Dans la Botanique: « Opuntia, s. f. Plante de la famille des Gactiers... On la nomme vulgairement Raquette et Figuier d'Inde. » — « Airelle, s. f. T. de Botan. Sous-arbrisseau à fleurs rougeâtres...» Il aurait été convenable d'ajouter l'expression vulgaire Myrtille, car dans beaucoup de localités c'est la seule que l'on connaisse. — « PIED-D'ALOUETTE, Genre de plantes éperonnées... » Ici il fallait mettre le terme de Botanique Dauphinelle, ou plutôt Delphinium.

Pour les noms de professions et autres, elle néglige souvent d'indiquer le féminin. C'est même sous ce rapport qu'on trouve le moins de régularité. L'Académie, qui donne brasseuse, charbonnière, chaudronnière, teinturière; caqueuse et encaqueuse, flûteuse; mâcheuse, mangeuse, jeûneuse; finasseuse, fraudeuse, tricheuse; batailleuse, ergoteuse, vantarde, pendarde, etc., omet d'autres féminins au moins aussi utiles: chevrière, bimbelotière, bonnetière, quincaillière, miroitière, dégraisseuse, javeleuse, sarcleuse; écouteuse, fureteuse, persifleuse, etc. etc. — Mais il manque des féminins plus intéressants encore, tels que examinatrice, inspectrice, monitrice, patronnesse (dame); gélive (pierre), houillère (formation, zone), etc. etc.

Dans la liste que nous donnons plus loin, nous avons indiqué comme verbes quelques mots pour lesquels l'Académie se borne à l'adjectif; elle met azuré, ée; camphré, ée; lézardé, ée; verjuté, ée; et cependant l'on dit: Azurer une étoffe, une pâte de papier; Camphrer une potion, de l'eau-de-vie; Verjuter une sauce, des cerneaux, etc.; Un seul hiver a suff pour lézarder ces murailles.

Les spécialités qui se sont introduites dans le commerce et dans l'industrie ont fait créer des mots qui les représentent; il y a maintenant des culottiers et des culottières, des caleçonniers et des caleçonnières, des giletiers et des giletières, des corsetiers et des corsetières, des colletiers et des colletières, des casquettiers et des casquettières (ou mieux, casquetiers, casquetières), des guêtriers, des chemisiers, des galonnièrs, des tullistes, des dentellières (ou mieux

dentelières), etc., et tous ces noms devront nécessairement figurer dans le Dictionnaire de l'Académie, au même titre que rubanier, ière; passementier, ière; ceinturier, gazier, cirier<sup>1</sup>, etc.

Aujourd'hui l'on ne parle plus seulement d'agriculture et d'horticulture; on a créé de nouvelles branches scientifiques et industrielles : l'arboriculture, qui se borne aux pépinières, et s'occupe plutôt des arbres fruitiers; — la silviculture, qui est particulière aux bois et aux forêts; — la viticulture, ou culture de la vigne. — Le mot culture s'applique également aux soins qu'on prend pour élever certains animaux; on dit apiculture pour signifier l'éducation des abeilles; - hirudiniculture, ... des sangsues; - ostriculture, ... des huitres; — pisciculture, ... des poissons; — sériciculture<sup>2</sup>, ... des vers à soie; — et même galliniculture, pour les oiseaux de bassecour. - Ces diverses locutions et bien d'autres encore sont devenues familières à toutes les classes de la société, grâce aux journaux de toutes sortes, qui font pénétrer dans les masses des faits scientifiques ignorés il y a vingt ans; et l'Académie ne peut rester en arrière, sous peine de voir préférer à son Dictionnaire des ouvrages du même genre qui n'auraient pas pour eux l'autorité d'un corps savant; mais qui répondraient mieux aux besoins de la génération actuelle.

Dans notre liste nous n'avons abordé ni les termes scientifiques, ni les termes techniques des arts et métiers, ni la mythologie, ni la géographie; cela nous aurait mené trop loin. Nous nous sommes borné à quelques-uns des mots et des locutions dont l'absence étonne dans le Dictionnaire de l'Académie, et à quelques autres qui ont été créés ou empruntés à la langue anglaise depuis 1835.

### LISTE

# DE QUELQUES MOTS A AJOUTER AU DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE 3

Abréviatif, ive; abréviativement, accessibilité, acclimatation, accordéon, achalandage, \* acte d'habeas corpus 4, actualité, acuité, ad hoc,

- 1. L'Académie a depuis longtemps adopté les mots boutonnerie, chaudronnerie, clouterie, corderie, etc. etc., pour exprimer la marchandise ou le commerce, et même la fabrique, l'atelier du boutonnier, etc.; pourquoi n'adopterait-elle pas également amidonnerie, bouchonnerie, chasublerie, dentellerie, et tant d'autres mots de même nature, qui sont usités dans l'industrie?
- 2. Il nous semble qu'on devrait dire bembyciculture et non sériciculture, car ce dernier mot signifie Culture de la soie et non Éducation des vers à soie. On dit apiculture, et non melliculture, cériculture, pour exprimer l'Éducation des abeilles. Quant à magnanerie et surtout magnanière, ils signifient le Bâtiment où l'on élève les vers à soie, et non l'Éducation de ces animaux.
- 3. Cette liste présente quelques mots qui sont bien dans le Dictionnaire, mais auxquels il manque une acception; c'est cette acception que nous avons mise en italique: boiser un canton, etc.; boite de Pandore; collage du vin, vue longue. Etc.
- 4. Les mots précédés d'un astérisque (\*) se trouvent aussi dans le Dictionnaire; mais ils sont dans des définitions ou dans des exemples, où le plus souvent rien n'indique ce qu'ils

\* ad hominem (argument) 1, adjudicateur, admissibilité, admonestation, aéromètre, affichage, affiloir, \* aigle de mer 2, aiguisage, aiguiseur, albumen, alcalisation, alcoolisation, allopathe, allopathie, altitude, aluminium, amidonner, amidonnerie, anglicanisme, anhydre, annexion, anormal, ale; anthracite, anxieux, euse; apaisement, apiculture, arachnides, arboriculture, \* arbre à pain 3, \* arbre de Judée 4, architectural, ale; argentifère, arnica, artisane, ascétisme, assombrir et s'assombrir, Atlas, atrophier (s'), \* auréole, t. d'Astron. 5; aurifère, ausculter, autoclave, autographie, autographier, Automédon, azoter, azurer.

Bancal, s. m., sabre recourbé; baraquement, barême, benzine, biconcave, biconvexe, bigaradier, bimbelotière, \* blé-mouture 6, boisement, boiser un canton, une montagne; boîte de Pandore, \* bombyx 7, bonnetière, \* bou (thé) 8, bouddhisme, bouddhiste, bronchite, brosseur, budgétairé, \* buplèvre 9, bureaucrate, burnous.

Cachotier, ère 10; cailleter, caillouter, calandrage, calandreur, caleconnier, ère; caléfacteur, calomel, calorimètre, calottier, ère; camphrer, canalisation, canaliser, cancaner, cancanier, ère; cantilène, capillarité, capitalisation, capitaliser, capitonner, cardage, \* carex 11, carnier, carrossable, casquetier, ère; cenelle, centigramme, centralisateur, trice; cépage, céramique, chamoiser, charroyeur, chasublerie, chatoiement, \* chat-tigre 12, chemisier, ère; chevrière, chimpanzé, chinure, chloroforme, cholérine, chouan, chouanerie, cicatrisation, \* cinchonine 13, circonstanciel, elle; \* cithare 14, citronnat, citronner, claustration, cliquet, clivage, clocheton, cobaie ou cobaye, coccinelle, collaboration, collage du vin, etc.; collectionner, collectionneur, coloration, coloriage, commémoratif, ive; \* commodo et incommodo 15, commutabilité, complexionné, ée; comploteur, composant, s. m.; compteur, condenseur, conductibilité, confortable, confortablement, conglomération, conglutinatif, ive; constatation, contre-épaulette, corindon, correctionnellement, corroierie, corroyage, corsé, ée (qui a du corps : drap, étoffe, vin), corsetier, ère; couguar, créditeur, \* crémaster 16, crèmerie, crémeux, euse; crémier, \* crocus 17, crotale, crown-glass, cueilleur, euse; culottière, Cupidon, \* curule (statue) 18, cuvage, cylindricité.

Dandy, déblaiement, déboisement, déboiser, décastère, décigramme, décistère, déconsidération, déconsidérer, décortiquer, décrottage, défloraison, dégraisseuse, dégréement, delta, démolisseur, démoralisateur, trice; démoralisation, démoraliser, démuseler, dépersuader,

signifient. Les notes suivantes font connaître les articles où figurent ces mots. — Acte d'habeas corpus se trouve à l'article Palladium.

<sup>1.</sup> à Argument. — 2. à Huard, Orfraie. — 3. à Jaquier. — 4. à Comprimer, Gaînier. — 5. à Chevelu. — 6. à Mouture. — 7. à Ver. — 8. à Thé. — 9. à Perce-fruille.

<sup>10.</sup> Dans cette liste, nous suivons l'orthographe que nous voudrions voir adoptée.

<sup>11.</sup> à Androgyne. — 12. à Margay. — 18. à Quinine. — 14. à Heptacorde. — 15. à Information. — 16. à Suspenseur. — 17. à Safran. — 18. à Statue.

\* dépiteux, euse¹; déraisonnement, désenivrement, désinvolture, désorganisateur, trice; dessuintage, dessuinter (ou désuintage, désuinter), destructible, \* déterminable², détournement, dévidage, diglyphe, dilettante, diorama, discutable, distancer, divinateur, trice; dock, dolmen, domestication, domestiquer, don Quichotte, donquichottisme, draconien, enne; drainage, drainer, dressoir, drolatique, dualité, duodécimal, ale; dynastique.

Écuries (les) ou les étables d'Augias, édicter, éditer, effluve, égrugeure, Eldorado, élevage, éleveur, ellipser, élogieux, euse; élucidation, élucider, embaumeur, \* emménagogue ³, empierrement, empierrer, empiriquement, encliquetage, encliqueter, encolleur, endiguement, engoulevent, engrènement, enguirlander, enraiement, enrubaner, entrain, entrepositaire, \* entre viſs ⁴, équarrissoir, équatorial, ale; équilibrer, éructer, escompteur, Esculape, estampage, estuaire, étagère, \* étampure ⁵, étroitesse, \* eutychéen ⁶, évoluer, examinatrice, exaucement, excaver, exigibilité, exonération, exonérer, expérimentateur, expertiser, exportateur, extenso (in), extra, s. m.; extra muros (demeurer).

Fablier, fabricante, fâcheusement, factage, fascinateur, trice; fashionable, fécondateur, trice; féculerie, fédéralisme, félin, ine; fémoral, ale; fertilisation, feuilletoniste, \* flèche-d'eau<sup>7</sup>, forficule, foulonnier, fourchetée, fractionnement, fractionner, \* frété, ée (lance) \*; \* frette \*, anneau d'une lance frétée 10; fumivore, \* funéraire (monument) 11, fusillement, fusioniste.

Gainerie, galliniculture, galonnier, galvaniser, galvanoplastie, \* Ganymède 12, garde-magasin, Gargantua, gaufrage, gaufroir, geindre, s. m.; généralisateur, trice; géographiquement, giletier, ère; glaçage, gobeletterie, grattiner, grillageur, groupement, guêtrier, ère; \* gueule-de-loup 13, guillochage, guillocheur, euse.

Harmonier ou harmoniser, harnachement, Harpagon, \* Hébé <sup>14</sup>, hectomètre, herboristerie, herculéen, enne; hideur, hippique, hippophage, hirudiniculture, homérique, homœopathe, homœopathique, horizontalité, huilerie, humanitaire, \* hybride (mot) <sup>15</sup>, hydrofuge, hydrothérapie, hydrothérapique, hypertrophie, hypocritement.

Illogique, immensurable, immigration, impérialiste, importateur, impressionnable, impressionner, \* incarnatif, ive 16; incessant, ante; incomber, \* incomplètement 17, inconstitutionnalité, inconvenance, incorrectement, \* incrément 18, incunable, indolemment, infirma-

<sup>1.</sup> à Oisbau. — 2. à Équation. — 3. à Armoise, Sabine. — 4. à Disposition, Donation, Incapable. — 5. à Maigre. — 6. à Cophte. — 7. à Sagittaire. — 8, 9: à Lance. 10. Le dérivé de fret s'écrit frété, ée; il serait utile de distinguer celui de frette en doublant le t (fretté, ée), comme on le fait pour aigretté, levretté, etc., dérivés de aigrette, levrette, etc. 11. à Monument. — 12. à Échanson, Nectar. — 13. à Personnés. — 14. à Nectar. — 15. à Mot. — 16. à Sarcotique. — 17. à Demi. — 18. à Intégral.

tion, inflammabilité, infranchissable, ingérence, ingestion, initiateur, injustifiable, insectivore, insondable, insoucieux, euse; inspectrice, instantanéité, insubmersible, insulteur, intègrement, international, ale; interner, interrogativement, intertropical, ale; intimidation, invulnérabilité, irascibilité, irréalisable, irréfutable, irresponsable, irrévérencieux, euse; irrigable, irriguer.

\* Jacobite<sup>1</sup>, jaspage, javeleuse, \* javelle (eau de)<sup>2</sup>, jointoiement, jonchaie, jovialité.

Lactifère, laitier, marchand de lait; lampyre, laryngite, \* léonurus 3, lésineur, euse; lettre de Bellérophon, lettre morte, léviathan, lexicologie, lézarder et se lézarder, libellule, lilliputien, enne; lit de Procruste, literie, lithochromie, litrage, litrer, localisation, localiser, lubréfaction, luxueux, euse; luxuriant, ante; \* lydien, enne 4.

Macadam, macadamiser, magnanerie et magnanière, magnanier, \*mahogon 5, manquant, ante; marivauder, marmoréen, enne; marqueteur, \*mèche, t. d'Art veterin. 6; médial, ale; médication, méditerranéen, enne; médius, mellification, mensongèrement, métrage, métré, s. m.; métrer, \*meunier, poisson 7; milligramme, miroitière, monarchiste, monitrice, monogamie, monopoliser, moralisateur, trice; \*morave 8, \*morne, anneau d'une lance mornée 9; murage, muscadelle, myriagramme, mysticisme.

\* Nageurs (oiseaux) <sup>10</sup>, \* natatoire <sup>11</sup>, navigabilité, nidification, notabilité, \* nulle (*lettre*) <sup>12</sup>.

Obséquiosité, œnophile, œsophagité, \* officier (bas) 18, ogival, ale; omnipotent, ente; \* ophioglosse 14, opportunément, opposable, orchestration, ordonnancement, organisateur, trice; orphelinat, orphéon, orphéoniste, orthologie, orthopédiste, ostentateur, trice; ostriculture, \* ourlées (oreilles) 15; ovine, adj. f.

Pactole, paléographe, paléontologie, paletot, panoplie, panthéiste, paragrêle, pardessus, vétement; parfumerie, parmentière, parturition, patronner, protéger; patronnesse (dame), patté, ée (croix), paupérisme, perler, perpétration, peuplement, phalanstère, pharyngite, phénoménal, ale; photographe, photographie, photographier, phrénologie, \* phrygien, enne 16; pisciculture, piscivore, poinçonner, \* poirier des Indes 17, polychrome, polychromie, porcherie, portraitiste, \* poulet d'Inde 18, \* poulette (œufs, asperges à la) 19, poussinière, cage, étuve pour élever des poussins; précautionneux, euse; préfectoral, ale; préfixe, s. f.; presbytie et presbytisme, préservation, pressage, prestidigitateur, prestidigitation, \* prime (orge de) 20, priseur de tabac, professionnel, elle; progresser, prolétariat, propagandiste, propulsion, protectioniste, protubérant, ante; providen-

<sup>1.</sup> à Cophte. — 2. à Tache. — 3. à Queue. — 4. à Mode. — 5. à Acajou. — 6. à Ortie. — 7. à Chabot. — 8. à Hernutes. — 9. à Lance. — 10. à Palmipède. — 11. à Vésicule. — 12. à l'art. B. — 13. à Anspessade, Bas. — 14. à Langue. — 15. à Oreille. — 16. à Mode. — 17. à Govavier. — 18. à Croupion, Gland. — 19. à Mettre. — 20. à Écourgeon.

ciel, elle; provincialisme, provocant, ante; pullulation, purin, putrescible, pyrale, pyroscaphe, pythagorisme, Python.

Railway, ramollissement, rassortiment, rassortir, rationalisme, rationaliste, rationner, ravier, rebiffer (se), reboisement, reboiser, \* rebordées (oreilles)¹, réclusionnaire, recrudescence, réfutable, régates, s. f. pl.; réitératif, ive; relayeur, réorganisateur, trice; \* retourner à, faire retour à²; révolutionnairement, révolutionner, \* roche Tarpéienne³, romantisme, rotatoire.

Saccharification, saccharin, ine; salangane, sans-cœur, subst.; saponification, saponifier, sarcleuse, \* Scylla \*, sècherie, sénatorerie, \* sens (peine du) \*, sentimentalité, seran ou serançoir, serançage, serancer, seranceur, sériciculture, \* sexagésimal, ale \*6; siffloter, silencieusement, silviculture, sorgho, Sosie, soufrage, soufrière, soufroir, \* sous-officier \*7, stalle d'écurie, statisticien, statuette, sténographier, stéréoscope, strident, ente; suburbain, aine; \* sulfuré, ée \*8.

Teinturerie, télégramme, télégraphie, télégraphier, terrifier, tertiaire, tétanique, tête de Méduse, théophilanthrope, théophilanthropie, thermométrique, timbre-poste, timonnerie, tonneau des Danaïdes, torrentiel, elle; torrentueux, euse; transatlantique, transfèrement, translucide, transsept ou transept, transvasage, transvasement, \* trentenaire , triptyque, trôner, tropical, ale; troupier, tulliste, tunnel, typhoïde.

Unipersonnel, elle; utilisation, utopiste.

Vagir, vagon ou waggon, valenciennes (de la), varrant ou warrant, vélocipède, vendéen, enne; verdict, verglacer, verjuter, \* verticalité 10, villégiature, vinaigrerie, \* vitex 11, viticole, viticulture, vitrine, \* voltaïque 12, vue longue.

Pour faire place à quelques-unes des omissions à réparer, on pourrait effectuer quelques suppressions. Dans la Préface (p. 11), nous avons vu qu'il serait utile de retrancher un certain nombre de doubles emplois; ici, nous parlerons des mots inutiles. Le Dictionnaire de l'Académie nous semble trop riche en termes typographiques, en termes relatifs aux figures de grammaire et de rhétorique, et en mots orientaux. Les premiers sont peu intéressants pour la plupart des personnes qui consultent cet ouvrage; ils n'apprennent rien aux typographes, qui en savent plus par expérience qu'un dictionnaire ne peut leur en enseigner, et qui au besoin même rectifieraient quelques-unes des définitions qu'on y trouve (palestine, trismégiste, parisienne ou sédanoise, perle, cadrat; corps d'une lettre, œil d'une lettre, pâte, pâté, prote (Voy. ce mot), servante, sommier, prélire 13,

<sup>1.</sup> à Oreille. — 2. à Réversible. — 3. à Précipiter. — 4. à Charybde, Tomber. — 5. à Dam. —6. à Degré. —7. à Caporal, Officier, Sous. —8. à Hydrogène. —9. à Prescription. — 10. à Perpendicule. — 11. à Agnus-Castus. — 12. à Pile.

<sup>13.</sup> Il aurait été convenable de faire connaître l'expressjon usitée : lire en première (sousentendu, épreuve), car prélire ne se dit jamais.

tremper 1, etc., termes dont les uns sont hors d'usage maintenant que l'on compte par points, et dont les autres présentent des définitions ou des exemples difficiles à comprendre).— Nous en dirons autant de la plupart des figures de grammaire et de rhétorique, dont on a saturé les élèves pendant leurs humanités : elles ne sont guère connues que des savants, et intéressent bien peu le commun des lecteurs 2, qui ne les rencontre jamais sans une sorte d'ennui et même de répulsion.

— Nous sommes loin de demander qu'on supprime complétement ces deux classes de mots; nous désirons seulement qu'ils soient dans une juste proportion avec le reste.

Quant aux mots orientaux, empruntés aux langues turque, chinoise; persane, etc., et qui, à notre avis, étaient à peu près superflus il y a dix ans, ils pourront devenir utiles par suite des relations qui commencent à s'établir entre la France et ces pays lointains. Néanmoins on ne voit pas sans surprise que l'Académie indique la valeur correspondante en mètres ou en toises de la parasange chez les Perses, du schêne chez les anciens, surtout en Égypte; — la valeur de la bourse et du rize turcs, et même de petites monnaies telles qué l'aspre et le para; — tandis qu'elle nous laisse ignorer la différence qui existe entre les milles d'Angleterre, d'Italie et d'Allemagne, et qu'elle ne nous indique pas la valeur de la pièce de monnaie appelée cent en Hollande, en Belgique, etc. Il ne serait pas inutile non plus de dire que cette expression vulgaire, Avoir des mille et des cents, signifie Posséder des milliers et même des centaines de milliers de francs, être fort riche. Il croit que j'ai des mille et des cents.

Nous terminons en proposant de supprimer quelques locutions telles que ablativo tout en un tas, ergo-glu, potron-minet et potron-jaquet, tarare-pompon, etc. etc.; puis les locutions triviales, les proverbes inusités ou de mauvais goût, les phrases qui pèchent contre la grammaire, etc. En voici quelques exemples:

En apprenant cette nouvelle, son front, son visage s'est rasséréné. Ils burent tant qu'd des noces.
Comment vous en va?
Attrape-toi cela.
Cela n'est pas tant chien.
Il fait bien crotté dans les rues.
Vienne qui plante, sont des choux.

<sup>1.</sup> A ce dernier mot le Dictionnaire donne un exemple dont le sens est difficile à saisir. Au lieu de, Le papier se trempe ordinairement une rois par main, il aurait fallu dire : Le papier se trempe par mains ou par demi-mains, suivant sa grandeur, sa force, etc. On ne comprend pas ce que peut signifier une fois par main.

<sup>2.</sup> Parmi ces figures il en est quelques-unes que nous sommes supris de voir consacrées par l'Académie; l'hypollage est une de celles qui nous choquent le plus : Il n'avait point de souliers dans ses pieds (pour, aux pieds, ou, comme elle l'explique, Il n'avait point ses pieds dans des souliers); Enfoncer son chapeau dans as tête, au lieu de, Enfoncer sa tête dans son chapeau. Nous croyons qu'on pourrait très-bien dire, Enfoncer son chapeau sur sa tête.

Il a été le plus fort, il a porté les coups.

Manger, ronsler, rire comme un crevé.

Il en a menti par la gueule, par sa gueule.

Ne comptez pas sur les promesses de cet homme, il vous péterà dans la main.

La gueule du juge en pétera, il faut que la gueule du juge en pète.

Tenir quelqu'un au cul et aux chausses.

Prendre son cul pour ses chausses.

Cet argument l'arréta sur cul.

Je m'en bats les sesses. Etc. etc.

Après avoir présenté sommairement les points qui réclament de la part de l'Académie une attention particulière, nous nous faisons un devoir de répéter que la rédaction et l'impression d'un ouvrage aussi considérable sont un travail immense, et que s'il était exempt de tout défaut, ce serait un vrai chef-d'œuvre. D'ailleurs ce travail ne pouvait être fait par une seule personne, et c'est ce qui explique en grande partie les inconséquences et même les contradictions que nous avons signalées. Il faut donc convenir que le Dictionnaire de l'Académie française est encore le meilleur guide que l'on puisse consulter pour la langue.

Mais il n'en est pas moins constant que cet ouvrage demande à être rectifié, perfectionné, complété, et il est à désirer que l'Académie ne fasse pas attendre trop longtemps ces importantes réformes. Les instituteurs et les typographes, particulièrement ceux-ci, appellent de tous leurs vœux une nouvelle édition qui réponde aux besoins actuels et qui facilite leur travail en supprimant le luxe de variantes que présente celle dont on se sert aujourd'hui. Espérons que la savante Compagnie s'empressera de répondre le plus tôt possible aux réclamations qui s'élèvent de toutes parts, et qu'elle accomplira sans désemparer une œuvre qui porte son nom et sera toujours pour elle un titre de gloire.

# REMARQUES CRITIQUES

SUR LE

# DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE

# A

A, s. m... A ne se prononce pas dans quelques mois, tels que août, taon, etc. — L'étymologie du mot taon, en latin tabanus, nous semble demander qu'on le prononce tan et non pas ton. Voy. Taon.

À, prép... Commencer à désigne une action qui aura du progrès, de l'accroissement. Le jour commence à luire. Il commence à pleuvoir. Cet enfant commence à parler.—Commencer de désigne une action qui aura de la durée. Lorsque cet orateur commença de parler, il s'éleva dans l'auditoire un murmure favorable. Quand le tonnerre commence de gronder, il faut s'attendre à un orage.

Nous pensons qu'on emploie souvent commencer à pour commencer de, soit parce que le premier est plus doux à l'oreille, soit parce qu'il est assez difficile de prévoir si une action aura du progrès, de l'accroissement, ou si elle aura seulement de la durée; et en effet non-seulement l'Académie donne pour exemples, aux verbes Gronder et Tonner, « Le tonnerre, l'orage... commence à gronder; l'artillerie commençait à tonner », contrairement à la règle ci-dessus; mais encore elle dit à l'article Commencer : « Cependant on dit quelquefois commencer à pour commencer de. Commençons à dîner. Ils commencèrent à jouer. Etc. » — D'un autre côté nous pensons que parfois on emploie de au lieu de à lorsqu'on veut éviter un hiatus; ainsi dans les exemples ci-dessus on dirait, lorsque le tonnerre, l'orage commença de gronder...; l'artillerie commença de tonner vers midi; on commença de dîner, de jouer, etc. C'est ainsi qu'à l'article Obliger l'Académie dit:

Mes réprimandes, mes exhortations l'ont obligé à changer d'avis, de conduite

tandis que dans la phrase qui vient immédiatement après, elle emploie de afin d'éviter la rencontre de trois voyelles :

L'envie de parvenir l'a obligé p'étudier.

Voy. COMMENCER et CONTINUER:

A... Traiter quelqu'un de Turc à More. - Voy. More.

A... Au veau qui tette. - Voy. Teter.

A... On dit elliptiquement... à une personne que l'on quitte, A demain, à ce soir, à dimanche, etc. Nous nous reverrons demain, ce soir, dimanche. — Nous ferons remarquer que cette expression elliptique s'emploie aussi dans une acception bien différente, comme dans ce vers :

A demain, à demain les affaires,

qui veut dire, Aujourd'hui amusons-nous, et remettons à demain les affaires. Elle peut donc signifier, Renvoyons, remettons à demain, etc., notre entrevue, la fin de cet entretien, de cette discussion. Quoi qu'il en soit, il nous semble que l'Académie aurait bien fait de suppléer l'ellipse de la phrase telle qu'elle l'entend, comme Bonjour, adieu jusqu'à demain, ou d'autres expressions analogues.

A... s'emploie de même quelquefois pour déterminer son régime ou complément par rapport au nombre. Avoir, louer une maison à deux, à trois. A moi seul je le ferai. A dix que nous étions, pas un ne refusa.

Il aurait été bon que l'Académie ajoutât que souvent on supprime la préposition a du second exemple, comme elle l'a fait à l'article MAXIME:

MAXIME, en termes de Musique, Note qui vaut elle seule quatre mesures.

Quant au troisième exemple, nous croyons qu'on emploie plutôt sur, de, que à; c'est ainsi qu'elle dit :

(à Sun) Sun dix, il n'y en avait pas un de bon.

(à DE) De six cents hommes qui montèrent à l'assaut, pas un n'est revenu.

A... indique particulièrement... 2° la destination, l'usage. Fille à marier. Maître à danser, à chanter. Bois à brûler. Tabac à fumer...

— Ce rapprochement ne suffit-il pas pour faire sentir que les expressions maître de danse, maître de chant ¹ seraient préférables à maître à danser, maître à chanter? Et maître à écrire ne devrait-il pas également être remplacé par maître d'écriture, de calligraphie, puisqu'on lit à l'article Maître, maître de danse, de musique, de harpe, de violon, d'escrime, de dessin, etc.?

à... indique... 3° ce qui sert spécialement, ce qui est nécessaire à l'emploi d'une machine, d'un instrument, etc. Arme à feu. Fusil à vent. Bateau, machine à vapeur. Moulin à eau, à vent, à bras. Chaise à porteurs. Instrument à vent. — Il nous semble que, malgré ces nombreux exemples, plus d'un lecteur aura de la peine à voir de prime abord un rapport exact entre eux et l'explication qui précède; et nous aimerions mieux une définition dans le genre de celle-ci : « Rapport

<sup>1.</sup> A l'article Danse, l'Académie dit très-bien maître de danse; et si à Chanter elle met maître à chanter, à l'article Chant nous trouvons école de chant. Nous ne croyons pas que personne dise École à chanter, à lire, à écrire; et il nous semble que les locutions maître à chanter, à lire, à écrire, ne sont pas meilleures.

de l'instrument, de la machine à son moteur », parce que dans les exemples le nom du *moteur* vient après celui de la machine : arme à FEU, fusil à VENT, machine à VAPEUR, etc.

ABATAGE, ABATÉE, ABATIS. — Ces mots devraient s'écrire avec deux t, comme abattre, abattement, abatteur, abattoir, etc. Voy. BATTRE. ABBATIAL, ALE. — L'Académie nous dit bien que dans cet adjectif le t se prononce comme c, mais elle a oublié de nous apprendre s'il faut faire sentir les deux b.

ABDOMEN... T. d'Anat., emprunté du latin, qui signifie le ventre. — Nous avions toujours pensé que ce mot devait signifier le basventre, soit parce qu'il y a synonymie entre l'interior abdominis membrana de Celse et le peritonium de C. Aurelianus , que l'Académie définit « Membrane qui revêt intérieurement toute la capacité du basventre »; soit peut-être parce que la partie inférieure de l'abdomen correspond à cette partie extérieure du corps que la pudeur fait cacher avec le plus de soin, même chez les sauvages. Mais nous tenions à voir cette synonymie donnée par l'Académie elle-même, et nous l'avons trouvée à l'article Ventre : « Le ventre inférieur, ou le basventre, l'abdomen. »

ABECQUER ou ABÉQUER. — L'Académie écrit également becquée ou béquée, becqueter ou béqueter, abecquer ou abéquer; mais elle n'admet point de variante pour se rebéquer.

**ABERRATION, ABHORRER.** — La prononciation n'est pas indiquée, et pour savoir qu'il faut faire sentir les deux r dans le second de ces mots, il faut recourir à l'article R; celle d'aberration ne se trouve nulle part.

**ABJECT, ECTE.** — L'Académie n'indique la prononciation à aucun des adjectifs terminés par ect: abject, circonspect, correct, direct, infect, suspect; et à l'article T, contact et correct sont les seuls exemples des mots terminés par ct, où elle dise qu'on prononce le t même devant une consonne.

ABLATIVO. Terme adverbial et populaire, qui ne s'emploie que dans cette phrase, Ablativo tout en un tas, tout ensemble, avec confusion et désordre. Il a mis cela ablativo tout en un tas. — On se demande pourquoi l'Académie a recueilli dans son Dictionnaire cette locution moitié latine, moitié française, et dont une partie est inintelligible pour bon nombre de ceux qui le consultent. Serait-ce parce que Dancourt, dans sa pièce le Charivari, a dit: « Allons, morgué, Ablativo tous en un tas; mettons toutes les noces en une 2 »? Nous croyons, comme M. Paulin Paris 3, que cette locution n'est pas populaire puisque le peuple ne s'en sert jamais, et qu'il aurait été mieux de la laisser dans les dictionnaires de Basnage et de Trévoux.

<sup>1.</sup> Quicherat, Dict. franc.-lat.

<sup>2.</sup> Dictionnaire historique de la langue française, publié par l'Académie.

<sup>3.</sup> Dans son Essai d'un dictionnaire historique de la langue française.

**ABONDAMMENT.** — Aujourd'hui, dans les adverbes terminés par amment cette finale se prononce comme s'il n'y avait qu'une m (abondament); mais nulle part l'Académie n'a indiqué la prononciation de ces adverbes.

ABOUTIR. — Il serait à désirer que l'Académie indiquât l'auxiliaire avec lequel se conjuguent les verbes neutres. Au verbe ABOUTIR elle ne donne pas un seul exemple des temps composés, et ensuite elle met ABOUTI, IE; c'est dire implicitement qu'il se conjugue avec l'auxiliaire étre, tandis qu'il prend au contraire l'auxiliaire avoir, du moins dans les deux premières acceptions qu'elle a données. Quant à la troisième, faut-il dire son apostème, son abcès, son clou a abouti, ou est abouti? Il est probable qu'on peut employer l'un ou l'autre suivant qu'on veut exprimer l'action ou le résultat; mais dans ce cas l'Académie aurait bien fait de nous le dire.

ABRÉGER. — Il aurait fallu mettre ici la conjugaison, J'abrége, nous abrégeons, J'abrégeais, etc., pour nous montrer qu'entre le g et l'a ou l'o on doit mettre un e qui adoucisse le son du g. Cette remarque s'applique à tous les verbes terminés par ger.

ABRUPT, UPTE. — Au mot Concept, l'Académie dit qu'il faut en prononcer le p; au mot Rapt, qu'il faut faire sonner le t final; ici elle se tait sur la prononciation de l'une et de l'autre consonne.

ABSENTER (S').— On se demande pourquoi l'Académie n'a pas mis le participe absenté, ée. Il en est de même pour soixante-dix autres verbes environ, réfléchis ou réciproques, tels que s'abstenir, se désister, s'écrier, s'égosiller, s'emparer, s'immiscer, s'ingérer, se méfier, s'entr'aider, s'entre-choquer, s'entre-quereller, etc., tandis qu'elle a mis le participe à s'accointer, se bastinguer, s'entabler, s'entremettre, se gendarmer, se grimer, etc. Cependant on dit aussi bien elle s'est absentée, elles se sont abstenues, elles se sont entr'aidées, que elle s'est entremise, elles se sont gendarmées, etc.

ABSIDE, s. f. T. d'Archit. — L'étymologie réclamait apside 1, et bon nombre d'architectes, d'archéologues, l'écrivent ainsi. L'Académie a

1. D'après le dict. lat.-franç. de MM. Quicherat et Daveluy, on disait en grec apsis; en latin, absis ou mieux apsis, mais dans les deux langues et pour les deux acceptions le mot était féminin. — Ce b substitué au p dans l'acception la plus usuelle d'apside ne doit pas nous surprendre, puisque nous avons en français de nombreux exemples de cet adoucissement dans la prononciation. L'absinthe s'appelait en grec apsinthion, en latin absinthium; et Grenoble, autrefois Grenople (du latin Gratianopolis) a changé son p en b, tandis que Constantinople, Andrinople, etc., noms beaucoup moins connus, conservent le p étymologique. — Nous devons ajouter toutefois que Villehardouin (commencement du xiiie siècle) écrivait « Conqueste de Constantinoble », comme nous l'apprend le Dictionnaire historique de la langue française publié par l'Académie; mais cela vient de ce que lors de la quatrième croisade, à laquelle prit part Villehardouin, le nom de Constantinople était au moins aussi comm à Paris que celui de Grenoble qui dans ce temps n'appartenait pas à la France. — Sans rémonter si haut, en 1694 l'Académie écrivait capriole, caprioler, et ajoutait : « Quelques uns disent cabriole, cabrioler ». On a dit aussi capriolet (aujourd'hui cabriolet), et chacun sait que ces mots viennent de capreolus ou capriolus, cabri, par allusion aux sauts légers de cet animal.

préféré le b, sans doute pour le distinguer davantage encore d'Apsides,  $s.\ m.\ pl.\ T.\ d'Astron.$ 

ABSTENIR (S'), v. pron. (Il se conjugue comme Se tenir). — A l'article Tenir, l'Académie donne bien la conjugaison du verbe actif, mais non celle du verbe pronominal; aux verbes Aller, Retourner, elle n'a même pas donné régulièrement celle de s'en aller, s'en retourner, sur laquelle on se trompe tous les jours.

ACACIA, s. m... Faux acacia, ou Acacia blanc, ou simplement Acacia, Arbre d'agrément, espèce de robinier à rameaux épineux, et à fleurs blanches et odorantes disposées par bouquets. L'Acacia est originaire d'Amérique. Un bel acacia. Planter des acacias. On appelle de même improprement Acacias quelques autres espèces de robiniers cultivés, tels que le Robinier à fleurs roses et le Robinier visqueux. — Au sujet de ces lignes, M. Paulin Paris dit, dans son Essai d'un dictionnaire historique de la langue française: « En vérité, je ne vois pas pourquoi l'admission du mot robinier. Et si M. Robin a introduit en France le premier acacia d'Amérique sur lequel ont été greffés les autres, comment les robiniers ne seraient-ils plus, à proprement parler, des acacias? Voilà ce que c'est de dédaigner l'histoire des origines. Au lieu de déclarer l'acacia une sorte de robinier, ne vaudrait-il pas mieux remarquer que le robinier est une espèce d'acacia? Je m'en rapporte. »

ACADÉMICIEN... Les quarante académiciens de l'Académie française.

— Il serait mieux de supprimer académiciens et de dire, comme à l'article Quarante : « Les quarante de l'Académie française 1 ».

ACCABLER. — Tous les Français savent que lorsque deux c se trouvent entre deux voyelles dont la dernière est un e ou un i, le premier c se prononce comme un k et le second comme une s: accès, occident (prononcez ak-sès, ok-sident). Mais lorsque les deux c sont suivis d'un a, d'un o, d'un u, ou d'une consonne telle que l, r (accabler, accoter, accul, acclamation, accroc), doit-on toujours n'en faire sentir qu'un? L'Académie aurait dû le dire au moins à l'article C.

ACCABLER... Aceabler quelqu'un de biens, de grâces, de bienfaits, de présents, le combler de biens, de grâces, etc.—Accabler n'exprime-t-il pas plus que combler? Corneille fait dire par Auguste à Cinna,

Je t'ai comblé de biens, je t'en veux accabler.

Il nous semble qu'accabler doit signifier Combler outre mesure.

ACCÉDER, v. n. Entrer dans les engagements contractés déjà par d'autres. Les puissances du Nord ont accédé à ce traité, à cette convention. J'accède aux stipulations que mes cohéritiers ont consenties.

— Accéder à une proposition, y adhérer, l'accepter.

L'Académie a quelquefois pris soin d'indiquer la conjugaison des verbes dans les temps qui présentent une difficulté sous le rapport de

<sup>1.</sup> Remarque de M. P. Paris dans son Essai d'un dictionnaire historique, etc.

l'accent grave ou aigu qu'on doit employer; ainsi elle met: Allécher (J'allèche, j'allècherai); Alléger (J'allège, j'allègerai); Assener (J'assène, j'assènerai); mais ces indications sont malheureusement trop rares. Ici, elle auraît dû mettre « Accéder (J'accède, j'accèderai) », d'autant plus qu'elle ne donne aucun exemple où ce verbe soit employé au futur ou au conditionnel.

### ACCENTS

#### DE L'ACCENT GRAVE

Depuis un certain nombre d'années, on a pris pour règle de ne mettre l'accent circonflexe qu'aux mots qui le conservent dans leurs dérivés, comme bléme, blémir; prêche, prêcher; rêve, rêver, etc., et d'employer l'accent grave pour ceux qui changent cet accent; ainsi l'on écrit emblème, problème, système, etc., parce que l'accent devient aigu dans emblématique, problématique, systématique, etc. Il faudrait suivre la même règle dans les mots chrême, extrême, suprême, etc., qui ont pour dérivés chrémeau, extremité, suprématie, etc.

Au lieu de crépe et créper, ne devrait-on pas écrire crèpe, créper, comme on écrit crème, crémer, d'autant plus que crépe a d'autres dérivés où l'on met l'accent aigu : crépon, crépu, crépodaille, etc.?

D'un autre côté, ne devrait-on pas écrire fétoyer, au lieu de fétoyer? Autrefois fête s'écrivait feste, et l'on a conservé l's dans festin, festiner; dans sa précédente édition 1, l'Académie écrivait festoyer, qui se prononce encore quelquefois ainsi, et le circonflexe serait peut-être plus conforme à la prononciation générale.

Puisqu'on écrit avec l'accent grave bobèche, brèche, calèche, crèche, flammèche, flèche, mèche, — élève, fève, grève, — cèdre, chèvre, lèvre, fièvre, lièvre, genièvre, — espièglerie, mièvrerie, piètrerie, ne serait—il pas convenable d'en mettre également un à campéche, drêche, pimbéche, trève, au lieu de l'accent circonflexe, et à séve, orfèvre, orfèvrerie, négrerie, au lieu de l'accent aigu?

L'accent aigu que l'Académie met sur l'e suivi de ge, semble devoir être converti le plus tôt possible en accent grave. Pour toute langue écrite, le premier principe devrait être d'éviter les exceptions, surtout lorsque les règles sont aussi nombreuses qu'elles le sont dans l'orthographe française. Puisqu'on met un accent grave aux mots règle, règne, intègre, bègue, diocèse, etc., pourquoi mettre un é à cortége, liége, privilège, sacrilège, etc.? Quelle raison peut-il y avoir pour écrire collègue et collège, stratègue et stratège; allègre, alèze, et allège; manganèse et manège; synthèse et cortége, dièse et piège?

<sup>1.</sup> Nous dirons ici, une fois pour toutes, que l'Académie ne reconnaît pas les diverses éditions de son Dictionnaire qui ont été publiées entre 1762 et 1835. Ainsi donc, lorsque nous parlerons de la précédente édition, ce sera toujours de celle de 1762.

# DE L'ACCENT SUR L'E DANS LA PÉNULTIÈME DES VERBES

Dans les verbes qui ont un e muet à la pénultième de l'infinitif, cet e se change en è au futur et au conditionnel : celer, je cèle, je cèlerai, je cèlerais; geler, je gèle, je gèlerai, je gèlerais; peler, je pèle, je pèlerais, je pèlerais.— Mais les verbes qui ont un è à la pénultième de l'infinitif conservent cet accent au futur et au conditionnel : céder, je cède, je céderai, je céderais; régner, je règne, je règnerai, je régnerais; révéler, je révèle, je révèlerai, je révèlerais; complèter, je complète, je complèterais. Cette différence d'accent se fait à peine sentir dans la prononciation, et cependant il en résulte pour l'écriture des difficultés inextricables; ainsi l'on doit écrire : j'engrènerai et je rengrènerai; je grèverai et je dégréverai; je relèverai et je révèlerai; je décèlerai et je recelerai.— Ne serait-il pas plus convenable de mettre l'accent grave dans tous ces verbes?

# DE L'ACCENT DANS LES SUBSTANTIFS DÉRIVÉS DES VERBES

Les substantifs dérivés des verbes dont la pénultième syllabe contient un é, présentent un grand inconvénient pour la mémoire : leur accentuation n'a pas de règle fixe. Ainsi recéler, régler, dégréver, lécher, allécher, ont pour dérivés recèlement, règlement, dégrèvement, lèchefrite, allèchement, avec l'accent grave, tandis que les dérivés de affréter, compléter, dérégler, dessécher, empiéter, rengréner, conservent l'accent aigu : affrétement, complétement, déréglement, desséchement, empiétement, rengrénement.

On retrouve les mêmes bizarreries dans les mots ténement (é), entretènement (è), soutenement (e muet). L'Académie ajoute, dans l'article de ce dernier mot : « Quelques-uns écrivent soutènement. » Il semble que l'oreille aurait dû faire préférer cette variante.

Il n'y a que deux verbes commençant par une consonne qui prennent l'accent aigu à leur réduplicatif re : répulluler, révivifier <sup>1</sup>. Puisqu'on a deux et même trois e muets de suite dans redemander, redevable, redevenir, etc., on pourrait sans inconvénient supprimer les deux exceptions ci-dessus.

# DE L'ACCENT CIRCONFLEXE

·Au mot Accent, l'Académie dit qu'on met l'accent circonflexe sur les voyelles longues où il indique la suppression d'une voyelle, comme dans âge, rôle (aage, roole), ou celle d'une s, comme dans tête, gîte, côte, flûte (teste, giste, coste, fluste). — Au mot Circonflexe, elle a donné une définition plus large et plus vraie en disant qu'on se sert de cet accent « principalement pour marquer les voyelles qui sont

<sup>1.</sup> Comme l'h muette est réputée voyelle, nous ne parlons pas de réhabiliter, réhabituer; ces mots sont dans les mêmes conditions que réajourner, réapparition, réassigner, etc.

restées longues après la suppression d'une lettre »; mais tant qu'on suivra les errements actuels il sera impossible de donner une règle exacte et complète. En effet, on met des circonflexes dans des mots où il n'y a ni voyelle ni consonne supprimées, comme dans câble, fâme et infâme, grâce et disgrâce, extrême, suprême, trêve, pôle, etc., et l'on n'en met pas à toit, chute, reliure, coutre, noce, citerne, vite, otage, meunier, coutume, joute, moutier, etc., qui s'écrivaient autrefois toict, cheute, relieure, coultre, nopce, cisterne, viste, ostage, meusnier, coustume, jouste, monstier puis moustier, etc.

On supprime l'accent dans plu, tu, participes de plaire et de pleuvoir, de taire, et on le conserve dans  $m\hat{u}$ , où il n'est d'aucune utilité; on le met à  $d\hat{u}$ , participe du verbe devoir, employé substantivement, et on ne le met pas à cru, qui est aussi le participe employé substantivement du verbe croitre. Voy. GRU.

On conserve le circonflexe du radical dans les dérivés et les composés de certains mots, tels que débâclage, plâtras et replâtrage, theâtral; pâquerette; câlinerie, câprier, mâchicatoire, pâtissier; embâtonner, pâmoison; râblu; rôtisserie; encroûter, bûcheron et bûchette, etc., qui viennent de bâcler, plâtre, théâtre, pâque, câlin, câpre, mâcher, pâte, bâton, pâmer, râble, rôt, croûte, bûche, etc. - On le supprime dans cranologie ou craniologie, conifère, polaire, symptomatique, dérivés de crâne, cône, pôle, symptôme; dans compatir, déjeuner, dessouler, composés de pâtir, jeuner, souler; dans tatillon, tatillonnage, tatillonner, diminutifs de tâtonneur, tâtonnement, tâtonner, etc. — Il faut écrire câble, câbleau ou câblot, et encablure; côte, côtoyer, et coteau; embûche, et débucher, se rembucher. - Il faut mettre le circonflexe à incongrûment comme à congrûment, et le supprimer dans irrésolument, composé de résolûment. — Quelquefois même c'est le composé qui prend l'accent, tandis que le mot simple n'en a pas; ainsi batardeau, batardière; futaie, futaille, futé; je clorai, je clorais, s'écrivent sans accent, tandis qu'il en faut un dans abâtardir, abâtardissement; affûtage, affûter, affûtiau; il éclôra, il éclôrait; - latrie (culte de) s'écrit aussi sans accent, mais il en faut un dans idolâtrie, zoolâtrie.

Enfin l'on met un circonflexe à des o qui sont brefs dans leur étymologie grecque; tels sont les mots monôme, binôme, trinôme, quadrinôme, polynôme, etc. (composés de nome, où l'on n'en met pas),
et on le supprime à des o qui sont longs dans cette langue, comme
amome et cardamome, arome, axiome, chrome, gnome, idiome, sarcome, idole, prote, zone, et les composés de gone: pentagone, hexagone, octogone, ennéagone, décagone, etc. Cependant on l'a conservé
dans les mots cône, diplôme, osmazôme, staphylôme, stéatôme, symptôme, et l'on a maintenu l'o bref dans agronome, astronome, autonome, économe, gastronome, deutéronome, épitome, atome, etc.; mais
déjà l'Académie dit qu'on doit prononcer long l'o d'atome.

Il serait bien à désirer que l'Académie posât enfin et suivit une règle générale à cet égard. Au lieu d'ajouter et de supprimer les accents circonflexes arbitrairement et même parfois contrairement à l'étymologie, ne serait-il pas mieux de n'en mettre que lorsqu'il s'agit de faire distinguer des mots qui n'ont entre eux aucun rapport de signification, comme côte, jeûne, s. m., pâte, rôt, et cote, jeune, adj., pate (au lieu de patte, pied d'animal), rot<sup>1</sup>? On éviterait ainsi bien des inconséquences, et l'on serait moins exposé à être en contradiction avec l'étymologie. Il nous semble que l'Académie a ouvert la voie en supprimant les accents qui représentaient diverses lettres, voyelles ou consonnes, entre autres l'e et l's; ainsi elle a écrit successivement : cheute, chûte, chute; relieure, reliûre, reliure; cisterne, citerne, citerne; coustume, coûtume, coutume, etc.; - puis les accents étymologiques dans les mots arome, axiome, idiome, idole, prote, zone, pentagone, hexagone, et autres composés de gone (gônia, angle); dans les terminaisons ore et ose, tels que météore, pylore, et les noms propres terminés par dore (Isidore, Théodore, etc.); apothéose, métamorphose, métempsycose 2, etc. etc.

#### ACCENT AJOUTÉ OU RETRANCHÉ DANS LES DÉRIVÉS

Nous avons plusieurs mots où l'on met un accent qui ne se trouve pas dans le radical; les voici:

Ange, angélique; — anneler, annélides; — arsenic, arséniate, arsénique, arsénite; mais on écrit arsenical sans accent; — celer, recéler; — congeler, congélation; — dyssenterie, dyssentérique; — engrener, rengréner; — grever, dégréver; — lienterie, lientérique; — massore, massorétique; — mine, minéral, minéraliser, etc.; mais on dit minerai; — pepin, pépinière, pépiniériste; — querir, quérable, acquérir, conquérant, conquérir, s'enquérir, requérable, requérant, requérir; — rebelle, rébellion; — recevoir, réception; — redoubler, réduplication; — refaire (se), réfection, réfectoire; — reflet, réflecteur; — refuge, se réfugier; — registre, régistrateur; mais on ne met pas d'accent à registrer, enregistrer; — relatif, relation, corrélatif, corrélation; — religieux, religion, irréligieux, irréligion; — remettre, rémission, irrémissible; — replet, réplétion; — reprochable, irréprochable; — requérir, réquisition; — retenir, rétention; — reviser, réviseur, révision; — serein, sérénité, rasséréner; —

<sup>1.</sup> Voici la liste des principaux mots dont le sens est déterminé par l'accent grave ou circonflexe. Accent grave : ça, çà; la, là; ou, où. Accent circonflexe: acre, dcre; bailler, bdiller; chasse, chásse; cote, côte; du, dù; empatement, empdiement; foret, foret; genet, genêt; jeune, jeûne; masser, másser; mat, mát; mater, mâter; matin, mátin; mur, et mûr, ûre; pale, pâle; rot, rôt; sur, ure, et sûr, ûre; tache, tâche, etc. — Quelques adverbes ne sont distingués du substantif que par l'accent aigu qu'on met à la pénultième syllabe; tels sont : aveuglement, aveuglément; déréglement, déreglement; désintéressement, désintéressement; isolement, isolément; serrement, serrément, etc.

<sup>2.</sup> Nivôse, pluviôse, ventôse, devraient s'écrire de même avec un o simple.

tenace, ténacilé; — vonour, vénerie; — vonint, vénéneux, vénéfice; mais venimeux, envenimer, conservent l'e muet.

L'Académie écrit sans accent rechire, reclusion; mais elle ajoute : « Quelques-uns écrivent et prononcent réclusion. » — Bien qu'elle mette l'accent à irréligieux, irréligion, irrémissible, irréprochable, elle écrit irremédiable avec un e muet à la seconde syllabe, en sorte que cet adjectif est le seul mot qui commence par irre 1. La plupart des dictionnaires donnent irrémédiable avec l'accent.

Quelques mots perdent dans leur dérivé ou leur composé l'accent dont le radical est affecté. D'évêque, évêché, on fait archevêque, archevêché; de café, cafetier, cafetière; de cépage, cépée, recepage, recepée, receper; de chèvre, chevreau, chevrier, chevrotin, chevroter; de gangrène, se gangrener, mais on met un accent à gangréneux; de lévrier, levrette, levretté; de vipère, vipereau; de bergère, bergerette et bergeronnette.

Peut-être n'est-il pas inutile de donner aussi la liste des adverbes terminés par ment qui prennent à la pénultième un accent que n'a pas l'adjectif; ce sont aveuglément (sans doute pour le distinguer du substantif aveuglement), commodément et incommodément, communément, conformément, confusément diffusément, énormément, expressément, immensément, indivisément, obscurément, opiniâtrément, précisément, profondément, uniformément?

ACCOMPAGNER, v. a. — Dans cet article on lit: « Ce prince est toujours accompagné d'une suite nombreuse, et Il s'accompagne toujours
de méchants garnements; Il s'accompagna de gens de main pour faire
ce coup. Ce sens vieillit. » Mais à l'article Mener, l'Académie donne
pour définition « Se faire accompagner de ou par ». Il nous semble
donc nécessaire qu'elle donne lei des exemples du verbe accompagner et de son participe suivis de la préposition par.

Télémaque est accompagné par Minerve. Fénelon.

ACCOUCHER, v. n... Elle est accouchée en tel endroit. — On regrette que l'Académie ne dise pas plus souvent ce qu'on lit au verbe Descendre: « Il se conjugue avec le verbe Avoir ou avec le verbe Étre, selon que l'on considère l'action ou son résultat. » Si elle

<sup>1.</sup> Un de nos amis à qui nous avons communiqué ces pages, nous dit qu'il a sous la main deux exemplaires de l'édition de 1835; l'un porte irremédiable, l'autre irremédiable; mais il ne sait lequel a été acheté le dernier. — Grâce à l'obligeance de MM. Didot, nous avons pu consulter le dernier tirage de ce Dictionnaire; il porte irremédiable, ce qui fait disparaître l'exception.

<sup>2.</sup> Ce qui nous engage à donner cette liste, c'est qu'un grand nombre de personnes et même des lexicographes mettent ou suppriment l'accent contrairement à l'usage reçu; ainsi l'on dit souvent et même on imprime : distinctément, efficacément, fixément, intimément, réciproquément, succinctément, unanimément, etc.; et, au contraire, énormement, immensement, opinalitement, profondement, etc.;

avait eu cette règle présente à son souvenir, elle aurait mis : Elle a Accouché et non elle est accouchée en tel endroit, car ici on a voulu exprimer l'action aussi bien que dans ces autres phrases : J'AI ACCOUCHÉ avèc de cruelles douleurs; Elle a Accouché très-courageusement. Quand on dit : Elle est accouchée d'un garçon, etc., Elle est accouchée depuis quinze jours, on exprime le résultat de l'action. Nous pensons que ce serait une faute de dire, Elle est accouchée il y a quinze jours.

ACCOUPLEMENT, s. m... Lè mulet vient de l'accomplement d'un ône et d'une jument. — Ajoutez « ou d'un cheval et d'une ânesse », comme l'Académie le dit à l'article MULET.

ACCUEIL, ACCUEILLIR. — L'Académie n'a pas indiqué la prononciation, mais il faut prononcer akeuil, akeuillir.

Le son doux du c et du g devant l'e nécessite l'emploi de l'u entre le c ou le g et l'e pour les rendre durs. Il en résulte que pour figurer dans les mots accueil, écueil, cercueil, orgueil, récueil, etc., le son que présentent devil, seuil, cerfeuil, etc., il faudrait mettre deux u, l'un avant, l'autre après l'e: accueuil, cercueuil, orgueuil, etc.; mais l'usage en a décidé autrement, et l'on supprime l'u qui devrait venir après l'e.

Cette orthographe présente donc une difficulté, pour les étrangers surtout, qui pourraient croire que eil dans accueil, cercueil, orqueil, etc., doit se prononcer comme dans pareil, réveil, soleil, etc., et il était indispensable d'indiquer la prononciation à chacun des mots qui présentent cette anomalie. L'Académie l'a fait connaître aux mots cueillette, cueillir, cueilloir (keuillette, keuillir, keuilloir), écueil (ékeuil), orgueil (comme deuil); elle ferait bien de l'indiquer également aux autres.

ACHÉHON. — Faut-il prononcer ché ou ké? Pour le savoir, nous sommes obligé de recourir à l'article H, où l'Académie dit : « Quand H est après un C, dans les mots pris du grec, de l'hébreu ou de l'arabe, C et H ensemble se prononcent ordinairement comme un K. Ainsl, Achélous, Achmet, archange, archiepiscopal, catéchumène, Chersonsee, Melchisédech, Chalcédoine, Chaldéen, chaos, eucharistie, chiromancie, chrétien, se prononcent comme s'ils étalent écrits, Akélous, arkiepiscopal, arkange, Kersonèse, Melkisédec, kaos, krétien, étc. L'usage a excepté de cette règle les mots suivants : Achille, Chypre, Achéron, chérif, chérubin, archevéque, chimie, chirurgie, archiduc, architecte, Michel, où CH se prononce à peu près comme le J fortément articulé. Dans Michel-Ange, on prononce Mikel. »

ACRETER... Acheter quelque chose à quelqu'un signifie quelquefois L'acheter de lui. Je lui ai achete un volume qu'il m'a fait payer cher. Vous ne sortirez pas de ma boutique sans m'acheter quelque chose. Il signifie aussi Acheter pour quelqu'un. J'as achete une montre à mon fils pour ses eirennes.

L'emploi d'acheter à dans deux acceptions si différentes est malheureusement trop général. Cependant il serait facile de faire disparaître le premier: on pourrait dire, par exemple, j'ai acheté de lui, CHEZ LUI, un volume qu'il m'a fait payer cher. Vous ne sortirez pas de ma boutique SANS ACHETER quelque chose.

Mais les locutions amphibologiques ne se bornent pas au verbe acheter; on dit aussi : Je Lui ai entendu dire, Je Lui ai vu faire, pour signifier J'ai entendu dire à lui ou par lui, J'ai vu faire par lui ou à lui, et ce n'est que par les mots qui précèdent ou qui suivent qu'on peut distinguer le sens réel de la phrase :

Je Lui ai entendu dire qu'il était trop jeune pour occuper telle place; mais il a répondu que c'est un défaut dont il se corrige tous les jours.

Je Lui ai (mieux, je l'ai) entendu dire qu'il était trop jeune pour occuper telle place; mais c'est uniquement parce qu'il en désire une autre.

Je Lui ai vu faire une opération très-difficile, qu'il a supportée avec un courage étonnant.

Je Lu ai (mieux, je l'ai) vu faire une opération très-difficile, dont il s'est acquitté à merveille.

Je Lui ai fait restituer les cent francs qu'on lui avait escroqués.

Je Lui ai fait (mieux, je l'ai forcé à) restituer les cent francs qu'il avait escroqués.

Ces amphibologies sont fâcheuses, mais elles sont entrées si profondément dans les habitudes de la conversation qu'on ne parviendrait que bien difficilement à les déraciner.

À-COMPTE, s. m. — Ce mot se trouve à l'article Compte; mais il était convenable de le dire comme on l'a fait pour à-propos et pour beaucoup d'autres.

ACQUÉRIR. — Au lieu de : J'acquérais. J'ai acquis. J'acquerrai, lisez : J'acquérais. J'acquis. J'ai acquis. J'acquerrai. Le prétérit simple doit précéder le prétérit composé. Les distractions de ce genre sont fréquentes, et ce serait fatiguer inutilement nos lecteurs que de les relever toutes; nous nous bornerons aux plus importantes, lorsqu'elles se présenteront.

ACQUIESCER. — On aurait dû trouver dans cet article des exemples où le c, suivi d'un a, d'un o, fit connaître qu'il prend alors une cédille (nous acquiesçons, j'acquiesçais); il nous semble que lorsque la conjugaison n'est pas indiquée, il faudrait que les exemples du moins nous apprissent les difficultés orthographiques. Cette remarque s'applique non-seulement aux verbes terminés par cer, ger, etc., mais encore à tous ceux qui, sans être irréguliers, présentent quelque difficulté dans la conjugaison. Voy. Abréger, Accéder, Apprécier, etc.

ACTE, s. m. — A l'article Palladium nous lisons: « En Angleterre, on regarde l'acte d'Habeas corpus comme le palladium de la liberté individuelle »; et nulle part dans le Dictionnaire de l'Académie nous ne trouvons ce que c'est que cet acte d'Habeas corpus. Ne pouvant

guère espérer qu'on fasse un article exprès à la lettre H, nous demanderons qu'on dise ici: « Les Anglais appellent Acte (ou writ) d'habeas corpus, un acte qui accorde à tout prisonnier, dans la plupart des cas, sa mise en liberté immédiate, moyennant caution.

ACTION... Il se dit plus particulièrement d'une petite bataille. L'action de Bléneau fut une affaire décisive. On ne pourrait pas dire, L'action de Zama, de Fontenoy, d'Austerlitz. — On trouve souvent dans le Dictionnaire de l'Académie de ces indications intéressantes 1, mais on désirerait en trouver plus fréquemment encore. On regrette, par exemple, qu'elle ne dise pas les différentes gradations qu'il y a entre Action, Affaire, Combat, Bataille et Journée. Des synonymies comme on en trouve dans les dictionnaires récents seraient d'une grande utilité pour préciser la valeur réelle des mots.

ADDITIONNEL, ADDITIONNER, ADDUCTEUR, ADDUCTION. — Au mot Addition, l'Académie dit : « On prononce les deux D »; mais dans les quatre ci-dessus, qui viennent immédiatement après, faut-il également les faire sentir?

ADIANTE, s. f. Genre de plantes de la famille des fougères... — Ici nous croyons qu'il y a décidément une faute typographique, non parce que adiante est du genre neutre en grec et en latin, non parce que tous les dictionnaires le font masculin, mais parce que l'Académie elle-même lui donnait précédemment le genre masculin.

ADOS, s. m. T. de Labourage et de Jardinage. Terre qu'on élève en talus, ordinairement le long d'un mur bien exposé, pour y semer quelque chose qu'on veut faire venir plus tôt qu'on ne le pourrait en pleine terre. — Que signifie ici en pleine terre? A l'article Terre nous ne trouvons rien d'analogue, et à Plein l'Académie dit seulement : « Un arbre en pleine terre, un arbre qui n'est point renfermé dans une caisse <sup>2</sup> ».

AFFAIRE... se dit particulièrement des actions de guerre. C'est un homme qui a vu bien des affaires. Il s'est toujours bien conduit dans toutes les affaires où il s'est rencontré. Il fit des merveilles dans la dernière affaire. L'affaire fut quelque temps disputée. L'affaire a été vive, a été chaude. — Il nous semble que toutes ces phrases peuvent aussi bien s'appliquer à des affaires commerciales, à des discussions de chambres législatives, etc., qu'à des actions de guerre, et que pour mieux préciser le sens il aurait fallu donner au moins un exemple analogue à celui qu'on trouve à État :

### L'AFFAIRE de Denain fut un coup d'État.

<sup>1.</sup> Voici un des exemples qu'elle donne à l'article Définir; on voudrait qu'il y en eût beaucoup de pareils : « On définit les idées abstraites et composées; on décrit les objets sensibles; on énonce les idées simples. »

<sup>2.</sup> A l'article Plein, l'Académie dit : « En pleine campagne, dans les champs, loin des habitations »; et à Plain, « Lu bataille s'est donnée en plaine campagne », c'est-à-dire, en rase campagne. Peut-être dans la définition ci-dessus faudrait-il écrire en plaine terre, ou simplement en plaine, par opposition aux mots ados, talus.

AFFRE. — L'Académie dit que dans ce mot l'a est long. Sans doute elle l'aurait affecté d'un circonflexe si l'usage permettait d'en mettre sur une voyelle suivie d'une consonne redoublée. Cependant nous avons deux mots qui, ainsi que leurs dérivés et leurs composés, font exception à la règle: másse et másser (termes de jeu), pour les distinguer de masse et masser; — chásse, boîte à reliques, pour le distinguer de chasse, action de chasser, de poursuivre; et par analogie on a également mis le circonflexe à chássis, enchásser, enchássure, où il était moins nécessaire puisqu'il ne peut y avoir confusion avec d'autres mots. Si l'Académie a écrit sans accent affre, endosse, flamme, bien que l'a et l'o soient longs dans ces mots, c'est qu'ils n'ont pas d'homonymes avec lesquels on puisse les confondre; mais le mot manne, suc de certains végétaux, devrait prendre cet accent, pour le distinguer de manne, panier d'osier, si toutefois l'a est bref dans cette dernière acception comme le dit l'Académie.

AFFÔT, AFFÔTAGE, AFFÔTER, AFFÔTIAU. — L'accent pourrait très-bien être supprimé dans ces mots; l'u n'y est pas plus long que dans futaie, futaille, futé, où l'on n'en met pas.

AGACE. « Quelques-uns écrivent agasse. » — Ces quelques-uns ont peut-être raison, car ils se rapprochent de l'étymologie la gazza, qui est le nom italien de la pie, et c'est ainsi que le mot était écrit dans les Fables de La Fontaine imprimées de son vivant. Voy. MÉSAIR.

AGNELER... Une brebis prête à agneler... — A CHATTER, à LAIE, à Poulette, on trouve également: Une chatte qui est prête à chatter, une laie prête à mettre bas, une poulette prête à pondre; mais au mot Lapin, nous lisons: Une lapine près de mettre bas. Cette dernière expression près de est préférable à prête à. Il y a, comme chacun le sait, une grande différence entre un homme prêt à partir, prêt à mourir, et un homme près de partir, près de mourir. Aujourd'hui ce serait une faute de dire qu'un mur est prêt à s'écrouler.

AGNUS. Cire bénite par le pape, sur laquelle est imprimée la figure d'un agneau.—Dans ce mot, il ne faut pas prononcer le g dur comme dans agnus-castus, car au mot Agneau l'Académie dit : « Le g se prononce mouillé ici et dans les six articles suivants », et agnus est le sixième. Comme ce mot vient à la suite de cinq mots français, qu'il est latin et qu'on y prononce généralement le g dur, l'Académie aurait mieux fait de répéter la prononciation qu'elle veut voir adopter, « Gn mouillé ».

AGRÉMENT, s. m... Cet homme trouve de grands agréments dans sa famille, dans sa profession, dans sa place, dans la compagnie dont il est. — Peut-on employer le verbe être absolument, pour signifier Être membre, faire partie de? Oui sans doute, et à l'article Être nous lisons: Il est de telle assemblée; mais il nous semble que dans l'exemple ci-dessus l'emploi qu'on a fait de cette locution n'est pas heu-

reux: la phrase paraît tronquée. Aux articles Partie et Honteux, l'Académie dit très-bien: « Il fait déshonneur au corps, à la compagnie dont il est membre ».

AIDER... « Aider à quelqu'un signifie, lui prêter une assistance momentanée, pour un objet déterminé, et le plus souvent pour un travail qui demande des efforts physiques... Aidez-Lui à soulever ce fardeau. » L'Académie dit encore:

- (à Recharger) Aidez-Lui à se recharger.
- (à Relever) Voild un enfant qui est tombé, aidez-lui d se relever.

Il faudrait donc dire: Aidez-Lui à descendre, à marcher, et peutêtre même Aidez-Lui à payer ses dettes, au lieu de Aidez-Le à descendre, à marcher; Aidez-Le à payer ses dettes, qu'elle a mis dans les deux lignes qui précèdent la définition ci-dessus.

AIGUADE. (Ce mot et les cinq suivants se prononcent comme s'il n'y avait pas d'U). — Qu'on ne prononce pas l'u comme ou, et même qu'on ne le fasse pas sentir dans aiguade, aiguail, aiguayer, quoique l'étymologie semble le demander et que la prononciation aiguyer présente une équivoque avec égayer, nous l'acceptons; mais dire de prononcer aigue-marine, aiguière, aiguière, aiguière, comme s'il n'y avait pas d'u, e'estadire, comme si l'on écrivait aige-marine, aigière, aigière, c'est au moins une faute de rédaction.

AIGUILLAT: — Ce nom vient évidemment d'aigu, puisqu'il a été donné à un chien de mer à cause d'une pointe ou épine cornée située au devant des nageoires dorsales; et cependant l'absence de prononciation à ce mot placé entre aiguillade et aiguille, à chacun desquels on dit que ui est diphthongue, semble indiquer que la seconde syllabe d'aiguillat doit se prononcer comme dans anguille. — C'est probablement une omission, et nous croyons devoir la signaler.

AIR, s. m. Fluide élastique, pesant, dont la masse totale forme l'atmosphère qui enveloppe la terre de toutes parts. Air atmosphérique...

Toute l'étendue de l'air. La masse de l'air. Nous respirons l'air. Poétiquement: Les plaines de l'air. Le vague des airs. Dans les airs. Au plus haut des airs. Voyez, à la fin de l'article, la locution adverbiale En L'AIR.

A la fin de l'article nous trouvons les locutions : « Tirer en l'air, tirer un coup en l'air; Avoir toujours le pied en l'air, un pied en l'air; Tout le monde est en l'air, toute la ville est en l'air; Un cabinet en l'air;... Toute sa fortune est en l'air; Des contes en l'air; Des paroles en l'air... »

Ainsi dans cet article nous ne trouvons pour l'emploi du mot Air précédé des prépositions dans, en, que l'expression poétique dans les airs, et les locutions tirer en l'air, tirer un coup en l'air, etc. Il y a cependant beaucoup de phrases très-différentes de celles-là, où l'on désirerait savoir si l'on peut employer dans l'air et même dans les

airs, sans avoir aucune prétention au langage poétique. L'Académie aurait donc rendu un grand service à ses lecteurs en donnant ici des exemples analogues aux suivants :

- (à BALANCER) Un oiseau qui se balance en l'air, dans les airs.
- (à Enleven) Le ballon s'enleva dans les airs.

Ailleurs, il est vrai, l'Académie emploie l'expression en l'air:

- (à ÉLEVER) S'élever en l'air.
- (à Soutenir) Les oiseaux se soutiennent en l'air au moyen de leurs ailes.
- (à Suspendre) Les nuées sont suspendues en l'air.

mais nous croyons qu'elle n'appartient qu'au style familier, et qu'il eût été mieux d'ajouter les variantes dans l'air, dans les airs; nous doutons qu'il fût de bon goût de dire, par exemple, Le ballon, l'aérostat s'éleva rapidement, majestueusement en l'air.

AIRAIN. Métal composé en grande partie de cuivre jaune, mêlé avec du zinc, de l'étain, et une petite quantité d'antimoine. — Puisque le cuivre jaune est un alliage de cuivre et de zinc, nous pensons qu'il faut supprimer jaune ou zinc.

AIRELLE, s. f. T. de Botan... — Autrefois l'airelle était appelée myrtille, et c'est encore aujourd'hui le seul nom connu dans quelques provinces. Il est fâcheux que l'Académie ait supprimé ce synonyme dans sa dernière édition.

ALIZE et ALIZIER, ALIZÉ. — Ces trois mots devraient s'écrire avec une s, car le z n'est point réclamé par l'étymologie, et il forme une exception dans l'orthographe de ces terminaisons.

ALLÉGATION. — L'usage est généralement de faire sentir les deux l dans allégation et alléguer; on est surpris du silence de l'Académie, qui fait supposer qu'on n'en doit prononcer,qu'une.

ALLÉGREMENT, adv. — Cet adverbe devrait conserver à la seconde syllabe l'accent grave de l'adjectif, puisque l'Académie écrit avec un è grave les mots austèrement, fidèlement, sévèrement, sincèrement, etc., qui sont absolument dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'ils dérivent régulièrement d'un adjectif des deux genres.

ALLÉGUER. — A l'article Allegorie, l'Académie dit: « On prononce les deux L dans ce mot et les suivants jusqu'à Alléguer ». Nous pensons qu'elle aurait du ajouter: inclusivement. Voy. Allégation.

ALLER, v. n. (Je vais ou je vas, tu vas, il va; nous allons, vous allez, ils vont. J'allais. Je suis allé. J'allai. J'irai. J'irais. Va. Que j'aille. Que j'allasse. Allant. Allé.) — Nous ne dirons rien de j'allai, qui devrait précéder je suis allé, mais nous exprimerons un regret de ce qu'on a oublié de donner le pluriel du présent du subjonctif: que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Cette omission est d'autant plus fâcheuse, que l'i qui précède les ll au singulier et à la troisième personne du pluriel se met après ces ll dans que nous allions, que vous alliez, comme à l'imparfait de l'indicatif.

Voici les exemples que nous avons trouvés dans le Dictionnaire :

- (à Tout) Ce n'est pas tout, ce n'est pas encore tout, il faut que vous alliez là.
- (à TROUVER) Je trouve bon que vous alliez le voir.
- (à Vouloir) Votre père veut que vous Alliez ld.

ALLOUABLE, ALLOUER. — A chacun des mots alliteration, allobroge, allocation, allocution, allodial, l'Académie dit « On fait sentir les deux L »; mais à allouable, allouer, où il semble naturel de les faire sentir comme dans allocation, elle ne dit rien; c'est sans doute par oubli.

ALORS... Jusqu'alors, jusqu'à ce temps-là, jusqu'à ce moment-là. Il exprime un temps passé antérieurement à un autre temps. Ses affaires se sont dérangées depuis un an; elles avaient été très-bonnes jusqu'alors. — La définition donnée par l'Académie est excellente, et l'exemple bien choisi; mais on désirerait qu'elle ne se fût pas bornée là, et qu'elle eût prémuni ses lecteurs contre une locution malheureusement trop usitée, même chez les auteurs qui écrivent bien. Nombre de personnes s'imaginent que puisqu'on dit: On avait cru jusqu'alors, on peut dire également: On a cru jusqu'alors, pour signifier Jusqu'à présent. Elles ne réfléchissent pas que jusqu'alors signifie Jusqu'à ce temps-là, et non Jusqu'à ce temps-ci, et qu'ainsi il faut dire: On a cru jusqu'ici, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment, jusqu'à ce jour 1.

ALTERCAS. — Ce mot devrait s'écrire Altercat. Dans les deux premières éditions l'Académie le mettait au pluriel, altercats, orthographe très-logique puisque ce mot est une abréviation d'altercation. Dans la troisième, où elle a supprimé le t au pluriel des mots terminés par ant, ent, des enfans, des parens, elle a fait subir cette même suppression au mot altercats. Dans la quatrième comme dans celle-ci, elle l'a employé au singulier, et elle a donné à ce nombre l'orthographe du pluriel.

AMANDE, s. f. Fruit que donne l'amandier... Huile d'amande douce. Du lait d'amande: Pâte d'amandes. Un gâteau d'amandes. Biscuit d'amandes amères. — On se demande pourquoi l'Académie écrit le mot amande au singulier dans les deux premiers exemples et au pluriel dans les trois derniers. Veut-elle donner à entendre qu'il est indifférent dans ces cinq exemples et dans tous ceux qu'elle ne donne pas, de mettre le singulier ou le pluriel, et qu'on pourrait très-bien écrire huile d'amandes douces, biscuit d'amande amère? Nous avons peine à le croire, car si d'un côté on peut écrire huile d'amandes douces (c'est ainsi que l'Académie l'écrit aux articles Huile et Doux),

<sup>1.</sup> On fait la faute opposée en disant: Désormais nous fomes tranquilles. Personne ne s'avisa désormais de contester nos droits. En effet, désormais signifie dès ce moment-ci (dès l'heure actuelle), et non dès ce moment-là; il faut donc, en parlant d'un temps passé, employer les expressions dès lors, dès ce moment-là, ou quelque autre équivalente. Avec désormais il faut un futur: Désormais nous serons tranquilles. Personne ne s'avisera désormais de contester nos droits.

nous ne pensons pas qu'on puisse écrire Biscuit d'amande amère; pas plus que sirop de rose pâle, conserve de rose de Provins, gelée de chou rouge, etc. Il nous semble que lorsque la second substantif est déterminé par un adjectif ou une expression équivalente, on ne peut pas le mettre au singulier comme lorsqu'il est pris dans un sens vague ou absolu.

Quoi qu'il en soit, nous croyons indispensable que l'Académie ne laisse rien à deviner au lecteur, et que lorsqu'elle regarde comme indifférent de mettre le singulier ou le pluriel elle le dise nettement toutes les fois que l'occasion s'en présente, comme elle l'a fait d'ailleurs en plus d'un endroit de son Dictionnaire <sup>1</sup>. Là où certains lecteurs verront une autorisation d'écrire ad libitum, d'autres croiront voir une inconséquence, et d'autres enfin seront persuadés que ce qu'ils lisent est la seule orthographe à suivre, la seule locution qu'on doive employer, que s'en écarter serait une faute capitale. Voyez l'article Pellée.

Pour modifier l'opinion de nos lecteurs et signaler à l'Académie elle-même les variantes que présente son Dictionnaire, nous croyons devoir donner un tableau des irrégularités que nous avons rencontrées; il est précédé d'une liste des phrases qu'elle écrit invariablement de la même manière, c'est-à-dire que ces phrases portent la même orthographe à chacun des deux substantifs dont elles se composent.

#### PHRASES ÉCRITES DE LA MÊME MANIÈRE A CHACUN DES SUBSTANTIPS

Compote de pommes.

Conserve de violettes.

Au singulier.
Gelée de groseille.
Graine de concombre.
Huile de faine.
Huile d'olive.
Lait d'annande.
Sucre de betterave.
Essence de clou de girofie.

Au pluriel.
Un aiteen piqué de clous de girofle.
Compote d'abricots.
Compte de poires.

Eau de fraises.
Essence de roses.
Essence de roses.
Frécule de pommes de terre.
Fricassée de poulets.
Gâteau d'amandes.
Jus d'herbes.
Marmelade d'abricots.
Pain de pommes de terre.
Pain de châtaignes.
Pâte d'abricots.
Pâte d'amandes.
Pâte de coings.

Purée de lentilles.
Salade de betteraves,
Salade de concombres.
Sivon de mùres.
Soupe aux choux.
Tourte de conflueres.
De la teinture de roses,
Une corbeille de fruits.
Un panier de raisins.
Un pot de conflueres.
Des blanes d'œufs, den james
d'œufs.
Des boucles de souliers.
Des poucles de souliers.
Des poucles de souliers.

Lés phrases Un lit de plume, Un balai de plumes, se trouvent même à Lir, DR, PLUME; BALAI, DE, PLUME.

- 1. (à BRIQUE) Maison de brique ou de briques.
  - (à Côth) De tous côtés, de tout côté.
  - (à Moment) A tout moment, à tous moments.
  - (à PART) De toute part, de toutes parts.
  - (à Main) Être en bonne main, en bonnes mains; en main sûre, en mains sûres.

    Id. Tomber, être en mauvaise main, en mauvaises mains.
  - (à PIERRE) Un lit de pierre, de pierres. Ouvrage à pierre perdue, à pierres perdues.
  - (à PROGRÈS) Faire du progrès, des progrès.
  - (à RAISIN) Cueillir des raisins, du raisin.
  - (à REMORDS) La voix du remords, des remords.
  - (à SCELLÉ) Mettre, apposer, forcer, rompre, briser le scellé, les scellés.
  - (à Touffe de poil ou de poils.

#### PHRASES OU L'ACCORD DU NOMBRE N'EXISTE PAS

| Aux articles            | Nombre singulier.                              | Aux articles                         | Nombre pluriel.                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| AMANDE.                 | Huile d'amande douce.                          | Hunz, Doux.                          | Huile d'amandes douces.                             |
| FRAMBOISE.              | Conserve de framboise.                         | CONSERVE.                            | Conserve de framboises.                             |
| GELÉE.                  | Gelée de pomme.                                | POMME.                               | Gelés de pommes.                                    |
| Groseille.              | Sirop de groseille.                            | SIROP.                               | Sirop de greseilles.                                |
| LAITUE.                 | Salade de laitue.                              | SALADE.                              | Salade de laitues.                                  |
| Limon.                  | Sirop de limon.                                | Sirop.                               | Sirop de limons.                                    |
| I IQUEUR.               | Eau de groseille.                              | EAU.                                 | Eau de groseilles.                                  |
| PAVOT.                  | Graine de pavot.                               | GRAINE.                              | Graine de pavots.                                   |
| PECHER.                 | Sirop de fleur de pêcher.                      |                                      | Sirop de fleurs de pecher.                          |
| PIED.                   | Un pied d'œillet.                              | CELLET.                              | Un pled d'œillets.                                  |
| Poudar.                 | Poudre de violette.                            | VIOLETTE.                            | Poudre de violettes.                                |
| SALADE.<br>SENTEUR.     | Salade de raiponce.<br>Des sachets de senteur. | RAIPONCE.                            | Une salade de raiponces.                            |
| SUCRE.                  |                                                | SACHET.                              | Des sachets de senteurs.                            |
| SUCKE.                  | Sucre de pomme.                                | Ромив.                               | Sucre de pommes.                                    |
| FRAMBOISE.              | Pâte de framboise.                             | Pâte, Amande.                        | Pâte d'amandes.                                     |
| Id.                     | Eau de framboise.                              | EAU, FRAISE.                         | Eau de fraises.                                     |
| HUILE, FAINE.           | Huile de faine.                                | COURGE.                              | Huile de courges.                                   |
| HUILE, OLIVE.           | Huile d'olive.                                 | HUILE.                               | Huile de fleurs d'orange.                           |
| •                       | 1                                              | Id.                                  | Huile de roses de Provins.                          |
| Jonquille.              | Essence de jonquille.                          | Essence, Rose.                       | Essence de roses.                                   |
|                         | l                                              |                                      |                                                     |
| Gelfe, Groseille.       | Gelée de groseille.                            | Páre.                                | Pate de groseilles.                                 |
| LIQUEUR.                | Eau de grenade.                                | Sirop.                               | Sirop de grenades.                                  |
| Poudre.                 | Pondre de fleur d'orange.                      |                                      | Ratafia de fleurs d'orange.                         |
| Primevère.<br>Prunelle. | Bouquet de primevère.                          | Primevėse.<br>Vin.                   | Bordure de primevères.                              |
| SUCRE.                  | Jus de prunelle.                               |                                      | Vin de prunelles.                                   |
| SUGILE.                 | Sucre de pomme de terre.                       | Fégule, Pain, Pomme.                 | Fécule, pain de pommes<br>de terre.                 |
| Persicot.               | Des noyaux de péche.                           | PÉCHE, REMBOURRER.                   |                                                     |
| I miseovi.              | Des nojaux de pouser                           | I DOME, ILDROVORABA.                 | pêches.                                             |
|                         |                                                |                                      | <b>P</b>                                            |
| TRYE.                   | Des têtes de pavot, des                        | ASPERGE,                             | Des pointes d'asperges.                             |
|                         | _ têtes d'artichaut.                           |                                      |                                                     |
| LAVEMENT, CAPSULE.      | Des têtes de pavot.                            | Diukétique.                          | Les racines d'asperges                              |
| ~~                      |                                                | -                                    | sont diurétiques.                                   |
| ŒILLETON.               | Lever des œilletons d'ar-                      | ENCHAUSSER.                          | Enchausser des pieds d'ar-                          |
|                         | tichaut.                                       | W. naamm                             | tichauts.                                           |
| Dames                   | Des hemales de l'annetibes                     | MARCOTTE.                            | Des marcottes d'œillets.                            |
| Boucle.                 | Des boucles de jarretière.                     | BOUCLE, SOULIER.<br>BOUCLE, OREILLE. | Des boucles de souliers.<br>Des boucles d'oreilles. |
| Ramage.                 | Velours, damas à ramage.                       |                                      | Velours à ramages.                                  |
| ILAMAGE.                | i voicurs, uamas a ramage.                     | TAIRUN, VELUURS.                     | Actoris a Lamakes.                                  |
|                         |                                                |                                      | _                                                   |

Quelques grammairiens, et nous croyons que Laveaux est le premier en date, ont proposé d'employer le singulier ou le pluriel selon que le produit dont on parle présente plus ou moins distinctement l'élément dont il se compose; ainsi ils écrivent du lait, de la pâte, de l'huile d'AMANDE; du sucre, du sirop, de la gelée de pomme, etc., parce que dans ces divers produits les amandes et les pommes ne sont plus appréciables par la forme; ils écrivent, au contraire, un gâteau d'AMANDES, une compote de POMMES, parce que les amandes et les pommes s'y trouvent dans un état d'intégrité plus ou moins complet. On pourrait suivre cette règle, qui présente quelque chose de spécieux, et l'Académie semble l'avoir eue sous les yeux quand elle a écrit sucre de betterave, salade de betteraveS; essence de clou de girofle, un citron piqué de clous de girofle; mais malheureusement elle n'a pas suivi de règle, et si à l'article Amande elle a mis huile d'amande douce, aux articles Huile et Doux elle écrit huile d'amandeS douceS: aux mots Laitue, Framboise, Gelée, elle écrit salade de laitue, conserve de framboise, gelée de pomme, tandis qu'à SALADE, CONSERVE, POMME, elle met salade de laitueS, conserve de framboiseS, gelée de pommeS.

Les auteurs des grands dictionnaires du jour affectent de suivre la règle dont nous venons de parler; ils écrivent non-seulement comme l'Académie sucre de betterave et salade de betteraveS, mais encore, contrairement à elle, essence de rose, confitures de prune, de coing, fécule de pomme de terre. L'un d'eux donne même pour règle, à l'article DE: « Lorsque deux noms sont unis par la préposition de, le second reste toujours au singulier toutes les fois qu'il est pris dans un sens absolu, général; il se met au pluriel s'il est pris dans une acception individuelle ou collective... De la gelée de pomme, une corbeille de pommeS. De la fécule de pomme de terre, un raquût de pommeS de terre. Marmelade de pomme, compote de pommeS. Du sirop de groseille, un panier de groseilleS. Des confitures de prune, un quarteron de pruneS ». — A l'article Pomme il dit encore plus explicitement : « On écrit sirop de pomme, gelée de pomme, parce que le fruit n'entre que comme matière composante, il n'existe plus individuellement comme fruit; mais on écrit compote de pommeS, parce que ces fruits entrent comme individus, on les voit, on peut les compter. » - Mais à l'article Amande on lit : « On doit écrire gâteau d'amandeS, pâte d'amandeS, huile d'amandeS, lait d'amandeS, etc., et non pas gâteau d'amande, pâte d'amande, etc., parce que ces différentes choses sont faites avec plusieurs amandes et non avec une seule amande.

Voilà les deux systèmes en présence, lequel ces auteurs suivent-ils? Ils font comme l'Académie, ils suivent tantôt l'un, tantôt l'autre, et souvent, comme elle, ils mettent au pluriel dans un article ce qui est au singulier dans un autre. Ces contradictions semblent prouver que si la nouvelle règle est bonne, l'ancienne avait aussi sa raison d'être, puisqu'on la suit même involontairement. Il serait bon cependant de n'obéir qu'à une seule, mais à laquelle faut-il donner la préférence? Nous ne pensons pas que ce soit à la nouvelle, qu'enfreignent à chaque instant ceux mêmes qui la posent en principe. Dans le dictionnaire où il est dit qu'il faut écrire marmelade de pomme, sirop de groseille, on lit à l'article Marmelade : marmelade d'abricots, de prunes, de péches; et à Sirop : sirop de groseilles; sirop de mûres, de grenades; sirop de limons; sirop de roses pâles; sirop de fleurs de pécher; sirop d'amandes, de pommes; et nous n'en finirions pas si nous voulions donner tous les exemples qui contredisent cette nouvelle règle.

Quelques personnes pensent qu'il vaudrait mieux employer toujours le singulier, comme partitif, afin d'éviter une option fort embarrassante, et qui ne s'expliquerait pas d'elle-même; mais nous doutons qu'on en vienne jamais à écrire au singulier le second substantif dans les phrases suivantes: de la purée de lentille, de fève, de haricot; du marc d'olive, de pomme, de poire; un jus d'herbe, un coulis d'écre-

visse; un bouillon d'écrevisse, de grenouille; du sirop de rose pâle; de la conserve de rose de Provins, etc.

Nous croyons donc devoir préférer le pluriel comme étant plus rationnel, car de ces pâtes, gelées, fécules, poudres, essences, liqueurs, sirops, etc., que l'on compose, il n'en est pas un seul où il n'y ait-plusieurs des fleurs ou des fruits dont ils portent le nom; et puisqué les prosélytes du nouveau système s'accordent à écrire de la marmelade d'abricotS, de pommeS, de pruneS, de pêcheS, etc., du sirop de groseilleS, de mûreS, de grenadeS, de limonS, etc., substances où les fruits ne peuvent plus être non-seulement comptés mais encore reconnaissables, il nous semble naturel de mettre également au pluriel les mots prune, coing, pomme, betterave, rose, dans ces phrases: confitures de pruneS, de coingS, fécule de pommeS de terre, sucre de betteraveS, essence de roseS, etc. Nous croyons même que c'est de l'habitude assez générale à Paris de dire J'ai acheté de LA groseille, de LA framboise, DE LA chandelle, DE LA bougie, etc., qu'est venue celle d'écrire de la gelée de groseille, de framboise, etc. - Quant à l'huile, puisque l'Académie écrit huile de fleurS d'orange, huile de roseS de Provins, et surtout huile de courgeS, il ne doit pas y avoir de raison plausible pour mettre au singulier huile d'olive, huile de faîne, etc.

Il est encore un autre point sur lequel nous croyons devoir insister, c'est l'accord du nombre pour deux choses qui doivent nécessairement être en nombre égal. L'Académie a très-bien écrit des blancs d'œufS, des jaunes d'œufS, des foies de canardS, des pointes d'aspergeS, les amandes d'abricotS, les racines d'aspergeS, des marcottes d'œilletS, des pieds d'artichautS, des pendants d'oreilleS, des boucles d'oreilleS, des boucles de soulierS, des bouts de mancheS, etc.; on regrette qu'elle n'ait pas également observé l'accord dans ces phrases-ci: des crétes de coq, des ris de veau, des tétes de pavot, d'artichaut; des griffes ou pattes d'anémone; des boucles de jarretière, etc., car le principe est absolument le même que pour les précédentes.— A ce sujet nous ferons remarquer qu'on peut très-bien écrire des oreilles de veau, des pieds de mouton, etc., parce que ces animaux ont plus d'un pied et d'une oreille.

AMARANTE... est aussi adjectif des deux genres, et il se dit des choses qui sont de couleur d'amarante. Un velours, un satin, un drap amarante. De la soie amarante. Un carrosse amarante. — Il aurait été fort utile d'avoir un exemple avec un substantif pluriel. Faut-il écrire des rideaux amarantes ou amarante, ou faut-il dire des rideaux des couleur d'amarante, des rideaux des couleur d'amarante, des rideaux couleur d'amarante? Voy. Aurore.

AMBIGUMENT, AMBIGUÏTÉ. — Transposez: Ambiguïté, Ambigument.

AMULETTE, s. m. Il se dit des figures, des caractères, et de tout autre objet portatif auquel on attache une confiance superstitieuse.

Porter un amulette sur soi pour se préserver de la mort, des dan-

gers, etc. - Amulette et squelette sont les seuls mots terminés par ette qui soient du genre masculin, car pied-d'alouette et casse-noisette n'ont ce genre qu'en vertu du mot pied dans le premier et d'une ellipse dans le second; quant à un trompette, il signifie Un homme qui sonne de la trompette; il nous semble donc que la terminaison d'amulette appartient au genre féminin. A la vérité il vient d'amuletum, qui est neutre; mais on a très-bien donné le genre féminin à comète et à planète, bien qu'ils aient pour étymologie cometa et planeta, qui sont masculins. — Ce mot ne commence à figurer que dans la quatrième édition du Dictionnaire de l'Académie; cependant on le trouve dans le Supplément de la première, mais il est écrit avec un seul t : amulete (sans accent, suivant l'usage de cette époque). Si l'Académie tient au genre masculin, malgré l'usage qui est pour le féminin, nous n'avons rien à dire; mais alors nous demanderons l'orthographe de 1696, amulète, parce que du moins cette terminaison admet des substantifs masculins : anachorète, athlète, interprète, poète, prophète, proxenète, thesmothète, etc. Voy. Squelette.

ANABAPTISTE. — L'Académie n'indique pas la prononciation; mais on ne fait pas plus sentir le p dans ce mot que dans baptéme, baptiser, baptismal, baptistaire, baptistère, où elle dit qu'on ne le prononce pas.

ANAGRAMME... « Les mots écran, nacre, rance, et crâne, sont des anagrammes les uns des autres. » — Le mot ancre méritait de n'être pas oublié, car il forme une anagramme parfaite avec nacre et rance; écran et crâne présentent bien aussi les mêmes lettres, mais ils sont affectés d'accents qui nuisent à l'exactitude de l'anagramme.

ANCIEN, ENNE, adj. — Il nous semble qu'il aurait fallu ajouter à cet article : « Ancien se dit aussi par opposition à Jeune, pour distinguer certains personnages historiques. Tarquin l'ancien, Denys l'ancien ou le Tyran, Caton l'ancien ou le Censeur, Pline l'ancien ou le Naturaliste, etc., ou bien, le tyran, le censeur, le naturaliste, nous ne savons, car si l'Académie emploie la majuscule pour certaines épithètes telles que Charles le Bel, Philippe le Bel, Philippe le Bon, Pepin le Bref, Louis le Débonnaire, Louis le Gros, Henri l'Oiseleur, Denys le Tyran, etc.; d'un autre côté elle écrit Pline le jeune, Denys le jeune, Pline le naturaliste, Caton le censeur, etc. Nous ne comprenons pas bien la raison de ces différences dans l'orthographe des épithètes, et peut-être si elle avait réuni les deux aurait-elle modifié l'une ou l'autre; elle aurait écrit, par exemple, Denys l'Ancien ou le Tyran, Denys l'ancien ou le tyran.

ANECDOTE... s'emploie aussi adjectivement. L'histoire anecdote de Procope. Ce sens vieillit. — Voy. Ogive.

ANGUILLE... Prov. et fig. « Il ressemble aux anguilles de Melun, il crie avant qu'on l'écorche. — Pour ce proverbe, nous ne pouvons

faire mieux que d'extraire de l'ouvrage de M. B. Jullien, intitulé Le langage vicieux corrigé, etc., l'article qui s'y rapporte.

« LANGUILLE OU L'ANGUILLE, UNE ANGUILLE, LES ANGUILLES, Par. « Ces trois paronymes sont ici rapprochés à cause de ce proverbe : « Il fait comme l'Anguille de Melun; il crie avant qu'on l'écorche. » Voici l'explication de ce proverbe : « Il y avait à Melun-sur-Seine, près Paris, un jeune homme nommé l'Anguille, lequel, en une comédie qui se jouait publiquement, représentait le personnage de saint Barthélemy. Comme celui qui faisait l'exécuteur le voulut approcher, le couteau à la main, feignant de l'écorcher, il se prit à crier avant qu'on le touchât, ce qui donna sujet de rire à toute l'assemblée, et commencement à ce proverbe, qui depuis s'est appliqué à ceux qui se plaignent du mal avant qu'il arrive. » Cette origine n'est pas trèscertaine; mais ce qui n'est pas douteux, c'est que le proverbe est dû à quelque homonymie ou paronymie semblables, car les anguilles de Melun, non plus qu'aucune autre, ne crient avant qu'on les écorche. Or, cet exemple nous montre comment les mots et les phrases se corrompent et arrivent quelquesois à nous faire répéter des non-sens ou des absurdités. De l'Anguille, qui était bon comme nom d'homme, on a fait une anguille ou les anguilles; et on a ainsi énoncé des phrases acceptées par l'usage, si l'on veut, et par le Dictionnaire de l'Académie, mais qui enfin ne sont pas justifiées, et à la place desquelles il vaudrait toujours mieux mettre le mot exact, comme l'Anguille de Melun. »

ANNEXER. — Il paraîtrait que dans ce mot on ne doit prononcer qu'une n, car au mot Annexe l'Académie dit simplement  $\alpha$  On fait sentir les deux N », tandis qu'au mot Annihiler, qui vient immédiatement après Annexer, elle dit  $\alpha$  Dans ce mot et dans le suivant on fait sentir les deux N ».

ANTECHRIST, s. m. (L'S ne se prononce pas.) — A l'article Chaist, l'Académie dit que dans Jésus-Christ on ne prononce pas l's et le t, c'est-à-dire qu'on doit prononcer Chri; mais ici l'Académie ne parle que de l's; faut-il donc faire sonner le t dans antechrist?

antechnist, antédilluvien. — L'Académie fait observer que anti a deux acceptions très-différentes : il marque l'opposition, comme dans antiscorbutique, antiseptique; et l'antériorité de temps ou de lieu, comme dans antidate, antichambre. Elle aurait pu en dire autant de anté, qui marque aussi l'opposition, comme dans antechrist, et l'antériorité de temps comme dans antédiluvien. Ainsi l'on dit dans le même sens antechrist et antipape; antécesseur et antidate; seulement antechrist ne prend pas un é aigu comme antécédent, antécesseur, antédiluvien, antépénultième, etc.

Ne pourrait-on pas mettre un tiret après ante ou anti indiquant opposition, et écrire ante-Christ, anti-pape, etc.? Il est inutile de dire qu'on ne mettrait le tiret que lorsque la seconde partie du mot se com-

poserait d'un mot français, comme dans anti-apoplectique, anti-fébrile, anti-laiteux, etc., tandis que l'on continuerait d'écrire en un seul mot antidote, antipathie et antipathique, antipode, etc.

AORISTE, AOÛT, AOÛTER, AOÛTERON. — L'Académie dit qu'on prononce oriste, oût, oûteron, mais qu'on fait sentir l'a dans le verbe aoûter. La suppression de l'a dans la prononciation d'aoûter serait assurément beaucoup moins regrettable que dans celle d'aoriste : dans ce dernier mot l'a est privatif, et la prononciation oriste semble faire un contre-sens. En effet aoriste signifie (passé) indéterminé, indéfini, et en supprimant l'a on lui fait signifier (passé) défini.

APAISER, APERCEVOIR, APETISSER, APLATIR, etc. — Autrefois l'Académie écrivait appaiser, appercevoir, appetisser, applatir, etc. avec deux p; elle n'y en met plus qu'un, bien qu'elle en laisse deux dans appauvrir, appesantir, apporter, apprivoiser, approcher, etc.

APARTÉ, s. m. Mot pris du latin... Il ne prend point l'S au pluriel.

— Il nous semble que ce terme est du nombre de ceux qui demandent à être écrits en deux mots, et c'est sans doute l'accent que l'Académie a cru devoir mettre sur l'e, pour indiquer la prononciation aux personnes illettrées, qui l'a déterminée à en faire un seul mot. Mais puisqu'elle l'a francisé, nous pensons qu'elle devrait lui donner la marque du pluriel: les APARTÉS doivent être rares et courts.

APARTÉ... s'emploie aussi adverbialement. Ce vers doit être dit aparté. — Si le substantif peut à la rigueur être écrit en un seul mot, il nous semble qu'il n'en est pas de même de la locution adverbiale, qui devrait retenir l'orthographe latine ou italienne (a parte); mais nous préférons de beaucoup l'expression à part, dont on se sert généralement et qu'on trouve dans l'article Part: Ce vers doit être dit à part. Nous croyons aussi que cette locution adverbiale a précédé et même de longtemps le substantif, et que l'Académie aurait dû la placer en première ligne.

À POSTÉRIORI. Voyez Postériori (à). — A la lettre P, nous trouvons « Posteriori (à) » sans accent sur l'e, même dans l'exemple. Peut-être serait-il mieux de ne mettre l'accent ni sur l'à ni sur l'é.

APOTHICAIRE... Le mot de *Pharmacien* est aujourd'hui plus usité. — Malgré cela, c'est presque toujours apothicaire que l'Académie a employé dans ses définitions et dans ses exemples. Nous ne parlons pas des proverbes tels que: un apothicaire sans sucre; Un mémoire d'apothicaire; Faire de son corps une boutique d'apothicaire; Les quiproquo d'apothicaire sont très-dangereux; Dieu nous garde d'un quiproquo d'apothicaire et d'un et cætera de notaire, etc. Ce sont là des phrases faites, c'est l'arche sainte, il n'y faut pas toucher; dites pharmacien au lieu d'apothicaire, votre proverbe a perdu tout son

<sup>1.</sup> Dans les nombreuses pièces de théâtre dont la correction typographique nous a été confiée, les auteurs ont toujours mis entre parenthèses : (A part). Nous ne nous souvenons pas d'y avoir jamais vu : (Aparté).

mérite. Mais si hors de là le mot pharmacien doit être préféré, il nous semble que c'est en l'employant elle-même que l'Académie en propagera l'usage. Voici quelques-uns des articles où le mot apothicaire aurait pu être remplacé par son synonyme:

- (à Couloire d'apothicaire.
- (à ÉTIQUETER) Les apothicaires étiquètent leurs fioles.
- (à FOURNEAU) Fourneau d'apothicaire.
- (à MÉDICAMENT) Payer les médicaments à l'apothicaire.
- (à Officinal.) Compositions officinales, Préparations pharmaceutiques qui se trouvent toutes composées chez les apothicaires '.
- (à Ordonnance chez l'apothicaire.
- (à PHARMACIE) Les médecins ont abandonné la pharmacie aux apothicaires 2.

Après la remarque sur l'emploi du mot apothicaire, nous nous en permettrons une seconde sur celui de la préposition de, que nous trouvons deux fois de suite : « Le mot de Pharmacien est aujourd'hui plus usité. Le mot de Pharmacie est aujourd'hui plus usité. » Ce de est-il nécessaire? Nous ne le pensons pas. Voy. Mot.

APPELER... se dit également en parlant des personnes dont on fait choix, que l'on désigne pour quelque fonction ou quelque action importante. Appeler à une chaire un professeur habile. Il fut appelé à sièger dans le conseil du prince. L'important devoir que nous sommes appelés à remplir. Le vœu de ses concitoyens l'appela au trône. Il fut appelé à lui succèder. — On est surpris de ne trouver dans cet article aucun exemple du participe suivi des prépositions par ou de. L'emploi de par est fréquent; ainsi l'on dit:

Il fut appelé au trône PAR ses concitoyens, PAR le vœu de ses concitoyens.

Il fut appelé PAR le souverain à un des postes les plus éminents de l'État.

La préposition de ne s'emploie qu'en parlant de Dieu. Nous lisons dans le Dictionnaire de l'Académie la phrase suivante :

(à Apôtrae) Après la mort de Notre-Seigneur, on donna le nom d'Apôtre...
à saint Paul et à saint Barnabé, qui furent appelés de Dieu extraordinairement pour prêcher l'Évangile.

APPÉTENCE, APPÉTER... — Ces deux mots sont les seuls de ceux qui commencent par app, où l'Académie ait dit de prononcer les deux p. Probablement il faut y ajouter APPENDICE, où figure la prononciation appaindice.

APPÉTIT... Prov. Il n'est chère que d'appetit. — Lisez comme à l'article Sauce : « Il n'est sauce que d'appetit ». Le mot chère appartient à cet autre proverbe qu'on trouve aux articles Chère et VILAIN : « Il n'est chère que de vilain ».

1. Pour éviter l'emploi simultané des mots pharmaceutique et pharmacien, on aurait pu dire, Préparations qui se trouvent toutes composées chez les pharmaciens.

2. Et de même, Les médecins ont abandonné aux pharmaciens la préparation des médicaments.

APPRÉCIER. — Il y a environ 180 verbes terminés à l'infinitif par ier, et ce n'est, croyons-nous, qu'à Prier que l'Académie a indiqué la conjugaison des temps qui présentent une difficulté: « Prier, v. a. (On écrit au présent de l'indicatif et à l'impératif, Priors, priez; à l'imparfait de l'indicatif et au présent du subjonctif, Nous priions, vous priiez.) » Cette indication aurait dû être donnée, sinon à tous les verbes de cette terminaison, du moins à ceux qui sont le plus usités. Voy. Accéder.

APPRENDRE... C'est un homme mal appris, C'est un mal appris (c'est un homme qui paraît n'avoir point reçu d'éducation).— Nous pensons que dans cette dernière phrase où mal appris est employé comme substantif il faut l'écrire en un seul mot : un malappris. Voy. MALAPPRIS.

APPRÉT, s. m... Manière d'apprêter. Ce cuir ne vaut rien, on y a donné un mauvais apprét.—Ne faudrait-il pas dire, on Lui a donné...? Voy. les articles Y et Lui.

APRÈS-DÎNÉE, s. f... Plusieurs écrivent après-diné ou après-diner, et sont ce mot masculin. — Après-Soupée, s. f... Plusieurs écrivent après-soupé ou après-souper, et sont ce mot masculin.

Nous ne comprenons pas pourquoi l'Académie a donné la préférence à ces terminaisons féminines après-dinée, après-soupée è, et nous croyons que l'après-diner, l'après-souper, sont préférables même à l'après-diné, l'après-soupé, puisqu'elle ne donne l'orthographe diné et soupé que comme des variantes. Voy. Déjeuner.

APRÈS-MIDI, s. f... Plusieurs le font masculin. — Ici encore, le masculin nous semble préférable, puisqu'il s'agit du temps qui s'écoule depuis LE midi jusqu'au soir.

ARC. — Dans les articles suivants, l'Académie nous dit qu'on ne prononce pas le c dans arc-boutant, arc-bouter, arc-doubleau; que le mot arc-en-ciel se prononce arkenciel; mais ici elle ne nous apprend pas si le c doit être prononcé dans tirer de l'arc, arc de corne, etc. Il serait bon d'indiquer qu'on fait sonner le c à la fin d'arc.

ARC... Arc ogive pour arc ogival. - Voy. OGIVE.

ARCHET, s. m. Sorte de petit arc, ou plutôt de baguette droite un peu recourbée à son extrémité, qui a pour corde plusieurs crins de cheval, et dont on se sert pour tirer le son d'une contrebasse, d'une basse, d'un violon, etc. Archet de violon, de contrebasse... — Nous

1. Mais on dirait très-bien : On v a mis un mauvais apprêt.

<sup>2.</sup> A l'article Souper, on lit « Après-souper... On dit mieux, Après-soupée. » Pourquoi après-soupée est-il préférable, puisque soupée n'est pas un mot français? Quant à dinée, il signifie, Le repas ou la dépense qu'on fait à diner dans les voyages, tant pour les personnes que pour les chevaux; ou bien encore, Le lieu où l'on s'arrête pour diner, lorsqu'on est evoyages. Il nous en a coûté tant pour la dinée; Il n'y a plus qu'une lieue d'ici à la dinée. — Nous croyons donc que les mots après-dinée, après-soupée devraient être considérés comme des barbarismes.

voyons ici contrebasse écrit deux fois en un seul mot, et à l'article Ame on trouve également « l'âme d'une contrebasse », tandis qu'à la lettre C l'Académie écrit contre-basse avec un tiret. L'orthographe officieuse (donnée accidentellement) nous paraît préférable à l'orthographe officielle (indiquée dans un article exprès); on doit écrire contrebasse en un seul mot comme contralto. Voy. Contre-basse.

ARCHIÉPISCOPAL, ALE, adj. (On prononce Arkiépiscopal.) ARCHIÉPISCOPAT, s. m. (On prononce Arkiépiscopat.) — On se demande pourquoi l'Académie veut que dans ces deux mots la syllabe chi se prononce ki, tandis qu'elle ne l'exige pas pour archimandrite, archimandritat, architectonique, architectonographe, architectonographie, architrichin, qui sont des termes de savants; et peut-être aussi pourquoi elle n'a pas cité au moins archimandrite et architrichin à l'article H, où elle a donné la nomenclature des mots où ch ne prend pas le son de k. Voy. Achéron.

ARCHIPEL, s. m. Étendue de mer parsemée, entrecoupée d'îles. L'archipel du Mexique. L'archipel des Philippines. Il y a plusieurs archipels.—Il se dit particulièrement de la partie de la Méditerranée qui est située entre la Grèce, la Macédoine et l'Asie, et que les anciens appelaient Mer Égée.

L'Académie aurait dû nous donner des exemples pour la seconde définition, c'est-à-dire pour Archipel pris absolument, comme elle l'a fait pour la première, car ce mot s'écrit alors avec une majuscule, ainsi que nous le voyons dans les phrases suivantes :

- (à CALOYER) ... du côté du mont Athos et dans l'Archipel.
- (& Course) Les pirates font des courses dans l'Archipel.
- (à Terre) Après avoir passé les tles de l'Archipel...

ARGUER, v. a. (L'U se prononce.) — Il est à désirer que dans ce mot et dans son composé rédarguer, l'Académie emploie l'ü tréma, pour qu'on ne prononce pas la syllabe finale de ces verbes comme dans briguer, narguer, voguer, etc. Nous demandons qu'elle mette le tréma sur l'u parce que la voyelle suivante varie non-seulement à chaque temps mais presque à chaque personne, et que souvent cette voyelle réclame un accent qu'on ne pourrait supprimer: nous argüâmes, vous argüâtes, ils argüèrent, qu'il argüât, argüé. L'Académie met le tréma sur l'i aux mots iambe, iambique, et figure par locüèle la prononciation de loquèle; il ne s'agit donc plus que d'étendre à un plus grand nombre de mots l'application de la règle qu'elle a posée à l'article Tréma: «Il se dit d'une voyelle accentuée de deux points qui avertissent qu'elle se détache de la voyelle précédente ou suivante ».

ARISTOCRATIE. — De tous les mots terminés par atie, primatie est le seul où l'Académie ait indiqué la prononciation: « On prononce Primacie »; mais elle est la même pour tous les mots de cette désinence: aristocratie, autocratie, bureaucratie, démocratie, diplomatie, qunécocratie, ochlocratie, stratocratie, suprématie, théocratie, etc.

ARLEQUIN, s. m. Personnage de la comédie italienne... Jouer les arlequins. Étre vétu, déguisé en arlequin. — Fig. et fam., Un habit d'arlequin, Un tout composé de parties disparates, un ouvrage fait de morceaux pris de différents auteurs.

A LAZZI nous trouvons, Les lazzi d'Arlequin (Voy. LAZZI), comme à TABARIN, Des plaisanteries de Tabarin; — et à l'article Habit, Habit d'Arlequin, de Polichinelle, toujours avec une majuscule. — A GILLE nous voyons encore, Jouer les Gilles. — On se demande donc dans quels cas la majuscule doit être employée. Voy. MENTOR.

ARMILLAIRE, ARMILLES. — La prononciation des ll doit-elle être la même dans ces deux mots? Les lexicographes s'accordent à dire que dans armillaire on doit faire sentir les ll sans les mouiller; mais pour armilles il n'en est pas de même : les uns pensent qu'on doit les prononcer comme dans armillaire, tandis que les autres veulent qu'elles soient mouillées. Il est donc nécessaire que l'Académie nous indique la prononciation convenable.

ARMOISE... L'armoise commune est d'un grand usage en médecine, comme stimulante, tonique, emménagogue, etc. — Ce terme emménagogue, qui se retrouve à l'article Sabine, manque à son rang alphabétique; il en est de même de plusieurs autres mots qui figurent ou dans les exemples ou dans les définitions, et pour en connaître la signification il faut recourir à un autre dictionnaire. Tels sont:

Acte d'habeas corpus, qui est à l'article PALLADIUM. Arbre de Judée . . . . . . COMPRIMER. . MOUTURE. Blé-mouture . . . . . Boiteux de l'oreille (cheval). . . . OREILLE. . . STATUE. Curule (statue) . . . . . . . DISPOSITION, DONATION, INCAPABLE. Eutychéen et Jacobite . . . . . . COPHTE. Haut-Empire (médaille du). . . Médaille. . . Мот. Hybride (mot) . . . . . Javelle (eau de) . . . . . . . TACHE. Mouche-guépe. . . . . . . . Mouche, Guépe. Ourlées, rebordées (oreilles). . . ORRILLE. Pomme-poiré . . . . . . . Poulet d'Inde . . . . . . . . . CROUPION, GLAND. Prédication de la croix . . . . . SCANDALE. Prime (orge de)..... . Écourgeon. Robinet à deux, à trois eaux . . . Robinet. Rose pivoine, Rose pompon . . . . Rose. . Semi. Semi-pite . . . . . . . . Souliers de vache retournée. VACHE. Trentenaire PRESCRIPTION.

D'autres sont expliqués à l'endroit où ils se trouvent; mais comme on n'ira point les chercher là, il est essentiel qu'ils soient au moins mentionnés à leur rang alphabétique. De ce nombre sont:

| Arbre à pain, qui est à l'article.  | <br>JAQUIER.    |
|-------------------------------------|-----------------|
| Bombyx                              | <br>Ver.        |
| Chiffonne (branche)                 |                 |
| Cinchonine                          | <br>QUININE.    |
| Cithare (écrit mal à propos cythare |                 |
| Crémaster                           | <br>Suspenseur. |
| Dépiteux (oiseau)                   | <br>OISEAU.     |
| Étampure                            |                 |
| Flèche d'eau                        |                 |
| Frais (espalmé, tondu de)           |                 |
| Gueule-de-loup                      | <br>Personnée.  |
| Léonurus                            |                 |
| Livret de la Caisse d'épargne       | <br>BULLETIN.   |
| Mahogon                             |                 |
| Mèche, t. d'Art vétérinaire         |                 |
| Mitiorem (il passe in)              |                 |
| Nageurs (oiseaux)                   |                 |
| Nulle (lettre)                      |                 |
| Ophioglosse                         |                 |
| Porte-suif                          |                 |
| Voltarque                           |                 |
|                                     |                 |

ABROSAGE, s. m. Action de conduire l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau sur des terres trop sèches. La pente légère du terrain facilite l'arrosage. Cette prairie a besoin de fréquents arrosages. Canal d'arrosage. — Il aurait été convenable d'ajouter : « Aujourd'hui l'on dit plutôt Irrigation 1 ».

ART... Beaux-arts, ou simplement Arts, par excellence, La peinture, la sculpture, l'architecture, la musique et la danse  $^2$ . — Ici l'Académie écrit Beaux-arts avec un a minuscule, comme à l'article Tiret elle écrit Belles-lettres avec une petite  $l^3$ ; cependant partout où elle a opposé les Beaux-arts à la Littérature, on a mis Beaux-Arts avec un A majuscule, entre autres dans les articles Beau, Facile, Faux, Feu, Grotesque, Imagination, Imitation, Imiter, Piller, etc.  $^4$ 

A qui faut-il obéir? est-ce à la majorité? Nous ne le croyons pas; nous pensons que dans tous ces exemples, compositeurs et correcteurs ont cédé à l'entraînement typographique, car en typographie

<sup>1.</sup> A l'article Iráigation on lit: « Arrosement des prés, des terres, par des rigoles ou saiguées qui amènent l'eau d'une rivière, d'un ruisseau, etc. Canaux d'irrigation »; — à l'article Canal : « Canaux d'arrosagé, canaux d'irrigation, canaux qui ne servent qu'à distribuer des eaux, pour l'arrosage des campagnes ».

<sup>2.</sup> Ici et à l'article Brau le Dictionnaire aurait du nous donner, avec l'ancienne ou antique division de l'Académie des beaux-arts, la division moderne et actuelle, dans laquelle la danse est remplacée par la gravure: Peinture, Sculpture, Architecture, Gravure, Composition musicale.

<sup>3.</sup> On s'étonnera peut-être que nous ne citions pas les articles Beau et Lettre; mais à Beau l'on trouve les beaux-arts, les belles-lettres, et à Lettre les belles-lettres, sans majuscule à l'adjectif, en sorte qu'il n'y a pas de difficulté pour le substantif.

<sup>4.</sup> Excepté toutefois aux articles Amoureusement et Littérature, où l'on trouve Beauxarts, Belles-lettres.

la symétrie a beaucoup de partisans, et l'on pense qu'un mot serait boiteux si l'un des deux composants que joint le tiret commençait par une minuscule, tandis que l'autre a une majuscule.

ASCENSION... se dit, par extension, du jour auquel l'Église célèbre ce mystère. L'Ascension est quarante jours après Pâques.

Nous ferons ici deux remarques. Nous croyons qu'au lieu de, Du jour auquel l'Église célèbre ce mystère, il faut dire, Du jour où, du jour dans lequel. En 1694, l'Académie se conformait sans doute à l'usage du temps en disant auquel, mais aujourd'hui il n'en est plus ainsi, et il nous semble que où, dans lequel, est préférable. — Cette même locution se retrouve à l'article Assomption: « Il se dit aussi Du jour auquel l'Église célèbre la fête de cet enlèvement miraculeux ».— A l'article Commémoration, on a mis que, qui ne nous semble guère meilleur: « Mémoire, mention que l'Église fait d'un saint ou d'une sainte, le jour qu'on célèbre une autre fête. »

La seconde remarque porte sur est, dans l'exemple : L'Ascension Est quarante jours après Pâques. On trouve ce est dans toutes les éditions, mais nous croyons qu'il vaudrait mieux dire se célèbre, car à l'article Étre nous ne voyons aucun exemple de ce verbe employé dans cette acception. Voici d'autres phrases qui demanderaient la même rectification :

- (à Assomption) L'Assomption est le quinze d'août.
- (à CIRCONCISION) La circoncision 1 EST le premier jour de l'année.
- (à Toussaint) La fêțe de tous les saints, qui est toujours le premier novembre.

ASPERSOIR, s. f. - Lisez: s. m.

ASPIC, s. m. Nom vulgaire de la grande lavande. Il n'est guère usité que dans *Huile d'aspic*. Voyez Spic. — Dans cette locution, *aspic* est un mot mal prononcé; on aurait dû se borner à mettre : « Aspic, s. m. *Huile d'aspic*. Voyez Spic. »

ASSECIR. — L'Académie écrit assecir (avec un e), j'assois, j'assoyais, j'assoirai, que j'assoie, assoyant (sans e); sursecir et je sursecirai (avec un e), je sursois, je sursoyais, sursoyant (sans e). Pourquoi mettre un e à je sursecirai et le supprimer dans j'assoirai? ou plutôt, pourquoi mettre à l'infinitif assecir, sursecir, un e qu'on supprime dans les autres temps, sauf à je sursecirai?

ASSIDÛMENT. — Voilà le premier adverbe de cette formation où l'Académie met un û. Elle écrit avec un u simple absolument, ambigument, dissolument, éperdument, ingénument, irrésolument, et elle met le circonflexe dans assidûment, congrûment et incongrûment, continûment, crûment, dûment et indûment, goulûment, nûment, résolûment. Puisque les adverbes qui dérivent des adjectifs terminés par

<sup>1.</sup> Il faut à ce mot une majuscule, comme dans cette phrase du même paragraphe, « la féte de la Circoncision, ou simplement la Circoncision ».

e, i, se forment du masculin, à l'exception de gaiement, ne serait-il pas plus naturel de former de la même manière ceux qui dérivent des adjectifs terminés par u? D'ailleurs il y en a déjà six que l'Académie écrit sans accent, c'est-à-dire que la règle, si règle il y a, n'a que quatre mots de plus que l'exception. Enfin on ferait ainsi disparaître une bizarrerie, celle d'écrire résolument et irrésolument.

ASSONANCE, ASSONANT. — Autrefois l'Académie écrivait assonnance, dissonnance, dissonnant, comme elle écrit encore aujourd'hui consonnance, consonnant; résonnance, résonnant. Il semble que tous ces dérivés et composés du substantif son devraient suivre la même orthographe; il faudrait mettre partout deux n, ou n'en mettre partout qu'une seule.

**ASSOTER.** — Sotie, assoter, rassoter, ne prennent qu'un t; on en met deux à sotte, sottement, sottise, sottisier.

ASTHMATIQUE, ASTHME. « On prononce azmatique, azme. » — Bon nombre de personnes prononcent aussi couvêque, cataplasse, sinapisse, texe, prétexe ou préteste, etc., au lieu de couvercle, cataplasme, sinapisme, texte, prétexte. L'Académie a eu raison de ne pas consigner dans son Dictionnaire ces prononciations vicieuses, et nous croyons qu'il aurait mieux valu s'abstenir, comme elle l'a fait au mot isthme, d'indiquer la prononciation, ou tout au plus permettre de prononcer asme, asmatique.

ATHÉE, s. m. Celui qui ne reconnaît point de Dieu. C'est un athée. Il passe pour athée. Une secte d'athées. — Il est quelquefois adjectif des deux genres, et signifie, Qui nie la Divinité. Un sentiment athée. Une proposition athée.

A cet article nous opposerons celui de Deiste. « Déiste, s. des deux genres. Celui ou celle qui reconnaît un Dieu, mais qui rejette toute religion révélée. C'est un deiste. Adjectiv., Les philosophes deistes. »

Là-dessus nous ferons deux remarques. Il nous semble que le mot athée doit pouvoir s'employer comme substantif féminin aussi bien que déiste: c'est une athée; elle passe pour athée. Conséquemment il faudrait en faire un substantif des deux genres 1. — L'Académie n'applique l'adjectif athée qu'à des noms de choses, et déiste qu'à des personnes; nous croyons que l'un et l'autre peuvent se dire des personnes et des choses: un prince athée, un sentiment athée; les philosophes déistes, une proposition déiste. Si nous ne sommes pas dans l'erreur, il serait convenable de modifier ces deux articles.

ATLAS, s.m. — L'Académie, qui a recueilli les noms de Tabarin, de Trivelin, de Turlupin, etc., parce qu'ils s'emploient figurément, aurait dû, à plus forte raison, nous donner celui d'Atlas; il a été

<sup>1.</sup> Puisque l'Académie donne les deux genres à tous les nous de sectaires, anabaptiste, calviniste, conformiste et non-conformiste, déiste, matérialiste, polythéiste, théiste, etc., le mot athée doit avoir également les deux genres.

employé dans ce sens par plusieurs de nos poêtes, entre autres par Boileau et Regnier, et Cervantes a dit : « Le duc de Lerme, cet Allas qui portait le poids de la monarchie espagnole. »

ATOME. (O est long dans ce mot.) — L'o n'est pas plus long dans ce mot que dans les composés de gone, pentagone, hexagone, heptagone, etc., où l'Académie ne dit rien. Il est à craindre que cette prenonciation indiquée comme longue ne nous conduise à un circonflexe, comme dans pôle, binôme, trinôme et les autres composés de nome, où l'étymologie demande un o bref.

ATOUT 1, s. m. T. de Jeu de cartes... Jouer un atout. Jouer atout...

Je coupe, et je fais atout, Et je joue atout. — A l'article Tout, l'Académie distingue la locution adverbiale du substantif: « Il' faut faire à tout. Jouer à tout. Jouer deux fois à tout. On en fait aussi un seul mot, ajoute-t-elle, et alors il s'emploie comme substantif masculin. Jouer un atout. J'ai deux atouts, » — Lequel faut-il préférer, jouer, faire à tout, ou jouer, faire atout (en un seul mot)? Nous penchons pour ce dernier.

ATTÉNUER, v. a. Affaiblir, diminuer les forces, l'embonpoint. Les jeunes, les veilles, les fatigues, l'ont extremement attenue.

A l'article Exténuer nous lisons : « Causer un grand affaiblissement. Ses débauches l'ont exténué. Sa maladie l'a exténué. On l'emploie aussi avec le pronom personnel. Il s'exténue à force de veilles. »

L'expression atténuer se retrouve, il est vrai, à Ravigoter: « Remettre en force, en vigueur une personne, un animal qui semblait faible et atténué»; mais à l'article Abstinence on lit: « Exténué de jeûnes et d'abstinences ». Nous croyons l'expression exténuer bien plus usitée qu'atténuer dans le sens propre, et nous la préférons d'autant plus qu'exténuer s'emploie avec le pronom personnel, tandis qu'on ne dirait pas, du moins l'Académie n'en donne pas d'exemples: Il s'atténue, il s'est atténué par les veilles, par ses débauches. — Si l'on trouve qu'exténuer soit une expression trop forte, on en sera quitte pour employer affaiblir, abattre, comme l'Académie l'a fait aux articles Affaiblir, Veille: Les débauches affaiblissent le corps; Les longues veilles, les veilles continuelles l'ont abattu.

Au figuré, au contraire, il faut employer attenuer au lieu d'extenuer. « Ce dernier sens a vieilli, dit l'Académie, et au lieu de, Il essayait ainsi d'extenuer le crime, l'accusation, il faut dire attenuer 2.»

<sup>1.</sup> A tout, atout, signifie proprement Carte qui, étant de la couleur de la retourne, répond à tout (à toutes les couleurs), est bonne à tout (pour tout prendre), gagne tout, a tout. Je joue atout (de manière à prendre tout ce qui n'est pas de la couleur que je joue).

<sup>2.</sup> Il en est de même pour le substantif. Dans le sens propre il faut employer exténuation, et dans le sens figuré atténuation, car on lit dans le Dictionnaire de l'Académie : « Atténuation, s. f. Affaiblissement, diminution de forces. Il n'est guère usité que dans cette phrase, Étre dans un état d'atténuation, de grande atténuation. — Exténuation, s. f. L'exténuation d'un crime, d'un fait, etc., l'adoucissement dans l'exposition d'un crime, d'un fait, etc. Ce sens a vieilli; on dit Atténuation. » — Cependant nous devons en convenir, on peut mieux employer atténuation pour le sens propre qu'exténuation pour le figuré.

Cet emploi d'un verbe pour le sens propre et d'un autre pour le sens figuré surprendra peut-être, et cependant il n'est pas unique; ainsi le verbe tistre ou plutôt son participe tissu ne s'emploie plus guère qu'au figuré, et nous doutons qu'on dise encore comme l'Académie, Une étoffe bien tissue, Espèce d'étoffe non tissue (le feutre); on dit plutôt tissée. — Nous avons aussi un certain nombre de verbes auxquels correspondent deux substantifs pour exprimer les diverses acceptions. Voy. Transvaser.

ATTERRAGE, ATTERRER, ATTERRIR, ATTERRISSAGE, ATTERRISSEMENT. « Quelques-uns écrivent attérage, attérir, attérissage, attérissement. » — Puisqu'on écrit avec deux r, terre, terrasse, terrassier, terreau, terrestre, terrier, terrifier, et tous les autres dérivés de terre, ainsi que les composés enterrer, déterrer, souterrain, etc., il serait fâcheux que les mots atterrer, atterrir et leurs dérivés vinssent à n'en prendre qu'une.

ATTRAPE. — On écrit trappe, avec deux p; chausse-trape, attrape et ses dérivés n'en prennent qu'un. Cela n'est pas très-régulier.

AUBÉPINE, s. f. Arbrisseau épineux du genre Nésier... On le nomme aussi Aubépin et Épine blanche. — On est surpris que l'Académie admette aubépin¹, qui est une ancienne locution vulgaire comme noble épine. Il ne doit pas plus être permis de dire aubépin pour aubépine que sabin pour sabine : le premier vient de alba spina comme le second de sabina.

AURORE... Couleur d'aurore, Espèce de jaune doré. Taffetas, satin couleur d'aurore. Par ellipse, Un ruban aurore, du satin aurore. — L'Académie aurait dû nous donner un exemple où l'épithète aurore fût précédée d'un substantif au pluriel tel que des rubans; car il est un assez grand nombre d'objets, surtout de fleurs et de fruits, dont les noms sont employés adjectivement comme couleurs, et l'on est fort embarrassé pour savoir si l'on doit ou non les faire accorder avec le substantif, parce que nulle part l'Académie n'a tranché la question, pas même à l'article Rose, où cependant elle met la dénomination très-explicite « adj. des deux genres ». Là comme ailleurs elle ne met que des substantifs au singulier : « La couleur rose est une des plus agréables. Du ruban rose. Du taffetas rose. Une robe rose »; et à l'ar-, ticle Couleur elle dit, Des souliers couleur de rose.

Voici les principales couleurs tirées des noms de végétaux, d'animaux, etc.: amarante, aurore, capucine, céladon, citron, feuillemorte, garance, gorge-de-pigeon, lilas, marron, nacarat, noisette, olive, orange, ponceau, puce, rose, souci. Assurément personne ne

<sup>1.</sup> Dans la première édition, l'Académie ne mentionne pas aubespin à l'article Espine; elle dit : « Espine blanche, aubespine ou noble espine; espine noire...» — Dans la seconde édition, noble espine ne paratt plus, et elle dit : « Le mot d'aubespine est beaucoup plus d'usage que celuy d'aubespin, qui ne se trouve que dans des anciennes poësies ». — Il nous semble que l'Académie aurait mieux fait d'ajouter cette observation, qui se retrouve dans les éditions 3 et 4 e, que de dire : « On le nomme aussi aubépin ».

songera à donner le genre féminin aux mots céladon, citron, marron, nacarat, ponceau, mais on pourra être tenté d'écrire des rubans citrons, oranges, ponceaux; des habits marrons, noisettes, olives, comme on écrit tous les jours des rubans roses, des robes roses, car l'analogie joue un grand rôle dans nos jugements : nous avons même vu dans un ouvrage de botanique des anémones aurores. Nous pensons que la même raison qui empêche de donner un féminin à céladon, citron, marron, nacarat, ponceau, doit rendre ces mots invariables, car ils ne sauraient prendre le nombre plutôt que le genre. Cette règle doit exister également pour ceux qui se terminent par un e muet comme amarante, aurore, capucine, noisette, olive, orange, puce, etc.; mais nous ferons une exception en faveur des rubans et des robes roses, puisque l'Académie nous dit que ce mot est un adjectif. Quant aux autres, afin d'éviter ce qu'il peut y avoir de choquant pour l'œil à voir l'adjectif au singulier avec un substantif au pluriel, on ne fera pas l'ellipse et l'on dira, des rubans de couleur citron, orange, ponceau, ou des rubans couleur de citron, d'orange, de ponceau; des habits de couleur marron, couleur de noisette, d'olive, etc.

AUTANT... Il ne fait pas autant de froid qu'hier. — Comme on dit il fait froid, il fait chaud, il fait bien froid, bien chaud, et non il fait du froid, du chaud, il fait bien du froid, etc., nous pensons qu'on ne peut pas dire il ne fait pas autant de froid... Il fallait employer l'adverbe comparatif aussi : il ne fait pas aussi froid qu'hier; seulement la phrase ainsi modifiée n'aurait pas fait partie de cet article.

AUTEL... Le maître-autel ou grand autel.

A DAIS et à COSTODE nous retrouvons maître-autel avec un tiret: « au-dessus du maître-autel, à côté du maître-autel; mais à l'article Maître il n'y en a pas: « Maître se prend quelquefois pour Premier ou principal... Le maître autel. Le maître brin d'une plante. » — Puisqu'on écrit sans tiret le grand autel, le premier autel, le principal autel, le maître brin d'une plante, le maître bau, le maître couple, pourquoi en mettre un à maître-autel?

AUTO-DA-FÉ... Assister à des auto-da-fé. — Les Espagnols écrivent auto de fe ou auto da fe, sans tirets et sans accent. Puisqu'on a altéré. l'orthographe de ce terme sous deux rapports, il vaudrait mieux le franciser complétement en écrivant autodafé; alors on pourrait mettre à la fin du mot la marque du pluriel que les Espagnols mettent à auto (los autos de ou da fe), et l'on écrirait des autodafés.

AUTRE... Fam. Nous autres, vous autres, Nous, vous. — Ceux qui n'ont pas fréquenté ce qu'on est convenu d'appeler la bonne compagnie disent souvent, par analogie, Eux autres. On regrette que l'Académie n'ait pas fait ici comme dans plusieurs articles où elle a pris soin d'indiquer ce qu'il faut dire ou ne pas dire, et pourquoi.

AVÉNEMENT. — Les mots avénement et événement nous semblent devoir prendre l'accent grave à la seconde syllabe comme achève-

ment, allèchement, amèrement, dégrèvement, légèrement, prélèvement, recèlement, etc.

AVENIR, v. n... Quoi qu'il avienne. Il en aviendra ce qu'il pourra. Quelque chose qu'il en avienne. — On dit généralement advienne, et l'Académie fait de même au verbe Devoir dans ce proverbe de tous les jours : « Fais ce que dois, advienne que pourra. »

AVOIR... Il n'est rien tel que d'en avoir, Si on n'a du bien, on n'est point considéré dans le monde. — Nous n'avons jamais vu faire l'ellipse de la préposition de après rien; et bien qu'à l'article Plancher l'Académie répète rien tel:

Il n'est RIEN TEL que le plancher des vaches, que de marcher sur le plancher des vaches,

et qu'à Vache elle admette indifféremment rien tel et rien de tel :

Il n'est rien tel, rien de tel que le plancher des vaches,

à Puiser, à Rien et à Tel elle n'admet pas la suppression de la préposition de:

- (à Puiser) Il n'est rien de tel que de puiser à la source.
- (à Rien) Il n'y a rien de si facheux.
- (à TEL) Je ne vis jamais rien DE tel.

Enfin, à l'article De elle consacre six exemples pour montrer que rien doit toujours être suivi de cette préposition, dont elle a soin d'indiquer la valeur :

Je ne vois rien là de (qui soit) bien étonnant. A-t-on jamais our rien de (qui soit) pareil? Sa conduite n'a rien de (qui soit) noble. Rien de (qui soit) plus simple que cela. Je ne vois rien de (qui soit) mieux. Sinon, rien de fait (qui soit fait, arrêté, conclu).

Evidemment de a la même signification dans les autres phrases: Il n'est rien de (qui soit) tel que d'en avoir; il n'est rien de (qui soit) tel que le plancher des vaches; il n'y a rien de (qui soit) si facheux, etc. — Quant à la définition, nous croyons aussi qu'il aurait été préférable de dire « Si l'on n'a pas de bien »; on aurait ainsi évité l'hiatus si on, et la phrase serait plus claire pour celui qui l'entendrait lire.

AYANT, adj. verbal. T. de Pratique dont on ne se sert que dans les deux locutions suivantes: Ayant cause, celui auquel les droits d'une personne ont été transmis à titre particulier, par legs, donation, vente, etc... Les héritiers ou ayants cause. Les créanciers sont aussi quelque fois considérés comme ayants cause. — Ayant droit, celui qui a droit ou qui est intéressé à quelque chose... Chacun des ayants droit.

La dénomination adjectif verbal est-elle exacte? Nous ne savons, et nous aimerions autant celle de participe présent, car l'adjectif verbal ne peut recevoir de régime (des livres amusants, une couleur chan-

geante, des cris perçants. AGAD.), tandis qu'autrefois le participe présent s'accordait fréquemment avec le substantif, etc.; l'Académie nous en a conservé des exemples :

(à GENS) Les gens tenants la cour de parlement.

Id. Les gens tenants la chambre des comptes, la cour des aides, etc. et aujourd'hui encore elle dit:

(A TENDANT, ANTE) Une proposition TENDANTE à l'hérésie.

Id. Semer des libelles TENDANTS à la sédition.

Nous croyons que dans toutes ces phrases ce que l'Académie appelle adjectif doit être aujourd'hui considéré comme participe présent et rester invariable. Nous écririons donc, Une proposition TENDANT à l'hérésie; semer des libelles TENDANT à la sédition; les gens TENANT la chambre des comptes, etc.; et de même, en sous-entendant le mot gens : les ayant-cause, les ayant-droit. Dans ces deux dernières locutions nous ajoutons le tiret comme on le fait dans un boute-feu, un rabat-joie, un trouble-fête, etc.

## B

B... Le b ne se redouble en français que dans les mots abbé, rabbin, sabbat, et leurs dérivés. — L'Académie n'a pas songé aux mots gobbe, gibbeux, gibbosité, qui sont dans son Dictionnaire, non plus qu'à gibbon, qui devrait y être.

BAILLER, v. a... Fam. et par ellipse, Vous m'en baillez d'une belle, vous me la baillez belle, Vous voulez m'en faire accroire. — A l'article Bon se trouve une autre locution qui aurait également dû avoir place ici : « La bailler bonne à quelqu'un, Lui faire quelque pièce ».

BAILLEUL. « Il vieillit. » — Quel mot faut-il donc employer à la place de celui-lä? Est-ce renoueur? L'Académie a eu soin parfois d'indiquer le mot dont on doit se servir, comme à : Concoction. « On dit plus ordinairement coction »; — Apprête. « Il vieillit; on dit plus communément mouillette »; — Vogueur, rameur, « A vieilli; on dit rameur », etc. — Ces utiles indications sont trop rares.

**BAILLI**, s. m. (On écrivait autrefois, *Baillif*.) — Il nous semble que l'Académie aurait bien fait d'ajouter : « C'est pourquoi l'on dit encore aujourd'hui au féminin, *Baillive*. *Madame la baillive* ».

BAILLI... Il se dit en outre, dans l'ordre de Malte, d'un chevalier revêtu d'une dignité qui le met au-dessus des commandeurs, et qui lui donne le privilége de porter la grand'croix. Le bailli de la Morée. Le bailli de Suffren. — L'Académie écrit avec une minuscule les particules ou articles le, la, qui font partie de certains noms tels que le Brun (à Crucifiement, Bataille), le Maistre (à Plaidoyer), le Sage (à Roman, Romancier), la Bruyère (à Caractère, Observation, Original), la Fontaine (à Fable, Conte), la Monnoye (à Noël), etc. Cette

orthographe, qui ne présente pas d'inconvénients pour les noms bien connus, nous semble fâcheuse pour ceux qui ne le sont pas; c'est précisément le cas pour Pierre le Chantre (à Liturgiste), le bailli de la Morée (à Bailli), les pastels de la Rosalha (à Pastel). On ne sait s'il s'agit d'un personnage nommé Pierre, qui était chantre; d'un titulaire du bailliage de Morée; d'une artiste au nom de laquelle est ajouté l'article comme dans le Poussin, la Clairon, etc.; ou si les mots le Chantre, la Morée, la Rosalba, sont réellement les noms dés personnes désignées. La majuscule mise à l'article aiderait à distinguer les noms de famille : Charles le Sage (Charles V); Alain-René Le Sage (le romancier), dont le nom s'écrit généralement Lesage.

**BAISEUR**, EUSE, adj. Celui, celle qui se plait à baiser. Un grand baiseur... — Au lieu de adj., lisez subst.

**BALLADE.** (On ne prononce qu'une L dans ce mot et les suivants.) — Ces mots suivants qui commencent par ball, et dans lesquels on ne doit faire sentir qu'une l, sont au nombre de dix-neuf. Qui est-ce qui songera à chercher la prononciation de ballotter à ballade, dont ce mot est séparé par dix-huit autres?

BALLOTTADE, s. m. - Lisez: s. f.

BANQUE, s. f... signifie aussi, Une caisse commune, ou publique, dont le crédit repose sur des fonds considérables <sup>1</sup>, et où les particuliers déposent leur argent pour en tirer un intérêt <sup>2</sup>, avec faculté de le reprendre à leur volonté, en tout ou en partie, soit en nature, soit en effets équivalents. Les banques particulières et les banques publiques sont ordinairement sous la surveillance de l'autorité. La banque de France, de Londres, d'Amsterdam, de Bordeaux. Le régent de la banque. Porter son argent à la banque. Action de la banque. Billet de banque de cinq cents francs, de mille francs.

Il nous semble que le mot banque ne devrait pas être écrit indifféremment avec un petit b dans tous ces exemples. Qu'on mette une minuscule lorsqu'il est suivi d'un déterminatif, comme la banque de France, de Londres, etc., ou non précédé de l'article, comme dans un billet de banque, c'est très-bien; mais nous croyons que lorsque ce mot est pris dans un sens absolu, on doit mettre une majuscule; ainsi nous écririons, le régent de la Banque; porter son argent à la Banque; action de la Banque. Au reste, nous avons en faveur de notre opinion plusieurs exemples dans le Dictionnaire de l'Académie:

- (à DIRECTEUR) Directeur de la Banque.
- (à Fonds) Les fonds du Trésor, de la Banque.
- (à Transfert) Acte par lequel on déclare transporter à un autre la propriété d'une rente sur l'État, d'une action de la Banque, etc.
- 1. Il serait peut-être mieux de dire « un capital plus ou moins considérable ».
- 2. Cela n'est pas toujours vrai; ainsi les dépots confiés à la Banque (à la banque de France) ne produisent aucun intérêt.

et à l'article Régent nous trouvons même un exemple et une définition qui confirment encore mieux ce que nous venons de dire :

Régent de la banque (petit b) de France, Titre de chacun des membres qui composent le conseil général de la Banque (grand B).

Dans le premier cas, le mot banque est un nom commun qui peut s'appliquer à des établissements de tous les pays, de toutes les villes considérables, la France, Londres, Amsterdam, Bordeaux, etc.; dans le second il est pris dans un sens absolu, par la raison même qu'on n'a pas nommé le pays auquel il appartient. Ici la majuscule nous semble représenter précisément le nom propre qu'on n'exprime pas. Voy. Jardin, Archipel. Bosphore.

BARRICADE... La journée des Barricades (avec un grand B). — A THÉATRE ON lit, La journée des dupes; et à DRAGONNADE, Au temps des dragonnades, sans majuscules.

BAS, BASSE, adj... Avoir la vue basse, Ne pouvoir distinguer les objets que de près. — Nous convenons sans peine qu'on dit souvent vue basse pour vue courte, mais nous demanderons si ce n'est pas une locution à réformer, puisqu'on dit une vue longue et non une vue haute. Quant au figuré, il n'y a rien d'avilissant dans une vue courte (défaut de prévoyance, de sagacité), ni même dans des vues courtes (bornées, étroites), tandis que des vues BASSES et intéressées ont quelque chose d'ignoble; c'est l'opposé de vues élevées, grandes, nobles, etc.

BAS-RELIEF, s. m... Bas-relief de marbre, de bronze. Bas-relief antique. Les bas-reliefs du Parthénon, du Louvre. Des ornements en bas-relief. Figures, portrait en bas-relief. — Et à Relief, Ouvrage de relief, de demi-relief, de bas-relief.

Nous pensons qu'il est bien de mettre un tiret à bas-relief employé substantivement (un bas-relief), mais seulement dans ce cas-là, et nous n'en mettrions pas dans les locutions figures, portrait en bas relief, ouvrage de bas relief, pas plus qu'à haut relief, plein relief, ouvrages de ronde bosse (à l'article Bosse), où l'Académie n'en met pas.

BATARDEAU, BATARDIÈRE, BÂTARDISE.— Ces trois mots devraient s'écrire de la même manière à la première syllabe, puisqu'ils ont le même radical : bâtard.

BÂTIR, v. a... Fig. et fam. Un homme bien bâti, mal bâti, Un homme bien fait, mal fait. On dit quelquefois substantivement, Un grand mal bâti. On écrit aussi Malbâti, en un seul mot.

Il nous semble qu'il y a une différence à établir pour l'orthographe, suivant que ces deux mots sont employés comme qualificatifs, c'esta-dire adjectivement, ou bien substantivement. Dans le premier cas ils doivent être écrits séparément, car il n'y a pas de raison pour écrire en deux mots un palais mal bàti, une maison mal bàtie, et en un seul un homme malbàti, une femme malbàtie. Dans le second cas, au contraire, nous pensons qu'on doit réunir les deux mots en un seul.

- Il faudrait donc, suivant nous, rectifier l'orthographe de ce qualificatif dans les exemples suivants, où il est écrit en un seul mot :
  - (à FAIT, part. de FAIRE) Un petit homme mal fait et MALBATI.
  - (à HALLEBREDA) Terme de mépris qui se dit d'une grande femme MALBÂTIE.
  - (à Marsouin) Gros marsouin, vilain marsouin, se dit d'un homme laid, malbàti et malpropre 1.

BATTRE. — Autrefois on écrivait ce verbe avec un seul t (batre). La conjugaison y gagnait beaucoup, en ce sens qu'elle était régulière; les dérivés et les composés y gagnaient également, car l'orthographe en était uniforme, tandis qu'aujourd'hui les uns et les autres sont livrés à l'anarchie. Ainsi l'on écrit battement, batteur, battoir, etc., avec deux t, et bataille, bataillen, etc., avec un seul; battage, abattement, abatteur, abattoir, abattures, avec deux t, et abatage, abatte, abatis, avec un seul; — on en met également deux à battre, abattre, combattre, débattre, s'ébattre, et l'on n'en met qu'un à embatre, embatage; — enfin l'Académie écrit sole battue en deux mots et avec deux t, et quand elle en fait un seul mot, elle ne met plus qu'un t: solbatu (cheval), solbature (maladie du cheval solbatu), et elle ajoute « On dit plus ordinairement sole battue».

BAYART. (On prononce Baïadère.) BAYART. (On prononce et quelques-uns écrivent, Baïart.) — Puisqu'on a substitué l'î à l'y dans aïeul, baïonnette, caïeu, camaïeu, faïence, païen, etc., pour conformer l'orthographe à la prononciation, il serait convenable d'en faire autant dans les autres mots qui ne présentent pas cette harmonie: bayadère, bayart, copayer, où l'Académie dit qu'on prononce comme s'il y avait un ï, et cacaoyer, cacaoyère, roucouyer, etc., où probablement l'y ne représente pas deux i.

BEAU ou BEL, BELLE... (p. 174, col. 3) Vous me la donnez belle, Vous me trompez, vous vous moquez, etc. — (p. 175, col. 2) Vous me la baillez belle, Vous voulez m'en faire accroire.

Ces deux phrases à peu près identiques sont séparées par 90 lignes; cela nous paraît fâcheux, et malheureusement de pareils exemples ne sont pas rares. A l'article ŒIL on voit également à 80 lignes de distance ces deux locutions: Couver des yeux une personne, une chose, et Manger, dévorer quelqu'un des yeux, Manger, dévorer quelque chose des yeux, qui signifient, Regarder avec intérêt, avec complaisance...; attacher avec plaisir des regards attentifs et en quelque sorte avides, sur...

<sup>1.</sup> On s'étonnera peut-être que nous demandions qu'on écrive mal bâti en deux mots, tandis que nous écrivons malpropre en un seul. — Nous répondrons que dans les qualificatifs où mal a le sens de non, nous sommes moins choqué de le voir joint à l'adjectif, comme dans malaisé, malhabile, malheureux, malhonnée, malpropre, malsain, etc., qui signifient non aisé, non habile, non heureux, etc.; mais que dans ceux où mal conserve son sens propre il doit en être séparé, comme dans mal bâti, mal fait, mal famé, mal intentionné, etc. Nulle part l'Académie n'a écrit un homme malpart (en un seul mot) et elle a eu grandement raison; il faut suivre le même principe pour mal bâti, qui signifie Mal fait, mal formé.

L'échapper belle 1, Éviter heureusement un péril dont on était menacé 2. N'est-ce pas plutôt, « Sortir heureusement d'un péril... »? L'Académie dit elle-même qu'échapper signifie « S'évader, s'esquiver, se sauver des mains de quelqu'un, d'une prison, de quelque péril, etc. » Or on ne peut pas dire que celui qui se sauve des mains de quelqu'un ou d'une prison a évité ces mains ou la prison; il en est sorti, il s'en est tiré. Et de même celui qui a échappé au naufrage, au feu, s'en est tiré, mais on ne dira pas qu'il L'a évité.

BEAUCOUP... Il s'en faut beaucoup, Il y a une grande différence. Le cadet n'est pas si sage que l'ainé, il s'en faut beaucoup. — Il s'en faut de beaucoup, La quantité qui devrait y être n'y est pas à beaucoup près. Vous croyez m'avoir tout rendu, il s'en faut de beaucoup.

Au premier abord, cette règle paraît être aussi facile à suivre qu'à comprendre; mais malheureusement il n'en est rien, parce que les phrases auxquelles il faut l'appliquer ne sont pas toutes construites de la même manière ni composées des mêmes termes; en voici quelques preuves tirées du Dictionnaire de l'Académie. Si elle dit, conformément à la règle ci-dessus:

- (à Falloir) Il s'en faut beaucoup que l'un soit du mérite de l'autre.
  - Id. Il s'en faut de beaucoup que leur nombre soit complet.
- (à FALLOIR, PEU) Il s'en faut de peu que ce vase ne soit plein.
- (à Guère) Il ne s'en faut de guère que ce vase ne soit plein;

d'un autre côté elle dit :

- (à FALLOIR) Vous dites qu'il s'en faut tant que la somme entière n'y soit.
- (à TRAVERS) Il s'en faut deux travers de doigt que ces planches ne se joignent:

phrases où il nous semble qu'il s'agit de quantités qui manquent, et où il faudrait: il s'en faut de tant, il s'en faut de deux travers de doigt. — Et dans les suivantes, où le sens est figuré, que faudra-t-il faire? faut-il, comme l'a fait l'Académie, supprimer de:

- (à Falloir) Il s'en fallait peu qu'il n'eût achevé.
- (à Pec) Il s'en faut peu de chose que cela n'aille.
  - Id. Il s'en faut peu que je ne vous blame 8.

Voy. Ne, sous le rapport de la négation employée ou supprimée.

- 1. Voici une variante qui se trouve au verbe MANQUER: « Fam. L'avoir manqué belle, Avoir échappé à un grand danger. La balle a percé votre chapeau, vous l'avez manqué belle. Il a fait une chute à se casser le cou, il l'a manqué belle. Il allait confier ses affaires à un fripon, il l'a manqué belle. .— Nous croyons que l'usage général est d'employer échapper au lieu de manquer dans ces phrases et autres analogues.
  - 2. Cette même définition se retrouve à l'article ÉCHAPPER.
- 3. Il nous semble qu'il aurait été mieux de donner cette règle à l'article FALLOIR, car elle s'applique à un certain nombre d'adverbes tels que beaucoup, peu, guère, tant, etc., et même à des nombres :
  - Il s'en faut peu de chose, DE peu, DE beaucoup, DE tant de francs, DE cinquante centimes, DE cent mille francs, que la somme soit complète.
  - Il ne s'en faut de guère que ce vase ne soit plein.

Peut-être aussi aurait-il fallu dire : Après il sien faut, l'adverbe ou l'expression représen-

**BÉJAUNE.** — Au sens figuré (montrer à quelqu'un son béjaune), l'Académie ajoute : « On écrit aussi bec jaune, mais on prononce toujours béjaune. » — Quelle déplorable chose que cette paresse dans la prononciation, qui dénature les mots et empêche d'en reconnaître la véritable signification! Qui, en entendant le mot béjaune, comprendra que cette expression vient de ce que la couleur jaune du bec des oiseaux décèle leur jeune âge et en même temps leur inexpérience, ce qu'on traduit chez l'homme par ignorance, sottise, ineptie? Voy. Pivert.

BENGALI, BENJAMIN, BENJOIN, BENZOÏQUE. — Comment se prononce la première syllabe de ces mots, ban ou bin? L'usage est pour bin; mais comme il y a d'autres mots, tels que prébende, prébendier, térébenthine, etc., où ben se prononce ban, il aurait été bon que l'Académie indiquât la prononciation aux uns et aux autres.

BERGER. — La mort égale les rois et les bergers. Voy. ÉGALER, ÉGALISER.

BESOIN, s. m... Besoin naturel, ou simplement Besoin, se dit aussi, particulièrement, Des besoins du corps, qui résultent de la digestion. Il est sorti pour un besoin. Un besoin pressant. Il lui a pris un besoin. Faire ses besoins. — Besoin, dans cette acception, ne s'emploie pas seulement avec le verbe faire; on le joint aussi au verbe satisfaire, et nous devrions en trouver ici au moins un exemple. A l'article Retenir nous lisons: « Vous ne pouvez satisfaire ici à vos besoins; retenez-vous, tâchez de vous retenir »; mais à Satisfaire nous trouvons « Satisfaire un besoin, Faire ce que ce besoin exige ». Peut-on

tant une quantité doit être précédé de la préposition DE: Il s'en faut DE peu de chose, etc., que la somme soit complète; Il s'en faut DE deux travers de doigt, DE 10 centimètres, que ces planches ne se joignent (ou, se joignent. Voy. NE). — Quand le sens est figuré, on supprime DE: Il s'en faut peu que je ne vous blâme. Il s'en fallait peu qu'il n'eût achevé.

Cette dernière phrase est sur l'extrême limite entre le sens propre et le sens figuré; mais on peut éluder la difficulté en faisant une transposition :

Peu s'en fallait qu'il n'eût achevé.

Peu s'en est fallu qu'il ne fût tué.

Le coup a été si violent qu'il s'en est peu fallu que mon œil ne sortit de l'orbite.

Peu s'en est fallu que je ne vinsse.

Peu s'en faut qu'on ne m'ait trompé.

Peu s'en faut que je ne vous blame.

Il ne s'en est guère fallu. — Il ne s'en est presque rien fallu.

Nous croyons qu'on peut également éluder la difficulté pour l'adverbe opposé, beaucoup, de beaucoup, en employant bien, tant :

Vous croyez m'avoir tout rendu; il s'en faut bien, tant s'en faut.

Le cadet n'est pas si sage que l'ainé, il s'en faut bien.

Il s'en faut bien que leur nombre soit complet.

Il s'en faut bien que l'un soit du mérite de l'autre.

Mais la règle ne peut pas toujours être éludée, et nous sommes persuadé que dans le sens propre il s'en faut doit toujours être suivi de la préposition de; ainsi l'Académie aurait dû dire :

Vous dites qu'il s'en faut DE tant que la somme entière n'y soit.

Il s'en faut de deux travers de doigt que ces planches ne se joignent.

comme elle l'a fait ailleurs :

(à Doigt) Il s'en fallait à peine D'un travers de doigt que le coup ne fut au cœur.

dire indifféremment satisfaire un besoin et à un besoin, satisfaire des besoins et à des besoins, dans l'acception qui nous occupe?

BICONCAVE, BICONVEXE. - On est surpris que l'Académie, qui explique les mots bidenté, bifide, biflore, bilabié, bifolié, biloculaire, etc., termes employés uniquement par les personnes qui s'occupent de botanique, ne nous donne pas des mots fort intéressants pour tous ceux qui se servent de lunettes, de binocles, de jumelles, etc., tels que biconcave et biconvexe, plano-concave et plano-convexe, concavo-convexe et convexo-coneave 1. Nous crovons utile que le presbyte sache que les lunettes 2 dont il se sert sont appelées biconvexes (autrefois on disait convexo-convexes) ou bombées des deux côtés comme les lentilles ou verres à grossir; — que le myope sache de même que les siennes sont dites biconcaves (autrefois, concavo-concaves) ou creuses des deux côtés; - il n'est guère moins utile que celui qui se sert d'une simple lorgnette ou de jumelles sache que le petit verre (l'oculaire) est biconcave; que le verre opposé (le grand verre, le verre objectif) est ordinairement composé de deux pièces : l'un de ces deux verres est plano-concave, l'autre biconvexe.

BIEN, adv... Il va aussi bien, autant bien qu'il est possible. Il y est aussi bien, autant bien qu'on y puisse être.— L'Académie aurait mieux fait de supprimer la locution autant bien, qui était usitée lorsqu'elle fit imprimer la première édition de son Dictionnaire, mais qui ne l'est plus aujourd'hui; elle dit elle-même, à l'article Autant: « Autant bien, autant mal. Ces locutions vieillissent: on dit Aussi bien, aussi mal ».

Nous avons remarqué plus d'une fois l'emploi de ces locutions hors d'usage qui trompent le lecteur étranger et peuvent même induire en erreur le lecteur français. En voici quelques exemples :

- (à Apothicaire pour Pharmacien.
- (a Secours) Destitué pour Dénué, dépourvu.
- (à VIN) Engraisser (s'), pour se graisser.
- (à Entre) Entre ci et là, pour Entre ces deux époques.
- (à Meuble, Survendre) Inventaire, pour Encan.
- (à Dévoilement) Le Vieux Testament, pour l'Ancien Testament.

Il nous semble que dans cet article BIEN il manque une acception fort usitée, et qui ne peut rentrer dans aucune de celles qu'a données l'Académie; c'est celle de Réellement:

- (à PRIX) Est-ce bien là votre dernier prix?
- 1. On dit assez généralement, dans la conversation, concave, convexe, au lieu de biconcave, biconvexe, plano-concave, plano-convexe; mais il serait peut-être mieux d'employer le terme propre. Quant aux termes concavo-convexe et convexo-concave, qui signifient Concave d'un côté et convexe de l'autre, ou vice versá, ils ne s'emploient guère qu'en parlant des verres de montres.
- 2. Le mot lunette vient de ce qu'autrefois les verres en étaient ronds comme la pleine lune; anjourd'hui qu'on se sert plutôt de verres à peu près ovales, on devrait dire des besicles, des bénocles (mots qui signifient deux yeur, de bis et oculus; binus oculus ou bini ocult); mais e mot besicles, quoiqu'il remonte à plus de trois cents ans, n'est guère employé parce qu'il semble n'être qu'à l'usage des personnes âgées (les besicles de ma grand'mère); quant à binocle, il ne se dit que des lunettes à deux branches qu'on tient à la main.

Les exemples suivants semblent se rattacher à cette même acception :

- (à ÊTRE) Cela est bien de son caractère.
  - Id. Cela est bien de lui.
- (a ACCOMPAGNER) Tout ce qu'il disait, il l'accompagnait d'un geste, d'une action qui marquait bien...
- (à Bien) Voilà bien le langage d'un ami.
- (à Passion) Voilà bien comme la passion s'exprime.
- (à Langage, Passion) C'est bien là le langage de la passion.

Nous aurions désiré y voir aussi quelques exemples de bien signifiant Beaucoup, et placé où il doit l'être, c'est-à-dire après le verbe, ou plutôt immédiatement avant le substantif qu'il modifie, contrairement aux exemples suivants :

- (à Couleuvre) Il a bien avalé des couleuvres.
- (à Angoisse) Il lui a bien fait avaler des poires d'angoisse.
- (à CHEMIN, FAIRE) Il a bien fait du chemin en peu de temps.
- (à Las) l'ai bien fait du chemin aujourd'hui... je suis las.
- (à PAYS) Il a bien vu du pays, bien fait 1, bien parcouru du pays.
- (à Tourment) Cette affaire m'a bien donné du tourment.

où nous croyons qu'il aurait été plus exact de dire: Il a avalé bien des couleuvres; il lui a fait avaler bien des poires d'angoisse; il a fait bien du chemin en peu de temps; j'ai fait bien du chemin aujourd'hui; il a vu bien du pays, etc. En effet, puisque j'ai bien vu le pays signifie J'ai bien examiné le pays, pourquoi serait-il permis de dire J'ai bien vu du pays pour signifier J'ai vu beaucoup de pays? Ailleurs l'Académie dit très-bien:

- (à Affaire) C'est un homme qui a vu bien des affaires.
- (& COULEUVRE) On lui a fait avaler bien des couleuvres.
- (à CHEMIN) Je lui ferai voir bien du chemin.
- (à Remoer, Terre) Il lui a fallu remuer bien de la terre pour faire ce jardin.
- (à NULLE) Cette lettre a donné bien de la peine à déchiffrer à cause des nulles.

et non, C'est un homme qui a bien vu des affaires, Je lui ferai bien voir du chemin, Cette lettre a bien donné de la peine... D'un autre côté on dira encore comme elle :

(à CHEMIN) Il a BIEN FAIT son chemin.

parce qu'ici il s'agit de la manière dont on a fait le chemin, et non de la quantité de chemin.

BIEN-DIRE, s. m. Il s'emploie dans ces phrases familières, Étre sur son bien-dire, se mettre sur son bien-dire, Affecter de bien parler. Quand il se met sur son bien-dire. Il est sur son bien-dire. Hors de là, Bien dire, pris substantivement, s'écrit sans trait d'union. Le bien faire vaut mieux que le bien dire. — Pourquoi supprimer le trait d'union à bien faire, bien dire, dans cette dernière phrase? ils sont substantifs là comme dans les autres locutions. Au reste, à l'article

<sup>1.</sup> Dit-on faire du pays, et qu'est-ce que cela signifie?

DIRE l'Académie n'établit pas de différence, et elle écrit avec des tirets, Le BIEN-FAIRE vaut mieux que le BIEN-DIRE, comme Étre sur son BIEN-DIRE, se mettre sur son BIEN-DIRE.

BIEN-DISANT, ANTE, adj. Qui parle bien et avec facilité. On le dit par opposition à Médisant. C'est un homme bien-disant. Il est peu usité. — Si cette locution était usitée, nous en parlerions plus longuement; nous nous bornerons à dire que le tiret ne nous semble pas plus utile là que dans bien pensant, etc., où l'Académie n'en met pas.

BIENHEUREUX, EUSE, adj. Fort heureux, extrêmement heureux. Bienheureux qui peut vivre en paix. L'Écriture dit: Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice. État bienheureux. Séjour bienheureux. Vie bienheureuse. Il a vieilli, excepté dans les cas où il est précédé d'un verbe; mais alors on l'écrit en deux mots, Bien heureux. Je le tiens bien heureux d'en être échappé. Il est bien heureux d'avoir évité ce danger. — Cette règle qui dit d'écrire bien heureux en deux mots « dans les cas où il est précédé d'un verbe » est-elle bien exacte? Indépendamment de cette phrase

l'ai passé des moments BIEN HEUREUX auprès de lui, qu'on trouve à l'article Moment, ne peut-on pas en construire d'autres encore où le verbe ne sera pas exprimé? telle est celle-ci:

« Nous avons passé dans cette campagne vingt années BIEN HEUREUSES, entourés de ce que nous avions de plus cher. »

Peut-être serait-il convenable, pour prévenir toute hésitation, de ne réunir les deux mots que dans le substantif bienheureux; et puisque l'Académie nous apprend que ce mot a vieilli comme adjectif, on dirait: Heureux qui peut vivre en paix; heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. État des bienheureux; séjour des bienheureux; vie des bienheureux.

BIENNAL, TRIENNAL, DÉCENNAL, VICENNAL. — Dans ces mots faut-il prononcer les deux N? A QUINQUENNAL, l'Académie figure la prononciation par cuincuennal; à septennal, elle dit qu'il faut faire sonner les deux n, et il est probable qu'il en est de même pour les quatre mots ci-dessus; mais elle aurait bien fait de le dire.

BIENVENU, UE, adj. Que l'on accueille avec plaisir. C'est un homme qui est bienvenu partout. — Fam. Vous ne seriez pas bienvenu à lui aller dire cela, Il vous accueillerait fort mal si vous alliez le lui dire. — Bienvenu s'emploie souvent comme substantif. Soyez le bienvenu, la bienvenue. On écrit aussi bien venu, en deux mots.

A l'article Venir on trouve : « Soyez le bien venu, soyez la bien venue. Formule de bienveillance ou de civilité dont on se sert à l'égard d'une personne qui arrive. On écrit aussi bienvenu, bienvenue, en un seul mot. — Étre bien venu partout, Être bien reçu partout ».

Nous croyons devoir suivre pour bien modifiant un participe ou un adjectif la même règle que pour mal; si les deux mots sont employés

adjectivement, ils seront séparés; substantivement, ils seront réunis. C'est un homme qui est bien venu (bien reçu, bien accueilli) partout. Vous ne seriez pas bien venu à lui aller dire cela. — Soyez le bienvenu; soyez la bienvenue. Voy. MALAPPRIS, MALBATI, etc.

BIENVOULU, UE, adj. Qui est aimé, à qui l'on veut du bien. On écrit aussi bien voulu, en deux mots. Il est vieux.

Et à Vouloir: « Voulu, ue, participe, s'emploie comme adjectif dans ces phrases qui vieillissent: Elle est bien voulue dans cette maison. Il est mal voulu partout. »

L'Académie, en écrivant elle est bien voulue, il est mal voulu, confirme la règle que nous avons cru devoir poser à l'article ci-dessus; si la locution bien voulu s'employait substantivement, nous suivrions le même principe que pour bien venu, c'est-à-dire que dans ce cas-là nous l'écririons en un seul mot.

**BIGARADE.** — Cette espèce d'orange paraît devoir son nom à sa figure irrégulière, comme le bigarreau à la diversité de ses couleurs, et ce mot s'écrivait autrefois avec deux r (bigarrade) ainsi que bigarrer et bigarrure.

Ne devrait-on pas appeler bigaradier l'arbre qui porte les bigarades comme on appelle bigarreautier l'espèce de cerisier qui donne les bigarreaux? ou plutôt l'Académie ne devrait-elle pas adopter ce mot bigaradier, qui est depuis longtemps dans d'autres dictionnaires?

BILLET... Négocier, escompter, endosser, acquitter, payer, rembourser un billet. — Voilà une énumération de verbes assez longue, et cependant il en manque un, qui n'est pas le moins important, c'est protester ou faire protester un billet. Voy. PROTESTER.

BILLON, s. f. T. d'Agricult. - Lisez : s. m.

BILLON et BILLONNAGE, T. d'Agric. BILLOT. — A BILLON, monnaie, l'Académie dit que les L sont mouillées dans ce mot et ses dérivés; mais elle ne dit rien pour les trois mots ci-dessus, ce qui pourrait induire en erreur en faisant supposer que là elles ne le sont pas.

BINOCLE... Il se dit aussi d'une sorte de longue-vue ou de télescope double, au moyen duquel on peut observer un objet éloigné avec les deux yeux en même temps, et qui est aujourd'hui peu employé. — Il paraît que la mode a bien changé depuis le moment où l'Académie a fait cet article, car aujourd'hui les longues-vues simples sont presque entièrement abandonnées et l'on ne fait plus guère usage que de longues-vues doubles; mais afin de ne pas confondre deux choses très-distinctes, les longues-vues doubles et les doubles lorgnons, on donne le nom de binocle à un double lorgnon réuni par une charnière à l'extrémité des branches, et celui de jumelles à la longue-vue double.

BISTOURNER... On a reconnu qu'il y avait plus de danger à bistourner un cheval qu'à le couper. — Nous croyons qu'il serait plus correct de dire « qu'il y A ». C'est là une vérité reconnue et qui probablement sera de tous les temps. Il nous semble qu'il faudrait également mettre le présent dans la phrase suivante, qu'on trouve à l'article Entre :

On a dit que chaque vertu frair entre deux vices.

C'est ainsi qu'on lit:

- (à Risible) Les philosophes scolastiques disaient que, l'homme est un animal risible.
- (à Récrier) L'acteur Baron disait qu'on ne port pas déclamer la tragédie, qu'on port la réciter.

Mais on doit mettre l'imparfait lorsque l'opinion dont on parle est reconnue une erreur, comme dans les exemples suivants :

- (à ÉTERNEL) Quelques philosophes païens ont cru que le monde étart éternel.
- (à Coéternel) Quelques philosophes parens ont cru que la matière étart coéternelle à Dies.
- (à Congeler) On a cru long temps que certuire poisons congelement te

BLANC... Blanc de baleine ou Sperma ceti. — L'Académie aurait fait chose utile en disant, comme à l'article Sperme, qu'il faut prononcer ceti; puis, comme elle l'a fait à Baleine, que l'expression sperma ceti ou sperme de baleine est abusive, c'est-à-dire vicleuse.

BLETTE, adj. fém... « Il se dit le plus souvent dans cette locution: poire blette, poire molle, qui n'est pas encore gâtée... Il se dit encore de quelques autres fruits qui s'amollissent sans se gâter. On ne mange les nêfles que lorsqu'elles sont blettes. » — Serait-ce une faute de dire: On ne mange certains fruits, tels que les nêfles, les sorbes ou cormes et quelques poires sauvages, que lorsqu'ils sont blets? Si cette phrase est correcte, ne serait-il pas convenable de donner à cet adjectif le genre masculin aussi bien que le genre féminin?

BLUET, s. m. BLUETTE, s. f. — L'analogie avec bleu, bleuâtre, bleuir, semblerait demander bleuet, bleuette. Nos bons poëtes disent généralement bleuet. On lit dans les Contemplations de Victor Hugo:



Les parfums, qu'on croit muets, Content les peines secrètes

Des liserons aux BLEUETS. (T. I, p. 70.)

. . . . . . . J'ai souvent

Des conversations avec les giroflées;

Je reçois des conseils du lierre et du BLEUET. (T. I, p. 113.)

BŒUF... (p. 196, col. 3, lig. 42) Des œils-de-bœufS. — Lisez: Des œils-de-bœuf.

BOIRE, v. a... (p. 197, col. 2, lig. 59-60) « Faire les Rois, Faire le festin du jour des Rois. » Ces deux lignes ne peuvent appartenir à l'article Boire, et conséquemment elles devraient être supprimées.

BOITE, s. f. (La première syllabe est brève.) Le degré auquel le vin est bon à boire. BOÎTE, s. f. (La première syllabe est longue.) Sorte d'ustensile à couvercle, etc. — Cette attention scrupuleuse d'indiquer la prononciation indépendamment de l'accent, qui aurait pu suffire, dénote chez l'auteur de ces deux articles une sévérité d'exactitude qu'on aimerait à rencontrer plus souvent dans le Dictionnaire de l'Académie.

BON... (p. 201, col. 3) Un remède bon au mal de tête, contre le mal de tête. Cela est bon à la fièvre, contre la fièvre, pour la fièvre. — Bon pour la fièvre est, croyons-nous, l'expression le plus généralement employée; bon contre la fièvre nous paraît la plus exacte; quant à bon à la fièvre, au mal de tête, etc., nous ne l'avons jamais entendu prononcer.

L'article Bon tient trois pages in-10, c'est-à-dire neuf colonnes de 74 lignes chacune, qui sont en grande partie occupées par des proverbes dont la plupart se retrouvent dans d'autres articles. Quand ils sont courts et que les définitions peuvent être brèves, il n'y a pas grand mal à ces répétitions, telles que celles de, A bon vin point d'enseigne; Après bon vin, bon cheval; Faire contre fortune bon cœur, qui se voient à Bon, Vin, Enseigne; Bon, Vin, Cheval; Fortune, Bon, Cobur. Mais il est des locutions telles que bonne aventure, bonne fortune, de bonne heure, etc., qui avec leur sens figuré tiennent huit à dix lignes, et il nous semble que c'est même beaucoup de les donner deux fois. Peut-être serait-il bien de ne les faire figurer qu'une seule, en ayant soin, comme l'Académie l'a fait pour les locutions A bon escient, Faire bonne bouche, etc., de renvoyer de l'adjectif au substantif, où le lecteur ira les chercher de préférence.

Parmi ces proverbes, les uns sont présentés avec les mêmes définitions à chacun des articles où ils se trouvent; d'autres le sont en termes différents; il serait utile de comparer entre elles ces définitions, afin de conserver les meilleures et même de compléter les unes par les autres.

Ce que nous disons ici au sujet des nombreuses et longues définitions des proverbes et de certaines locutions de l'article Bon, peut
s'appliquer à un assez grand nombre de mots; et l'on n'a qu'à voir
dans le Dictionnaire les articles Faire, Tirer, Coeur, Ventre,
Gros, etc., pour le nombre des proverbes; Entendre, Raillerie,
Raison, Plaisanterie, eţc., pour la longueur. — Il est des proverbes
tels que, Si jeunesse savait et vieillesse pouvait, qui s'y trouvent
quatre fois, avec des variantes dans les mots ou dans la ponctuation;
il y en a même qui figurent jusqu'à six fois.

BONHOMIE. — Les mots bonhomie et prud'homie devraient s'écrire avec deux m, comme bonhomme et prud'homme. Voy. Paud'homie.

BONNET... Les grenadiers à cheval ont de grands bonnets à poil. -

Chacun sait que depuis longues années les grenadiers à cheval ne sont pas le seul corps qui ait des bonnets à poil, et que l'infanterie en porte également. Pour comprendre cette phrase il faut recourir à l'article Grenadier, où l'on trouve : « Grenadiers à cheval, s'est dit autrefois d'Une compagnie de grenadiers montés, créée par Louis XIV, qui servait avec la maison du roi, et qui marchait en tête. Il s'est dit aussi d'Un corps de cavalerie de la garde impériale et de la garde royale dont les soldats portaient des bonnets à poil ».

BONNET... En termes de Fortification, Bonnet-de-prêtre ou Bonnetà-prêtre... — En Botan. Bonnet-à-prêtre. Voyez Fusain.

A l'article Prètre on a écrit Bonnet à prêtre, ou Bonnet de prêtre, sans tirets; et de même à Fusain, Bonnet à prêtre; mais les noms de plantes ou autres, lorsqu'ils sont composés de mots employés figurément, doivent prendre le ou les tirets; c'est ainsi que l'Académie écrit: bouton-d'or, bouton-d'argent, ruban-d'eau, écuelle-d'eau, langue-de-chien, œil-de-chèvre, etc.

BONNE - VOGLIE. (On prononce bonne - voille, en mouillant les deux L.) — Nous croyons qu'il aurait été plus exact et plus clair en même temps de dire : « Prononcez boné-volié », ou « Prononcez bonne-volle, en mouillant les deux L »; sinon on fera sentir l'i, et l'on ne rendra pas du tout la prononciation demandée. Voy. OILLE.

BORDIER, adj. et s. m. T. de Marine. Il se dit d'un bâtiment qui a un côté plus fort que l'autre, qui incline plus d'un côté que de l'autre. Un bâtiment bordier. Un bordier. — Pourquoi ne dirait-on pas, Une frégate, une corvette, et même une barque, une chaloupe BORDIERE, comme on dit une frégate, une corvette, une barque CANARDE, c'està-dire « qui tangue beaucoup et qui reçoit des lames sur son avant »?

Il nous semble que l'Académie est parfois trop exclusive, et qu'elle ne donne que le genre masculin ou le genre féminin à des adjectifs qui devraient avoir l'un et l'autre; tels sont :

chatains (cheveux), qui doit pouvoir se dire de la barbe, d'une perruque.

écouteux (cheval) d'une jument.

gélif (arbre) de la pierre.

houiller (terrain, dépôt) d'une mine, d'une zone.

pair (nombre) des années, des folioles.

piaffeur (cheval) d'une jument.

voilier (navire bon, mauvais) d'une frégate, etc.

blette (poire) d'un fruit.

d'un lac, de l'Océan.

tandis qu'elle a très-bien donné les deux genres à d'autres tels que persillé, ée; perfolié, ée; peccant, ante, etc., bien que généralement ces adjectifs ne s'appliquent qu'à un seul substantif d'un genre déterminé: fromage persillé, plante perfoliée, humeur peccante. L'autre genre peut trouver tôt ou tard son emploi.

clapoteuse (mer)

BOSPHORE... Le Bosphore de Thrace. Le Bosphore Cimmérien. -

Les mots Bosphore et Chersonèse ne devraient-ils pas suivre la même règle que Archipel, Manche et Péninsule; c'est-à-dire prendre la minuscule lorsqu'ils sont employés comme noms communs, et la majuscule seulement lorsqu'ils font l'office des noms propres¹? Nous pensons qu'il faudrait écrire avec une minuscule, le Bosphore de Thrace, le Bosphore Cimmérien; la Chersonèse Cimbrique, Taurique, de Thrace, d'Or, etc., comme l'Académie le fait pour l'Archipel du Mexique, des Philippines; la manche de Bristol, de Tartarie; la péninsule ibérique ²; la Morée est une péninsule; — et réserver la majuscule pour les rives enchantées du Bosphore; la grande Chersonèse; la petite Chersonèse, etc., phrases où Bosphore et Chersonèse sont réellement des noms propres, de même qu'on écrit les îles de l'Archipel, ce vaisseau est entré dans la Manche, voyager dans la Péninsule.

BOSSELER... se dit quelquesois dans le sens de bossuer, et alors on l'emploie surtout avec le pronom personnel. Cette écuelle s'est bosse-lée. — L'Académie aurait peut-être mieux sait de blâmer cette locution que de la consacrer. Puisqu'on a bossuer pour exprimer les creux et les bosses qu'on sait par accident à la vaisselle, on devrait n'employer bosseler que pour signifier Travailler en bosse. Nous n'avons jamais entendu employer ce mot dans l'autre sens par des personnes qui parlent purement notre langue.

BOUCLE... Des boucles de souliers... Des boucles de jarretière... Des boucles d'oreilles. — Comme on ne met qu'une boucle à une jarretière, plusieurs boucles supposent plusieurs jarretières; il faudrait donc écrire jarretières au pluriel, ainsi que l'Académie l'a fait pour souliers, oreilles. Voy. Amande.

BOULEVARD. (Quelques-uns écrivent encore Boulevart). — L'Académie avait toujours écrit ce mot avec un t, même dans le temps où elle écrivait verd, par analogie avec l'étymologie et avec ses dérivés verdâtre, verdoyer, verdure, etc. Dans la sixième édition elle y substitue un d que rien ne réclamait; cependant à l'article Trêteau on trouve encore le t: « Cette pièce est ignoble, et digne des derniers tréteaux de nos Boulevarts ».

BOULON, s. m... Grosse cheville de fer qui a une tête à un bout, et à l'autre une ouverture où l'on passe une clavette, pour l'arrêter. — Aujourd'hui, dans la majeure partie des boulons le bout opposé à la tête se termine par un pas de vis qui recoit un écrou: nous pro-

<sup>1.</sup> On peut dire que les mots bosphore et manche, chersonèse et péninsule sont synonymes, puisque les deux premiers signifient Détroit, bras de mer, canal; et les deux derniers, Presqu'île, île qui tient à la terre ferme. Il n'y a donc pas de raison pour écrire Bosphore et Chersonèse avec une majuscule, manche et péninsule avec une minuscule, lorsque ces mots sont employés de la même manière, c'est-à-dire comme noms communs. Si jusqu'à présent l'on a toujours écrit Bosphore et Chersonèse avec des capitales, c'est seulement parce qu'ils sont moins usités que leurs synonymes, et qu'on n'a pas encore songé à leur appliquer la règle.

<sup>2.</sup> C'est sans doute par erreur qu'on a mis un petit i à l'adjectif ibérique, puisque dans les exemples ci-dessus l'Académie écrit avec une majuscule Cimmérien, Cimbrique, Taurique, etc.

posons donc d'ajouter après clavette : « ou un pas de vis auquel on adapte un écrou ».

BOULONNER, v. n. Arrêter avec un boulon. — Lisez: v. a.

BOURSE. — Ce mot doit s'écrire avec une minuscule quand il signifie La réunion des négociants, etc.. et le temps pendant lequel dure leur assemblée : La bourse de Paris, de Lyon, etc. Fréquenter la bourse; affaires de bourse : bruits, nouvelles de bourse ; à l'heure de la bourse ; à l'ouverture, à la clôture de la bourse ; pendant la bourse ; le cours de la bourse. Mais lorsqu'il s'agit de l'édifice même, nous y mettrions une majuscule, comme l'Académie l'a fait à l'article MONUMENT:

La Bourse de Paris est un beau monument.

Nous pensons donc qu'on a eu tort de l'écrire avec un petit b,

- (à Périptère) La Bourse de Paris est un périptère.
- (à Péribole) Le péribole de la Bourse de Paris est planté d'arbres.
- (à Lanterne) La lanterne de la salle de la BOURSE.
- (à Bourse) Aller à la Bourse.

A la rigueur on pourrait nous objecter que dans ces deux derniers exemples il s'agit de la salle de réunion ou de la réunion même des négociants, etc.; mais on peut très-bien aussi l'entendre comme signifiant la principale pièce de l'édifice ou l'édifice même, et alors la majuscule devient nécessaire; c'est ainsi que l'Académie écrit,

- (à SALLE) La salle de la Comédie. La salle de l'Opéra.
- (à Opéra) Aller à l'Opéra. Aller à l'Opéra-Comique.
- (à TRAJET) Faire le trajet de la porte Saint-Martin à l'Observatoire.

**BOURSOUFLAGE**, **BOURSOUFLER**, **BOURSOUFLURE**.—Ces trois mots, composés de *souffler*, devraient prendre deux f comme *essouffler*; et c'est ainsi (*boursouffler*) que l'Académie écrivait dans les deux premières éditions.

BOUT... Prov. et fig., Étre au bout de son rôlet, Ne savoir plus que dire ni que faire, ne savoir plus que devenir. On dit à peu près dans le même sens, Étre au bout de son rouleau. — Rouleau pour rôlet ne serait-il point un de ces mots mal entendus et mal répétés ou dénaturés, comme huile d'aspic pour huile de spic?

BOUT... Avoir vent de bout. On écrit aussi debout, en un seul mot.

— Nous préférons de bout en deux mots. Voy. Debout.

BRAS... se dit en outre de certains chandeliers qu'on attache au mur, à la boiserie d'une chambre ou d'une salle, parce que jadis on leur donnait ordinairement la figure d'un bras... Des bras d'argent, de vermeil doré. — On trouve de même à Coupe, à Couvert, à Flambeau, etc., une coupe, un couvert, un flambeau de vermeil doré. La locution vermeil doré présente un pléonasme, ou plutôt une erreur, car ce n'est pas le vermeil qui est doré, c'est l'argent doré qui fait le vermeil. Au reste, aux articles Cuiller, Sagrement, Service, Vermeil, etc., l'Académie dit simplement « Une cuiller de vermeil, un saint sacrement de vermeil, un service de vermeil, un vase de vermeil.»

BRASSIÈRES, s. f. pl. — Ce mot ne devrait-il pas s'employer au singulier, comme caleçon, culotte, pantalon, etc.? A l'article FUTAINE nous trouvons « Brassière de futaine ».

**BRIEF, BREF.** — Ces deux adjectifs signifient également Court, prompt, de peu de durée. Brief n'est guère usité qu'au barreau, mais c'est de là que se forment les dérivés brièvement, brièveté. La Fontaine disait brêveté, et l'on s'étonne que brèveté, brèvement, n'aient pas prévalu comme le radical bref.

BRUT, UTE. — L'Académie ne nous donne aucun exemple analogue aux phrases suivantes, qui sont d'un usage journalier: Quel homme brut ou brute! Que cet homme est brute ou brut! Si nos souvenirs sont fidèles, Buffon, dans des expressions à peu près semblables, a écrit brute, faisant de ce mot un substantif féminin; mais ceux de nos amis que nous avons consultés pensent qu'il est plus rationnel d'employer brut adjectivement, en lui conservant, au figuré, le sens propre de, Qui est dans l'état grossier où la nature l'a produit: Qu'il est brut! Nous attendons la décision de l'Académie.

BUBONOCÈLE, s. m. — En général les substantifs terminés par cèle tiennent cette finale d'un mot grec qui est féminin; il semblerait donc naturel que tous ceux qui ont cette origine fussent de ce genre. Mais il n'en est pas ainsi; si hématocèle, hydrocèle, hystérocèle, scrotocèle, stéatocèle, varicocèle, suivent la règle et sont du genre féminin, bubonocèle et sarcocèle sont du masculin. Cependant il n'y a que sphacèle (en grec sphakélos) qui n'ait pas kèlè pour étymologie, et qui conséquemment doive prendre le genre masculin.

BUTINER, v. n... On l'emploie aussi comme actif. Les fleurs que l'abeille butine. — A la fin de cet article ajoutez : BUTINÉ, ÉE, participe.

BUVEUR, s. m... Buveur d'eau, se dit d'une personne qui ne boit que de l'eau, ou du vin fort trempé. Dans cette acception, il a un féminin, Buveuse.—Ce n'est pas seulement dans cette acception qu'on emploie le mot buveuse; on le dit encore en parlant des femmes « qui aiment le vin, qui sont sujettes au vin, et qui boivent beaucoup »; c'est dans ce sens qu'il a été employé par La Fontaine dans le Testament expliqué par Esope (livre II, fable 20):

Un certain homme avait trois filles, Toutes trois de contraire humeur : Une *buveuse*; une coquette; La troisième, avare parfaite.

L'Académie a admis biberonne, qui se trouve dans la même fable, mais qui est moins usité. — On pourrait ajouter que La Fontaine a employé buveur adjectivement:

A la coquette, (il donna) l'attirail Qui suit les personnes buveuses; La biberonne aut le bétail... ÇÀ... Çà, oh çà, dites-moi ce que vous pensez. Or çà commençons. — On n'écrit ni ne dit plus guère, oh çà, or çà; mais en revanche on dit fréquemment, et nous avons lu dans les romans, dans les comédies, ah çà, qui devrait se trouver dans le Dictionnaire de l'Académie.

CABAS, s. m. Espèce de panier de jonc, qui sert ordinairement à mettre des figues. Cabas de figues. — Il aurait été utile de dire « à mettre des figues, du raisin. Cabas de raisin. Cabas de figues »; car on dit tous les jours du raisin de cabas, et cette locution se trouve à l'article Raisin. Or ceux qui ignorent que le raisin de cabas est ainsi appelé par opposition au raisin de caisse (c'est-à-dire qui est expédié dans des caisses, et qui est plus beau, plus soigné) peuvent croire que cabas est un nom de pays, et qu'on dit du raisin de cabas comme on dit du raisin de Damas, de Corinthe, de Malaga, etc.

câble. — L'Académie met à ce mot un circonflexe qu'elle n'y mettait pas autrefois; elle le conserve même dans câble, câbleau ou câblot, etc., mais elle le supprime dans encablure. Nous ne le croyons pas plus nécessaire dans ces mots que dans sable, sabler, sableux, sablon, etc.

CABUS. Pommé. Il ne se dit qu'avec le mot chou. Des choux cabus.

— Pourquoi cabus ne s'emploierait-il qu'avec chou? N'y a-t-il pas de la laitue pommée, que dans quelques provinces on appelle cabuce?

CACAOYER OU CACAOTIER. CACAOYÈRE. — Nous croyons que dans CACAOYER et CACAOYÈRE, l'o doit être prononcé pur comme dans cacaotier, et l'y détaché de la voyelle qui le précède comme dans bayadère, bayart, copayer. S'il en est bien ainsi, il faudrait substituer un ï à l'y. Mais comme les variantes cacaoïer, cacaoïère, présentent quatre voyelles successives, dont l'effet est assez désagréable à l'oreille, nous pensons qu'il serait mieux de dire cacaotier, cacaotière, dérivation qui a plusieurs analogues: de coco, domino, indigo, numéro, etc., on fait cocotier, dominotier, indigotier, numéroter.

CACATOIS, s. m. (Quelques-uns disent Catacois.) T. de Marine. Nom des plus petits mâts qu'on grée, sur les grands bâtiments, audessus des mâts de perroquet. Mât de cacatois. Voy. KAKATOÈS. — Il nous semble qu'il aurait été mieux de présenter catacois comme une locution vicieuse, que de l'autoriser par l'exemple de QUELQUES-UNS.

CACHET, s. m... Lettre de cachet se disait autrefois d'une lettre du roi, contre-signée par un secrétaire d'État, fermée du cachet de Sa Majesté... — Plus bas nous lisons : « CACHETER, v. a... Fermer avec un cachet ». A l'article Fermer nous ne trouvons ni fermer d'un cachet, ni fermer avec un cachet, et c'est une lacune à combler.

**CACHOTTERIE.** — Il serait à désirer que ce mot ne prit qu'un *t*, comme chuchoter, chuchotement, chuchoterie.

## CADRATURE. - VOY. QUADRATURE.

caduc. Le mal caduc, L'épilepsie ou le haut mal. Cet homme a le mal caduc. Il tombe du mal caduc. — Dans cette locution, caduc n'a point la même acception que dans age caduc, santé caduque; maison caduque; corolle, feuille caduque; il forme en quelque sorte un seul mot avec mal, pour signifier Épilepsie, et nous croyons que le tiret serait nécessaire, comme aussi à haut mal qui a la même signification.

**CAHUTE.** — Hutte et cahute ne devralent-ils pas avoir une même orthographe, prendre tous les deux un seul t ou deux t? Dans les premières éditions l'Académie écrivait cahuette, et y mettait conséquemment deux t, comme à hutte.

**CAJOLER.** — Nous avons deux mots où ge s'est transformé en j: cajoler et enjôler, formés de cage et de geôle. Ces mots ont pour dérivés cajolerie, cajoleur, et enjôleur.

calice, s. m. T. de Botan. — Les botanistes écrivent généralement calyce, conformément à l'étymologie grecque, calux; mais l'Académie a mieux fait de supprimer une difficulté en écrivant de la même manière le calice des fleurs et le calice qui sert pour la consécration du vin à la messe (en grec culix), que d'en créer une en écrivant zéphyr et Zéphire, mots qui ont une étymologie commune, zéphuros.

CAMPHRÉ, ÉE, adj. Qui contient du camphre. Potion camphrée. Esprit-de-vin camphré. Eau-de-vie camphrée. — Si la potion, l'esprit-de-vin, l'eau-de-vie, mentionnés dans ces exemples, sont camphrés, c'est évidemment parce qu'on y a mis du camphre. Il faut donc admettre le verbe qui exprime l'opération de camphrer; camphré, ée, en serait le participe. Vous aurez soin de CAMPHRER cet esprit-de-vin et cette eau-de-vie. Le phurmacien n'a pas CAMPHRE ma potion. Au reste, ce verbe se trouve aujourd'hui dans la plupart des dictionnaires.

CANEPIN, CANÉPHORE. - Transposez: CANÉPHORE, CANEPIN.

CANNELLIER. — L'analogie avec cannelas, canneler, cannelure, sémble demander la suppression d'une l dans ce mot : cannelier.

CANNELLIER, s. m. T. de Botan. L'espèce de laurier dont on tire la cannelle. Plusieurs savants ont cru que le cannellier était le cinnamome des anciens.—Voilà une forme bien dubitative sur l'identité du cannellier et du cinnamome, ou plutôt qui donne à penser que l'opinion de ces savants était une erreur. A l'article Cinnamome, cette opinion est devenue commune ou générale:

On CROIT COMMUNÉMENT que la cannelle EST le cinnamome des anciens.

CARACTÈRE... Danse de caractère, Danse qui consiste principalement en attitudes expressives et nobles. — Il aurait été bien de mentionner aussi la Comédie de caractère; pour la définition l'on aurait renvoyé à l'article Comédie, où nous lisons : « Comédie de caractère, Celle qui a principalement pour objet la peinture et le développement d'un caractère. La Tartufe est une comédie de caractère. »

CARACTÉRISTIQUE... se dit aussi de la lettre qui se conserve dans les dérivés d'un mot, comme le P dans les dérivés de Corps et de Temps: Corporel, temporel, temporiser. — Il est certain que le p se conserve dans plusieurs dérivés de corps, mais il en est quelques—uns qui le perdent, tels que corsage, corset, corselet, rencorser, etc.

CARIATIDE. — L'étymologie demandait caryatide. L'Académie, qui dans sa dernière édition semble s'être proposé de rappeler l'étymologie dans les mots qui ne sont pas trop usuels, aurait dû le faire également pour celui-ci.

CAS, s. m... En cas s'emploie aussi quelquesois substantivement, et signifie, Supplément, chose préparée pour servir en cas de besoin : il ne se dit guère que dans les maisons des princes, ou samilièrement. C'est un en cas. Le prince s'étant levé avec appétit, se fit servir son en cas de nuit. — Nous ne demanderons pas que les deux mots en cas soient immédiatement réunis comme dans enjeu, ensin, ensuite, etc.; mais il faudrait du moins les joindre par un tiret comme on l'a sait pour sans-fleur, sans-peau, sans-souci, etc.

CAUSER, v. n. S'entretenir familièrement avec quelqu'un... CAUSÉ, ÉE, part. — Supprimez ce participe, qui ne peut convenir qu'à CAUSER, v. a. Étre cause de, occasionner.

CAUTÈRE... Appliquer un cautère.—A l'article Occiput nous lisons: « On lui a fait un cautère au-dessous de l'occiput ». Si faire un cautère est une expression reçue, elle devrait se trouver ici. Nous l'avons déjà dit, et nous aurons souvent l'occasion de le répéter, chaque article devrait réunir, autant que possible, toutes les locutions auxquelles le mot en question peut donner lieu, avec un renvoi aux articles où la définition en a été donnée.

CE... est quelquesois pronom démonstratif invariable, et signifie la chose même ou la personne dont on parle... C'a été la cause de bien des malheurs. — Quelques grammairiens disent que l'apostrophe qu'on met après le c dispense de la cédille; ils écrivent donc : C'a été la cause de bien des malheurs; je ne pense pas que C'ait été lui qui...; on dit que C'ont été des fétes splendides. Malgré ce qu'il peut y avoir de choquant pour l'œil à voir le c sans cédille devant un a ou un o lorsqu'il doit prendre le son de l's forte, nous pensons que ces grammairiens ont raison; mais ils auraient dû s'expliquer, et ajouter que si le c suivi d'une apostrophe n'a pas besoin de la cédille, c'est parce que cette apostrophe détache du verbe la consonne, qui conserve le son qu'elle avait dans le pronom ce; c'est comme si l'on écrivait : ce a été, ce ait été, ce ont été.

ceinture. — Aux articles Gros, Plein, on lit, Étre grosse à pleine ceinture, Une femme grosse à pleine ceinture, mais sans aucune définition. La dernière de ces phrases devrait se trouver ici avec l'explication nécessaire : « dans un état de grossesse très-avancé ».

CELA. - Au mot Accent, l'Académie dit : « On le met aussi (l'accent

grave) sur à, préposition, pour le distinguer de a, troisième personne du singulier du présent de l'indicatif du verbe avoir; on le met également sur là, adverbe, pour le distinguer de la, article, et sur où, adverbe, pour le distinguer de ou, conjonction. » — On écrit donc la préposition voilà avec un accent grave, soit pour la distinguer de voila, verbe, soit parce qu'elle est composée du verbe voir et de l'adverbe là (vois là). Ne serait-il pas convenable d'écrire aussi le pronom cela avec un accent grave, pour les mêmes raisons : d'abord pour le distinguer de cela, verbe, et ensuite parce qu'il est également composé de l'adverbe là (ce ou cette chose, là)?

CÉLADON, s. m. Vert pâle tirant sur la couleur du saule ou de la feuille de pêcher. Taffetas céladon. Ruban céladon. On dit aussi, adjectivement, vert céladon.—Céladon est employé adjectivement dans taffetas céladon, ruban céladon, aussi bien que dans vert céladon, où vert est mis pour D'un vert : taffetas vert céladon. Pour donner un exemple où céladon fût substantif, il aurait fallu dire, par exemple, Le céladon est un vert pâle...; céladon clair, céladon foncé.

CENELLE. — A la lettre S on lit: « SENELLE, s. f. Voy. CENELLE. » Ici ce dernier mot manque; il faudrait donc y mettre: CENELLE, s. f. Petit fruit rouge du houx.

CENTIÈME. — L'Académie écrit avec un tiret un deux-centième, un trois-centième, et cependant elle n'en met pas à la deux centième partie, la trois centième partie. Nous croyons qu'il en faut un dans toutes ces phrases et autres analogues, la cinq-millième partie, la huit-millionième partie. Il serait utile de donner des exemples de ces fractions aux articles Millième et Millionième, car ceux qui auront besoin d'en connaître l'orthographe ne penseront guère à consulter l'article Centième.

CENTUPLE. Qui vaut cent fois autant. CENTUPLER. Rendre cent fois plus grand. — Nous pensons que la définition de centuple est exacte, et qu'il y a erreur dans celle de centupler, où il aurait fallu dire : rendre cent fois aussi grand.

CERTAIN, AINE, adj... Il y a certaines choses, de certaines choses pour lesquelles on éprouve de la répugnance. — Nous ne voyons pas l'utilité de la préposition ou plutôt du partitif de dans cette phrase, car il y a certaines choses se dit pour Il y a des choses; et de semble former un pléonasme ou une redondance. Puisque l'Académie ne le met pas dans les locutions à certaines époques, dans certains cas, qui nous paraissent être dans les mêmes conditions, il serait peut-être mieux de n'en pas faire usage. On retrouve ce de,

<sup>(</sup>à ASPIRER) Il y a de certains mots dans la langue...

<sup>(</sup>à Indult) Privilège accordé... de pouvoir nommer à de certains bénéfices,

<sup>(</sup>à Mauvais) Le fruit est mauvais pour de certains estomacs.

(à Suppor) Celui qui est membre d'un corps, et qui remplit az certaines fonctions pour le service de ce corps.

tandis qu'à l'article Affecter l'Académie le supprime; elle dit :

Affecter certains mots, certaines façons de parler, certains airs, certains gestes, et non, affecter de certains mots...

Voltaire aussi a dit, il est vrai : « Les filles ont toujours DE certaines petites incommodités qui demandent DE certains petits soins, et auxquelles il faut mettre un certain ordre, dans DE certaines circonstances »; mais nous soupçonnons fort Voltaire d'avoir mis ces trois DE explétifs pour ajouter à la forme plaisante de sa phrase, et peutêtre même pour faire bien sentir le ridicule de cette redondance.

CERVIER, adj. f. - Lisez: adj. m.

CESSER, v. n. Discontinuer. Cesser de vivre. Cesser de parler. Cesser d'agir. Depuis ce matin, il n'a pas cesse de travailler... Il est quelquefois actif. Cessez vos plaintes. Cessez vos cris... — L'Académie ne regarde pas le verbe discontinuer comme neutre dans ces exemples: Discontinuer de faire une chose, de parler, de travailler. Voy. Différer.

CHAIRE... se dit figurément... du slége apostolique. La chaire apostolique. La chaire d'unité. Le pape est assis dans la chaire de Saint-Pierre 1. — Il ne s'agit pas ici de la chaire d'une église ou d'une basilique, pas plus de celle de Saint-Pierre que de celle de Saint-Jean de Latran ou de toute autre chaire proprement dite, mais de la chaire apostolique de l'apôtre saint Pierre; il faut donc écrire saint Pierre (petite s et pas de tiret).

CHAMEAU... Chameau mâle. Chameau femelle. — On a déjà donné des féminins à des noms d'animaux qui n'en avaient pas autrefois; on dit un barbet, une barbette; un serin, une serine, au lieu de un barbet mâle, femelle; et de même un linot, une linotte, au lieu de une linotte mâle, femelle; enfin encore, toujours pour abrégar, au lieu de un coq d'Inde, une poule d'Inde, on dit un dindon, une dinde. Puisque de bons auteurs, et entre autres Chateaubriand et M. de Lamartine, ont employé le féminin chamelle, qui est tout aussi régulier que les mots damoiselle, jouvencelle, pastourelle, jumelle, nouvelle, etc., nous ne doutons pas que dans la prochaine édition l'Académie ne mette Chameau, melle, subst.

CHAMP... Champs Élysées, Élysiens ou Élyséens, Lieux où, selon les anciens païens, étalent reçues, après la mort, les âmes des hommes justes. — A la lettre E nous ne trouvons que les champs Élysées et les champs Élysiens; l'expression élyséen est réservée pour « Ce qui

<sup>1.</sup> Cette même faute de Saint-Pierre pour saint Pierre se retrouve aux articles CLEF, DENIER, PATRIMOINE, etc.; mais c'est à l'article CLEF qu'elle est le plus choquante. Ce sont évidemment des fautes typographiques, et l'on aurait tort de les mettre sur le compte de l'Académie.

appartient à l'Élysée, aux champs Élysiens: Repos élyséen. Ombres élyséennes ». Laquelle de ces deux versions est la bonne?

CHANDELLE... Chandelle des quatre, des huit, des douze à la livre.

— Nous préférons de beaucoup la locution qu'on trouve à l'article
LIVRE: Des chandelles, des bougies de quatre, de cinq, de six à la
livre, car ici il n'y a qu'un mot de sous-entendu: des chandelles de
quatre chandelles à la livre; si l'on emploie des, il faut en sous-entendre plusieurs: des chandelles des (de celles où il y en a) quatre
à la livre.

CHAPELET. — Il manque dans cet article Chapelet d'oignons, qu'on trouve à Oignon, mais dont la définition laisse à désirer.

CHAPON, s. m... Prov. et fig., Ce sont deux chapons de rente, se dit de deux personnes dont l'une est grasse et l'autre maigre. — Lorsqu'on voit un proverbe on désire connaître non-seulement le sens qui y est attaché, mais encore sa valeur propre, c'est-à-dire ce qui a pu donner lieu à ce proverbe; or on ne comprend pas pourquoi de deux chapons de rente l'un est gras et l'autre maigre 1. Nous espérions trouver une explication plus satisfaisante à l'article Rente, mais loin de là; nous n'y lisons que ces mots: Chapon de rente.

CHARGE, s. f. — L'Académie définit Bénéfice à charge d'âmes 2 par ces simples mots « Celui qui oblige à être prêtre », et oublie de nous apprendre ce que c'est que d'avoir charge d'âmes. A la vérité elle dit, à l'article Prêtre, qu'on appelle ainsi « celui qui a l'ordre du sacerdoce, en vertu duquel il a le pouvoir de dire la messe, et de donner l'absolution des péchés »; mais cela ne constitue pas ce qu'on appelle proprement avoir charge d'âmes. Il nous semble que la charge d'âmes, c'est-à-dire la direction spirituelle d'une paroisse, est la fonction du curé et non celle du simple prêtre.

CHARIOT. — Tous les dérivés de char : charrette, charretier, charrier, charroi, charron, charrue. et les dérivés, prennent deux r; chariot est le seul qui n'en ait qu'une.

CHARMOIE. Lieu planté de charmes. — Les noms des lieux plantés de certains arbres se terminent généralement par aie: aunaie, boulaie, cannaie, châtaigneraie, chenaie, coudraie, houssaie, oseraie, pommeraie, roseraie, saussaie, tremblaie, etc. — On dit ormaie ou ormoie. Charmoie fait encore exception à la règle.

**CHÂSSE.** — C'est une règle en français de ne jamais affecter d'un accent une voyelle suivie d'une consonne redoublée; cependant il y a deux exceptions, *châsse*, *mâsse*, et leurs dérivés. Voy. Affre.

<sup>1.</sup> Ce proverbe signifierait-il que celui qui est appelé à donner deux chapons de rente, ne voulant pas les donner tous deux gras et n'osant pas les donner maigres, prend une moyenne et donne l'un gras et l'autre maigre?

<sup>2.</sup> A l'article Ame on lit: « Bénéfice à charge d'ames, àvec charge d'ames »; et à Bénéfice : « Bénéfice ayant charge d'ames, avec charge d'ames, à charge d'ames ». C'est très-bien d'avoir mis ces trois variantes à Bénéfice; mais, suivant nous, elles devaient à plus forte raison se trouver à l'article Charge.

châtain, adj. m... Il n'est guère usité que dans ces locutions, Poil châtain, cheveux châtains. — Puisqu'il y a des cheveux châtains, on fait probablement des perruques de cette couleur; et d'ailleurs n'y a-t-il pas des barbes couleur de châtaigne comme il y en a de blanches, de noires, de blondes, etc.? Quelle dénomination donnera-t-on à ces barbes et à ces perruques?

CHATOYER. — Le mot chaloiement nous semble au moins aussi usité que chaloyer, et nous pensons qu'il mérite d'avoir une place dans le Dictionnaire de l'Académie.

CHATTER. Une chatte qui est prête à chatter. - Voy. Agneler.

CHAUD... s'emploie aussi comme substantif, dans le sens de Chaleur. Il fait grand chaud. Avoir chaud. Souffrir le chaud et le froid. Mourir, étouffer de chaud. Crever de chaud... — Aux articles Mourir, Étouffer, Crever, on retrouve ces mêmes locutions, Mourir de CHAUD, étouffer de CHAUD, crever de CHAUD. On lit encore,

- (à Alterer) Le grand CHAUD altère les liqueurs.
- (à Modérer) Le temps s'est modéré, le froid, le CHAUD commence à se modérer.
- (à Terre) La terre est toute crevassée du CHAUD qu'il fait.

Puisque chaud est l'opposé de froid, nous comprenons très-bien qu'on dise, Avoir froid, avoir Chaud; souffrir le Chaud et le froid; mais dans la plupart des autres locutions nous aimerions mieux chaleur: J'étouffe de Chaleur; la Chaleur commence à se modérer; la terre est toute crevassée par la Chaleur; d'autant plus que nous lisons dans le Dictionnaire de l'Académie: Chaleur se dit souvent, dans un sens particulier, d'une température produite par l'action du soleil. La Chaleur est dévorante, étouffante. Étre incommodé par la Chaleur. Nous partirons ce soir, après la Chaleur; et

- (à Altérer) La Chaleur et la poussière m'ont fort altéré.
- (à DURCIR) La grande CHALEUR durcit la terre.

CHAUSSER. CHAUSSURE. — Peut-on dire être chaussé en souliers, en escarpins, en boltes, ou de souliers, etc.; avoir pour chaussure des souliers, des escarpins, des boltes? Aucune de ces locutions ne se trouve dans le Dictionnaire de l'Académie.

CHAUSSE-TRAPE. - Voy. ATTRAPE.

CHERSONÈSE... La Chersonèse Taurique. La Chersonèse Cimbrique. La Chersonèse d'Or, etc. — Voy. Bosphore.

CHICORACÉES, s. f. pl... Les laitues appartiennent à la famille des chicoracées. Il peut aussi s'employer au singulier. Le pissenlit est une chicoracée. On dit quelquefois adjectivement, Les plantes chicoracées.

Nous pensons que ce mot a été employé adjectivement avant de l'être comme substantif, et qu'il aurait été mieux de suivre ici l'ordre chronologique comme l'Académie l'a fait pour d'autres mots tels que labié, papilionacé ou papillonacé, cétacé, crustacé, testacé, etc..

qu'elle a mis d'abord comme adjectifs. Elle aurait ajouté : « Il s'emploie plus souvent comme substantif, au féminin. Le pissenlit est une chicoracée. Les laitues appartiennent à la famille des chicoracées. »

L'Académie n'a pas observé de principe fixe dans l'exposition de ses articles relatifs aux noms des familles de plantes; elle a même quatre manières de procéder.

La première, qui nous semble la plus convenable, consiste à donner d'abord l'adjectif au masculin et au féminin (Voy. Graminée), puis à dire qu'il s'emploie aussi comme substantif. C'est ce qu'elle a fait pour Labié, ée; Légumineux, euse; Papilionacé, ée, ou Papillonacé, ée, etc. Plante labiée. Fleur labiée. La famille des labiées. — Plante légumineuse. La famille des légumineuses comprend un grand nombre de genres. — Presque toutes les fleurs des légumineuses sont papilionacées. Le haricot, le trèfle, sont des papilionacées.

Dans la seconde, l'adjectif n'est présenté qu'avec le genre féminin : CARYOPHYLLÉE, adj. f.; CUCURBITACÉE, adj. f.; LILIACÉE, adj. f.; MALVACÉE, adj. f. Fleur caryophyllée. Plante liliacée. Plantes malvacées. — Puis vient l'emploi comme substantif : La famille des caryophyllées 1, des cucurbitacées, des liliacées. Les malvacées.

Dans la troisième, comme à FROMENTACÉE, adj. f., elle ne parle pas du substantii; cependant on doit pouvoir dire, Les orges, les chiendents, sont des fromentacées, comme on dit, sont des plantes fromentacées.

Enfin dans la quatrième manière elle présente d'abord le substantif au pluriel: Chicoracées, s. f. pl.; Rosacées, s. f. pl., etc. Les laitues appartiennent à la famille des chicoracées. Le pommier, le poirier, la ronce, le fraisier, sont des rosacées. Puis elle ajoute: « On dit quelquefois adjectivement, Les plantes chicoracées »; « On dit adjectivement, dans un sens analogue, Une fleur rosacée ». Quelquefois cependant, comme à Amentacées, Rubiacées, Solanées, Urticées, s. f. pl., elle ne parle pas de l'adjectif.

**CHRÉME.** (Dans ce mot et dans les suivants, jusqu'au mot *chuchoter*, on ne prononce point l'H.) — *Lisez*: Jusqu'au mot *chuchotement*; ou mieux, jusqu'au mot *chrysoprase* inclusivement.

Puisque chrémeau prend un accent aigu, ne devrait-on pas écrire chrème, avec un accent grave?

CHRIST... Le Christ. La venue du Christ. La religion du Christ. On le fait plus ordinairement précéder du nom de Jésus, et alors il ne prend point l'article. Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Souvent on écrit par abréviation, J. C. Cinquante ans avant J. C.

1. A l'article Saponaire, l'Académie dit « Plante de la famille des OEtilets ». Elle aurait dû peut-être dire « Plante de la famille des Caryophyllées »; mais œillet est plus simple et sera mieux compris de la plupart des lecteurs. Si à l'article Roucouver elle avait mis que cet arbre est de la famille des tilleuls, au lieu de dire « de la famille des tillacées », elle ne se serait pas exposée à voir les typographes convertir tillacées en lillacées, et faire ainsi du roucauyer un arbre de la famille des lis. Voy. Roucouver.

Ces lignes nous fournissent le sujet de deux observations. D'abord on se demande pourquoi l'Académie, qui écrit Jésus-Christ avec un tiret, n'en met pas lorsque ce nom est abrégé (J. C.). On pourrait croire que c'est une distraction typographique, si l'on ne retrouvait ce même principe dans plusieurs articles du Dictionnaire; ainsi à Décollation, Nativité, Précurseur, Préparer, etc., on trouve saint Jean-Baptiste; à Maillot on lit Jean-Jacques (sous-entendu Rousseau), tandis qu'à Confession, Correspondance, Écrit, Esprit, Lange, etc., on voit J. J. Rousseau sans tiret entre les prénoms, et de même à Cantate et Allégorie pour J. B. Rousseau. On répondra sans doute qu'il n'y a pas de confusion à craindre entre les noms et les prénoms dès que ceux-ci sont en abrégé; cependant le tiret est d'usage en typographie, excepté dans les catalogues, où on le supprime généralement, dans la crainte de n'en pas avoir suffisamment¹; mais on ne met jamais J. C. sans tiret, même dans les notes marginales.

Nous demanderons ensuite pourquoi, au contraire, elle en met un à Notre-Seigneur<sup>2</sup>? Cette orthographe nous semble n'être fondée sur aucun principe; en typographie nous ne nous souvenons pas de l'avoir jamais vu.

christe-marine. — (lig. 3-4) le *Passe-pierre* ou *Bacile*. — Nous croyons qu'il faut *la* passe-pierre, puisqu'à la lettre **P** l'Académie a donné le genre féminin à cette plante ainsi qu'à passe-fleur et à passe-rose.

**CHROME.** — L'étymologie demande *chrôme*, et c'est ainsi qu'on écrit généralement.

chrysolithe, s. f. — Le mot grec chrusólithos est masculin; chrysolithe devrait avoir le même genre, comme l'ont déjà aérolithe, ichthyolithe, monolithe, oolithe, ostéolithe, phyllithe, phytholithe, zéolithe, zoolithe. — L'Académie donne le genre féminin à hippolithe et à hystérolithe comme à chrysolithe.

CHUT. (Le T se prononce.) Mot dont on se sert pour avertir ou ordonner de faire silence. — Il aurait été convenable de donner au moins un exemple pour faire connaître si ce mot doit être suivi d'un point d'exclamation. Nous le croyons utile, et nous le mettrions dans ces phrases: Chut! on nous écoute. Chut! quelqu'un vient. Je vous ai dit cela entre nous; mais, chut! n'allez pas le répéter. Il est vrai que l'Académie n'en met ni à chut, ni à paix, ni à silence, dans les exemples suivants:

<sup>1.</sup> Dans quelques ouvrages tels que l'Annuaire militaire, où l'on met en toutes lettres le prénom usuel des officiers et en abrégé ceux de leurs prénoms qui ne figurent que dans l'extrait baptistaire, et où l'on a voulu suivre le principe admis par l'Académie, cela fait une bigarrure dont on a peine à se rendre compte, à moins qu'on ne sache par cœur son Dictionnaire de l'Académie.

<sup>2.</sup> Excepté toutesois à Rachetere, où le tiret a été omis : « Racheter se dit aussi en parlant de Notre Seigneur Jésus-Christ ». Quant à l'exemple du mot Rédempteur, « Notre Seigneur et rédempteur », le tiret y serait une faute.

(à PAIX) Paix-là, messieurs. Eh, paix donc. Chut, paix.

(à SILENCE) Silence, messieurs.

Nous ne voyons pas l'utilité du tiret dans paix-là. — Voy. Là.

CIBLE. — L'Académie, qui semble en général tenir aux étymologies, ferait peut-être bien de supprimer l'*l* de ce mot, qui doit être formé de l'allemand *Scheibe*.

**CICATRICE.** — On regrette que l'Académie n'ait pas adopté l'adjectif cicatrice, qui porte une ou plusieurs cicatrices, de Boileau :

Son front cicatrice rend son air furieux.

CICATRISER. — Ce verbe nous semble réclamer le substantif cicatrisation pour exprimer l'action d'une plaie qui se ferme : La CICATRISATION de cette plaie sera lente, sera lonque.

CICERONE. (On prononce Chichéroné.) — Au mot Fantoccini, l'Académie a très-bien figuré la prononciation italienne (fantotchini); elle n'a pas fait de même ici, car les Italiens prononcent tchitchérôné. Si cette prononciation paraît trop dure pour des bouches ou des oreilles françaises, il vaudrait mieux franciser le mot, même pour l'écriture, que de prendre une moyenne qui ne satisfait personne.

CIGARE. — L'Académie ajoute ou retranche un peu arbitrairement, à notre avis, des lettres que repousse ou que réclame l'étymologie. Elle écrit escarre au lieu d'eschare (Voy. Escarre); ici elle supprime sans nécessité une des r que demande l'espagnol cigarro.

CIPAYE, s. m. (On prononce Cipa-ye). Soldat indien. — SPAHI, s. m. Soldat turc qui sert à cheval.

Cipaye et spahi ont une commune origine. On est d'accord sur l'orthographe de ce dernier; quant au premier, sur lequel on diffère, nous proposerons de l'écrire CIPAÏE, ce qui indiquerait la prononciation (cipa-ie),—ou plutôt SIPAÏ, afin de le rapprocher de l'étymologie indienne (sipahy).

circoncire... Je circoncis, nous circoncisons. Je circoncirai. Que je circoncisse. — Est-ce le présent ou l'imparfait du subjonctif que l'Académie a voulu donner? Si c'est le présent, comme nous le pensons, il faut circoncise, avec une seule s. Peut-être y a-t-il omission de ce temps.

ciseaux... Il s'emploie quelquesois au singulier. On n'a point encore mis le ciseau dans cette étoffe. Le chirurgien lui a donné trois coups de ciseau. — Il nous semble regrettable que l'Académie accueille des locutions qui ne pourraient s'écrire. Qu'on dise donnez-moi les pincettes ou la pincette, cela ne change pas le sens du mot; mais, à notre avis, ce serait tout au moins s'exposer à n'être pas compris que d'écrire qu'un chirurgien a donné des coups de ciseau à un patient.

CITHARE. — Comment se fait-il que l'Académie, qui nous décrit le sistre des Égyptiens, ne parle ni du cistre des Italiens ni même de la cithare des Grecs? D'ailleurs ce mot devrait être ici par la seule raison

qu'il figure dans l'article Happaconne; mais là, par distraction, on a mis cuthare avec un v.

CITRON... Jus de citron. Couleur de citron. Chair de citron confite. Écorce de citron. Couleur de citron. — Supprimez le premier exemple « Couleur de citron »; le dernier sert de liaison avec le paragraphe sulvant, où sont les phrases « Taffetas citron. Une robe citron. »

CITRONNAT. — L'Académie dit « ORANGRAT, s. m. Espèce de confiture sèche faite de petits morceaux d'écorce d'orange ». Pourquoi n'a-t-elle pas admis en même temps le citronnat? Ces deux sortes de confitures doivent avoir eu une origine à peu près simultanée, ainsi que le cédrat confit. Au reste, en 1696 le Supplément du Dictionnaire de l'Académie disait déjà : « CITRONAT, s. m. Confiture faite de peau de citron coupée en filets longs et menus. »

CLAIR-SEMÉ, ÉE, adj. — La réunion de ces deux mots en un seul (clairsemé) en faciliterait beaucoup l'orthographe aux commençants, qui croient qu'on doit faire accorder clair aussi bien que semé avec le substantif (des blés clairs-semés, de l'avoine claire-semée), tandis que clair doit rester invariable. Nous avons déjà clairvoyant, qui constitue un précédent pour clairsemé.

CLAPOTEUSE, adj. f. Il se dit de la mer lorsqu'elle clapote après avoir été agitée par différents vents. La mer est clapoteuse. — Cet adjectif ne peut-il pas se dire également de l'Océan et des grands lacs, et dans ce cas le masculin clapoteux ne pourrait-il pas s'employer?

CLEF, s. f. (On prononce cle, même devant une voyelle, et plusieurs l'écrivent ainsi.)— Puisque dans ce mot l'f ne se prononce pas comme dans nef, qu'elle reste nulle même devant une voyelle, et que plusieurs écrivent cle, nous croyons qu'il serait convenable d'adopter cette dernière orthographe, d'autant plus que les dérivés ne se forment pas très-régulièrement (clavier, clavecin, clavette, claveau) et qu'ils sont peu nombreux 1. Déjà dans la première édition l'Académie écrivait blé (au lieu de bled, en basse latinité bladum), mot qui a pour dérivés blatier, emblaver et emblavure.

CLEF... Fig., Les clefs de Saint-Pierre, L'autorité du saint-siége.

— Il est plus qu'évident qu'il ne s'agit point ici des clefs de l'église Saint-Pierre, mais des clefs données à saint Pierre, c'est-à-dire de la puissance de lier et de délier qui lui a été conférée; il faut donc écrire, les clefs de saint Pierre (petite s et pas de tiret).

CLIN, s. m... En un clin d'æil, en moins d'un clin d'æil, En un moment, en fort peu de temps. Il disparut en un clin d'æil. Cela fut fait en moins d'un clin d'æil. — Fam., C'est l'affaire d'un clin d'æil, cela fut fait p'un clin d'æil, se dit d'une chose qui doit se faire ou qui a été faite très-promptement.

Nous pensons qu'il est beaucoup plus naturel et plus correct de 1. Nous ne parlons pas de clavicule, conclave, enclave, etc., qui viennent directement du latin.

dire Gela fut fait en un clin d'œil que d'un clin d'œil, car la chose ne fut pas faite avec ou par un clin d'œil, mais dans le temps qui suffit pour un clin d'œil. On dirait très-bien ce fut l'affaire d'une minute, d'une seconde; il faut, en une minute, etc. — Cependant on pourrait dire, dans le sens de par : D'un clin d'œil Jupiter ébranle l'Olympe.!

COACCUSÉ, COASSOCIÉ, CODÉBITEUR, CODÉTENTEUR, CODONATAIRE, COPARTAGEANT, COVENDEUR. — Ces mots et quelques autres où co est joint à un substantif qui le plus souvent s'emploie seul, semblent demander un tiret : co-accusé, co-associé, co-débiteur, etc.

COCCINELLE, s. f. — Voilà un joli nom, le nom d'un joli petit insecte, l'un des plus répandus et des plus connus, et que suivant les localités on a surnommé bête à Dieu, bête à la Vierge, vache à Dieu, etc. On est surpris que l'Académie n'ait pas recueilli le nom scientifique, ne fût-ce que pour avoir l'occasion de redresser ou du moins de mentionner tous les surnoms ou noms vulgaires donnés à cet insecte, comme elle l'a fait pour la plante appelée bacile 1.

COEMPTION. — Il aurait été utile de dire ici que le p se prononce, comme on l'a fait pour contempteur et contemptible, exemption, symptomatique, etc.

CGUR... Tant que le cœur me battra dans le ventre, Tant que je vivrai.

L'Académie, qui a mis cette phrase à BATTRE, à COEUR et à VENTRE, dit, il est vrai, qu'elle est populaire; mais il nous semble qu'il eût été mieux d'y substituer poitrine à ventre, car nous l'avons souvent entendue avec ce changement et elle y gagnait beaucoup en noblesse. — Sans doute on dit aussi, Donner du cœur au ventre à quelqu'un, ou lui mettre, lui remettre le cœur au ventre; mais ici cœur signifie Courage, et l'on peut placer le courage dans telle partie du corps qu'on voudra, puisqu'on dit: Prendre, tenir son courage à deux mains. — A l'article Corps on lit: « Tant que l'âme me battra dans le corps »; et bien certainement cette expression est préférable à la première, Tant que le cœur me battra dans le ventre.

CCEUR... (p. 336, col. 2) Dieu est scrutateur des cœurs. — Nous pensons qu'il faut lire ici comme à l'article Scrutareur : Dieu est le scrutateur des cœurs.

cognasse, s. f. Coing sauvage moins gros et moins jaune que l'autre. cognassier, s. m. Arbre qui porte des coings ou des cognasses.

— Puisque le coing présente trois points de différence avec la cognasse, qui est sauvage, moins grosse et moins colorée, pourquoi a-t-on supprimé le nom de l'arbre qui le produit? Le mot coignier,

<sup>1.</sup> L'Académie a soin de nous dire que le bacile est aussi appelé perce-pierre, passe-pierre, christe marine, ou fenouil marin. Ces renseignements sont d'un grand intérêt pour bon nombre de lecteurs.

qu'on trouve dans la première édition du Dictionnaire de l'Académie, devrait être rétabli. Voy. Verglas.

coine, s. m... Gros fruit jaune en forme de poire... — Pourquoi l'Académie a-t-elle supprimé un des caractères du coing, celui d'être un fruit à pepins, caractère indiqué dans les quatre premières éditions?

**COLICITANT.** — Dans ce mot, la syllabe co a la même signification que dans collaborateur, collatéral; et puisqu'on n'y met pas deux l, il serait nécessaire d'y mettre un tiret : co-licitant.

COLLAGE, s. m. — A l'article COLLER on a bien dit « Coller du vin, Y mettre de la colle de poisson ou quelque autre ingrédient, pour l'éclaircir »; mais ici l'on a oublié de parler du Collage du vin et de diverses liqueurs, qui se fait avec des blancs d'œufs, de la colle de poisson, etc.

**COLLECTION**, s. m. — *Lisez*: s. f. Ici la faute typographique a des conséquences moins graves, parce qu'il y a plusieurs exemples qui servent à la redresser.

collégial, ale, adj. Il n'est guère usité qu'au féminin, et dans cette dénomination Église collégiale, qui se dit d'un chapitre de chanoines sans siège épiscopal. — Comme l'Académie n'a pas admis plusieurs mots de Fénelon, de Boileau, de Buffon, etc., qui sont usités, nous ne parlerons pas de Gresset, qui a dit: la prose toisée des poètes collégiaux; mais nous rappellerons qu'on dit tous les jours les études collégiales, et qu'on trouve la rétribution collégiale à chaque page de l'Almanach de l'Université.

COLONNE... en termes de Physique... Colonne d'AIR. Colonne d'EAU. Il y a une colonne d'air qui pèse sur la colonne de MERCURE contenue dans le baromètre. — Pour compléter l'énumération, on pourrait ajouter une phrase analogue à la suivante, qui se trouve à l'article FEU: Une colonne de FEU guidait les Israélites dans le désert, pendant la nuit.

COLORER. — Nous avons décolorer et décoloration; pourquoi n'avons-nous pas aussi coloration, pour exprimer l'action de prendre ou de donner de la couleur? « Le plus ou moins de COLORATION des fruits dépend de ce qu'ils ont plus ou moins reçu les rayons du soleil. La COLORATION du mont Blanc, la COLORATION des nuages par les rayons du soleil couchant, présente un beau spectacle. La COLORATION du verré, du cristal, se fait par tels et tels procédés ». Enfin pourquoi ne diraiton pas la COLORATION de la peau, puisque l'Académie admet la décoloration de la peau?

colorier, v. a. Appliquer les couleurs convenables sur une estampe, sur un dessin, etc. Colorier une estampe, un dessin. Colorier une statue. — Nous venons de demander qu'on admette coloration pour correspondant de colorer; nous en faisons autant pour coloriage, correspondant de colorier. Autrefois colorier ne se disait que des tableaux,

et dans ce sens il avait son substantif coloris; aujourd'hui qu'on l'emploie en parlant des estampes, des dessins, des statues, pour lesquels coloris n'est pas usité, il faut un nouveau substantif; et ce substantif c'est coloriage.

Sans doute on a le substantif enluminure, qui exprime la même idée; mais on ne dirait ni enluminer une statue, ni l'enluminure d'une statue. Ainsi donc coloriage pourra s'employer aussi bien que colorier en parlant des statues, des estampes et des dessins; d'ailleurs c'est le terme dont on se sert généralement aujourd'hui.

COMBATTRE, v. a... Il est souvent employé absolument et neutralement. — L'Académie emploie tantôt l'une, tantôt l'autre de ces
expressions; ainsi à Tourner (façonner au tour) elle dit que ce verbe
est employé absolument dans cette phrase « Un ouvrier qui tourne
bien »; et à Toucher, qu'il est employé neutralement dans celle-ci:
« Regardez cela, mais n'y touchez pas ». Ces différences sont trèsbien exprimées. Ici elle dit que combattre s'emploie souvent de l'une
et de l'autre manière; cela est encore vrai et les exemples sont bien
choisis, mais elle ne dit pas dans lesquels le verbe est employé absolument ou neutralement; nous allons essayer de le faire connaître.
Nous pensons que combattre est employé absolument dans les phrases
Combattre vaillamment; combattre à pied, à cheval; combattre à l'épée,
au pistolet, parce qu'on sous-entend un régime direct, l'ennemi, etc.;
il est employé neutralement dans celle-ci « Combattre contre quelqu'un », parce qu'on ne peut pas y mettre un régime direct.

COMBLER, v. a... Fig., Combler une personne de biens, Lui faire de grands biens. — Dit-on faire des biens à quelqu'un? Nous ne le croyons pas 1 ou du moins nous ne l'avons jamais ni lu ni entendu; on dit faire du bien à quelqu'un, lui faire beaucoup de bien; et à l'article Bien nous trouvons de même, Faire du bien à quelqu'un, procurer du bien à quelqu'un. — Dans la première édition l'Académie a donné la définition suivante, qui nous paraît meilleure, « Combler une personne de biens... Lui donner très-abondamment des biens...

comédie... signifie encore Le lieu où l'on joue la comédie pour le public. Il loge vis-à-vis de la comédie. Sa maison est à côté de la comédie. Les bureaux de la comédie. — Comédie se dit aussi de la troupe des comédiens qui appartiennent à un même théâtre. Toute la comédie doit paraître dans cette pièce. La comédie française. La troupe de l'Opéra-Comique s'appelait autrefois la comédie italienne.

Ici, comme on le voit, quelle que soit l'acception du mot comédie, l'Académie l'écrit avec un petit c; ailleurs elle emploie la majuscule:

- (à SALLE) La salle de la Comédie. La salle de l'Opéra.
- (à Entrée) Cet auteur a ses entrées à la Comédie française.
- (à ACTE) Il vient de donner un joli acte à la Comédie Française.

<sup>1.</sup> A l'article Faire on lit aussi : Cela lui a fait de grands maux, de grandes douleurs. Causé nous semblerait préférable.

- (à Semainier) Les deux semainiers de la Comédie Française.
- (à Sociétaire) Les sociétaires de la Comédie Française.

Ailleurs encore nous trouvons de plus une variante pour le mot française, qui est écrit avec une majuscule :

(à Pensionnaire de la Comédie Française.

Voy. Relache.

COMMENCER, v. a. — Il y a dans cet article une transposition de trois lignes. Après ces mots du second paragraphe « Ce roi commença de régner en telle année », il faut mettre ceux-ci, qui sont au troisième : « Cependant on dit quelquefois, Commencer à, pour Commencer de. Commençons à diner. Ils commencèrent à jouer. Etc. » Voyez, à l'article À, Commencer à, etc.

COMPACTE, adj. des deux genres. T. de Physique. Qui est condensé, dont les parties sont fort serrées. Corps compacte. Substance compacte. Les métaux les plus compactes sont les plus pesants.

On écrit sans e final les adjectifs exact et inexact, intact, abject, correct et incorrect, direct et indirect, infect, strict, abrupt, et même quelques substantifs tels que tact et contact, rapt, intellect, concept, etc., où cependant l'on fait sentir le t final; il nous semble qu'il serait convenable de suivre la même orthographe pour compacte, qui d'ailleur's est généralement écrit sans e au masculin (compact) dans les ouvrages de sciences. — Nous ferions volontiers la même proposition pour l'adjectif contracte, terme dont on se sert dans la grammaire grecque.

compétemment. — Voilà le premier adverbe de cette terminaison où l'Académie ait indiqué la prononciation (compétament). Elle dit elle-même qu'il est peu usité. Nous pensons qu'à égalité il aurait mieux valu l'indiquer au mot Antécédemment, qui du moins se trouvait le premier dans l'ordre alphabétique, ou au mot Ardemment, qui est le second, et qui s'emploie tous les jours.

**COMPLÉTEMENT**, adv. — Les adverbes dérivés d'un adjectif terminé par ec, ef, er, et, prennent un è à l'antépénultième syllabe; tels sont sèchement, brièvement, grièvement, amèrement, entièrement, discrètement, secrètement, etc. Il n'y a qu'une exception, complétement, et il serait bon de la faire disparaître. — Pour complétement, s. m., voyez l'article ACCENTS.

complexion, s. f. — Pourquoi l'Académie a-t-elle supprimé l'adjectif complexionné, ée, qu'elle avait admis dans les quatre premières éditions? Cette expression, autrefois employée par les médecins seulement, a passé dans le langage vulgaire: Il est bien complexionné, mal complexionné. Il ne vivra pas longtemps, il est mal complexionné. Dans le Complément du Dictionnaire de l'Académie, complexionné, ée, est regardé comme le participe du verbe complexionner.

COMPOSER, v. a... COMPOSÉ, ÉE, part. Un corps, un être composé.

— Un corps, un être composé est évidemment formé de parties composantes, de composants; et l'on s'étonne que l'Académie ne donne pas l'adjectif composant, ante, dont le masculin doit être employé substantivement aussi bien que le masculin du participe composé 1. Cela nous intéresse beaucoup, parce que dans cet ouvrage nous sommes souvent appelé à parler des mots composés, qui présentent les questions les plus difficiles de notre langue. Ainsi nous sommes forcé de dire que dans écuelle-d'eau, ruban-d'eau, flèche d'eau (celuici sans tiret, nous ne savons pourquoi) ou sagittaire, une des parties composantes, le premier des composants est pris figurément, et que dans bouton-d'or, bouton-d'argent, verge-d'or, les deux composants sont employés dans le sens figuré. Nous ne connaissons pas d'autre expression que celle-là pour rendre exactement notre pensée, et nous espérons qu'on voudra bien nous la passer parce qu'elle nous semble très-intelligible.

COMPTANT, adj. m. Il n'est guère usité que dans ces locutions, Argent comptant, deniers comptants, Argent en espèces, argent compté sur-le-champ. Il a tant en argent comptant. Payer argent comptant, en beaux deniers comptants. Il refusa les billets, et il voulut de l'argent comptant... — Comptant s'emploie aussi adverbialement. Payer une somme comptant. Payer comptant. Vendre comptant. Acheter comptant.

Trop souvent l'Académie n'est pas assez explicite, et omet de nous donner l'indication des ellipses. Bien des personnes, trompées par les beaux deniers comptants, croiront qu'il faut écrire mille francs comptants, d'autant plus qu'on ne comprend guère ce que c'est que des deniers comptants (au lieu de comptés). Sans doute l'Académie dit plus bas payer une somme comptant; mais comme le mot payer peut très-bien n'être pas exprimé, on sera trompé par la contexture de la phrase : Vous demandez de ce petit mobilier douze cents francs; je vous en offre mille francs en beaux deniers comptant, c'est-à-dire en comptant les deniers, l'argent qui sera bel et bon. Molière a dit de même :

Je gage cent pistoles. — Cent pistoles (payées) comptant?

COMPTE... COMPTE RENDU, Exposé ou récit de certains faits particuliers. Compte rendu de l'état des finances, de la statistique criminelle. Compte rendu des séances d'une assemblée législative, etc. — Nous croyons que le tiret serait fort utile dans ce mot composé, qui souvent est suivi d'un participe ou d'un adjectif. Sans doute il n'en faut pas dans ces phrases : « D'après un compte rendu à l'Empereur, au Ministre...; Par suite du compte rendu à l'Académie des sciences... »; mais nous le mettrions dans celles-ci : « Compte-rendu fait, lu, pré-

<sup>1.</sup> Le participe composé, ée, a donné naissance à deux substantis, l'un masculin, l'autre féminin. L'homme est un composé de corps et d'âme. L'eau est un composé d'hydrogène et d'oxygène. — La famille des composées (des plantes composées).

senté, adressé à l'Institut; Compte-rendu officiel, sommaire, général, etc., du Ministre de l'intérieur sur... ».

COMPTE... À-COMPTE. Je lui ai donné deux à-compte. — Ce mot, qui est d'un emploi journalier dans le commerce, semble demander qu'on supprime le tiret comme on l'a fait pour beaucoup d'autres : abord, about, amont et aval, aplomb, atout, avenir, averse, les alentours, etc. Cette réunion en un seul mot (acompte), déjà très-usitée, permettrait de mettre le signe du pluriel (des acomptes). Il est choquant de lire en face l'un de l'autre ces mots : Prèts, à-compte, ou Remboursements par à-compte; payer par à-compte successifs.

**CONCEPT.** Le P se prononce dans ce mot et le suivant (**CONCEPTION**). — Aux mots laps, biceps, l'Académie nous dit très-bien qu'on doit prononcer le p et l's; aux mots tact, intact, exact, intellect, etc., qu'on doit prononcer le c et le t; mais ici elle ne parle que du p, comme au mot rapt elle ne parle que du t.

condamnation... Passer condamnation. Consentir que la partie adverse obtienne jugement à son avantage. — Fig., Passer condamnation, Avouer qu'on a tort. Je passe condamnation.

Cette expression figurée ne peut-elle pas recevoir un complément: Je passe condamnation sur vos critiques, sur vos reproches? Ne pour-rait-on même pas dire, Je passe condamnation pour telle et telle phrase, pour telles et telles expressions, dans le sens de, Je les admets, bien qu'elles ne me semblent pas tout à fait correctes, tout à fait exactes? N'y eût-il qu'une de nos propositions qui fût admissible, nous nous applaudirions d'avoir attiré l'attention de l'Académie sur cet exemple un peu bref: Je passe condamnation.

**CONDOLÉANCE...** Nous avons été lui faire nos compliments de condoléance.—Cette phrase est-elle correcte? Nous ne pensons pas qu'elle soit meilleure que ce vers de Corneille tant critiqué par les grammairiens :

Il fut jusques à Rome implorer le sénat.

Nous pensons qu'il faut dire « Nous sommes allés lui faire nos compliments de condoléance, ou Nous avons été chez lui<sup>1</sup>, et nous lui avons fait nos compliments... », et non « nous avons été faire... » Par la même raison nous croyons qu'il y a une faute dans cette phrase :

(à Maritalement) lls ont été se promener maritalement, en tête à tête (Voy. Tête à tête).

Il nous semble que si les personnes dont on parle viennent de sortir pour se promener, il faut dire, « Ils sont allés se promener... », comme l'Académie à l'article Vin, « Ils sont allés boire le vin du mar-

<sup>1.</sup> Cette phrase, nous avons été chez lui, n'exprime point l'action d'aller; elle signifie, Nous avons existé, vécu chez lui, nous y avons passé quelques moments plus ou moins longs. Il en est de même de j'ai été dans les phrases suivantes : « J'ai éré hier au speciacle, et je m'y suis ennuyé d'un bout à l'autre; J'ai éré au tribunal ce matin, mais je n'y retournerai pas cel après-midi. »

che »; mais si la promenade dont on parle a eu lieu plus ou moins antérieurement, il faudra dire « Ils se sont promenés, il leur est arrivé de se promener, on les a vus se promener, etc. »

confidentiel. — On conserve le t étymologique du latin dans confidentiel, différentiel, essentiel, obédientiel, pestilentiel, substantiel, etc., tandis qu'on écrit consciencieux, licencieux, révérencieux, sentencieux, silencieux, etc., conformément au radical français. Il est à désirer que l'Académie fasse disparaître cette anomalie dans la prochaine édition de son Dictionnaire. Déjà elle écrit révérencielle (crainte), sans doute par analogie avec révérencieux; obédiencier réclame obédienciel; quintessencier demande également essenciel, etc. — En même temps sans doute elle adoptera circonstanciel, qui déjà en 1803 se trouvait dans le dictionnaire de Gattel, et providenciel, qui est dans la bouche de tout le monde.

conglomérer. — On est surpris que l'Académie n'ait pas donné à ce verbe le substantif corrélatif conglomération, comme elle a donné agglomération, conglutination, congratulation, etc., pour répondre à agglomérer, conglutiner, congratuler, etc.

congrès, s. m... Le congrès de Radstadt. — Lisez Rastadt. Il ne faut pas confondre Radstadt, petite ville d'Autriche, dans le cercle de Salzbourg, où Moreau défit les Autrichiens en juillet 1796, avec Rastadt, ville du grand-duché de Bade, où se tint de 1797 à 1799 un congrès en vue d'amener la paix entre la France et l'Allemagne.

## CONJUGAISON

#### DES VERBES TERMINÉS PAR ayer, oyer, uyer.

Dans les verbes terminés en oyer, uyer, l'Académie met toujours un i simple devant l'e muet, comme dans les substantifs; elle écrit donc: je tutoie, je nettoierai, que j'envoie; j'appuie, j'ennuierai, que j'essuie; — joie, voie, soierie, pluie, suie, essuie-main, etc.

Mais dans les verbes terminés en ayer, la règle n'est plus la même. L'Académie donne toujours, il est vrai, pour paradigme le verbe payer, où elle admet l'i comme variante de l'y (Je paye, tu payes, il paye ou il paie; ils payent ou ils paient. Je payerai ou je paierai ou je paierai ou je paierai); mais toujours aussi, malgré cela, èlle emploie l'y, comme on peut le voir, surtout aux verbes balayer, bégayer, effrayer, etc. Ainsi donc il faut écrire avec un i, la monnaie, une étaie, une effraie, une raie<sup>1</sup>, etc., et avec un y, je monnaye, j'étaye, j'effraye, je raye.

— Puisqu'elle dit elle-même, au verbe Avoir « L'orthographe aye, que

<sup>1.</sup> Les mots paye, cipaye, abbaye; sont les seuls qui se terminent par aye. Abbaye se prononce abéie; cipaye se prononce cipa-ye, ou cipa-ie (Voy. Cipaye); conséquemment ces deux mots n'ont aucun rapport avec paye, et leur prononciation suffit pour prouver que ce dernier doit changer d'orthographe. Bientôt sans doute l'Académie y substituera l'i à l'y, comme elle l'a fait depuis longtemps pour les mots étaie, effrate, monnaie, raie, etc.

j'aye, de l'impératif et du subjonctif, n'est plus guère usitée : on écrit généralement aie, que j'aie », il est à désirer qu'elle renonce à l'y pour les verbes avoir, payer, et tous ceux qui se conjuguent sur ce dernier.

## DES VERBES TERMINÉS PAR eler.

La langue française a une soixantaine de verbes terminés par eler, mais ils ne se conjuguent pas tous de la même manière: devant un e muet, les uns doublent la lettre l, les autres prennent un è avant cette consonne. L'Académie n'a indiqué la manière de conjuguer que pour une moitié de ces verbes. Elle met un accent grave à la voyelle qui précède l'l dans les verbes celer (et déceler), bourreler, écarteler, geler (et les composés congeler, dégeler), harceler, marteler, modeler, peler. Elle écrit donc je cèle, je gèle, je harcèle, etc. — Elle double la lettre l dans amonceler, appeler (et rappeler), atteler (et dételer), chanceler, ensorceler, étinceler, ficeler, grommeler, se grumeler (et s'engrumeler), javeler (et enjaveler), niveler, renouveler, ruisseler; et elle écrit j'amoncelle, j'appelle, j'attelle, etc.

Reste à savoir comment doivent être conjugués agneler, bosseler, botteler, bretteler, canneler, carreler, chapeler, ciseler, cordeler, créneler, décheveler, démanteler, s'encasteler, enchanteler, épeler, greneler, et les composés. Faut-il écrire je cisèle, ou je ciselle; j'épelle, ou j'épèle? — Quelques verbes ont un substantif qui, au premier abord, semble devoir diriger pour l'orthographe du verbe lui-même; ainsi morcellement, épellation, paraissent indiquer qu'on doit écrire je morcelle, j'épelle; — démantèlement, grivèlerie, porteront à écrire je demantèle, je grivèle. — Cependant ces inductions pourraient n'être pas exactes; car si l'Académie écrit modèle et je modèle, ficelle et je ficelle, d'un autre côté elle écrit avec deux l le substantif bourrelle, tandis que dans le verbe elle met l'accent grave : la conscience bourrèle les méchants; de même qu'elle écrit une trompette, une éliquette, et j'étiquete, l'aigle trompète. Elle écrit encore une époussette, et je l'épousseterai bien; mais ici l'on ne sait ce qui manque, l'accent grave ou le t.

# DES VERBES TERMINÉS PAR eter.

De tous les verbes de cette terminaison il n'y a que dix radicaux où l'Académie indique la manière dont ils doivent être conjugués dans les temps où le t est suivi d'un e muet. Elle met un accent grave à la syllabe précédente dans les verbes acheter (et son composé racheter), becqueter, décolleter (au verbe colleter, elle ne donne pas d'exemple où le t soit suivi d'un e muet), étiqueter; elle écrit donc j'achète, ils se becquêtent, un habit qui décollète, les apothicaires étiquètent...— Elle double le t dans cacheter, coqueter, jeter (et dans les composés se déjeter, forjeter, projeter, rejeter), mugueter, souffleter, et teter (Voy. ce mot); elle écrit : je cachette; elle coquette tout le jour; il

muguette toutes les femmes de son quartier; elle soufflette son enfant...; cet enfant tette bien. — On peut sans doute ajouter à ces derniers le verbe caqueter, puisque au mot Caqueteur, euse, elle écrit « Celui qui caquette et babille beaucoup », — et aux premiers les verbes crocheter, haleter, puisque au mot Crocheteur elle écrit « Celui qui crochète » et à Pantelant, « Qui halète ».

Pour les verbes aiguilleter, banqueter, billeter, bonneter, breveter, briqueter, cliqueter, coupleter, craqueter, déchiqueter, empaqueter et dépaqueter, feuilleter, fureter, gobeter, guillemeter, haleter, marqueter, moucheter, parqueter, pocheter, rapiéceter, saveter, tacheter, valeter, vergeter, voleter, elle ne dit rien; on ne sait si l'on doit écrire, par exemple, j'empaquette, je feuillette, ou j'empaquete, je feuillete;— je furête, je guillemête, ou je furette, je guillemette. Nous avons vu plus haut que l'orthographe des substantifs n'est point un guide sûr pour celle qu'on serait tenté de mettre aux verbes.

CONNAÎTRE, v. a... CONNU, UE, participe. Le monde connu. Le plus grand des animaux connus. Il n'y a rien de si connu. C'est un homme connu par son mérite. Ce nom m'est connu. — L'Académie omet souvent d'indiquer les diverses manières dont les mots peuvent être employés, les compléments des verbes, etc. Ici elle ne nous apprend pas s'il faut dire qu'un homme est connu de tous les savants ou par tous les savants; elle nous laisse ignorer s'il est correct ou non de dire que tel savant est surtout connu pour certains ouvrages, tel magistrat pour son intégrité, sa sévérité, son équité. Où cherchera-t-on ces règles, si ce n'est dans le Dictionnaire de l'Académie? Voy. Re-NOMMÉ.

**CONSONNE...** L'x est une consonne double qui équivaut à ks. — Il nous semble qu'il aurait mieux valu dire : « L'x est une consonne double dont la prononciation varie; dans certains mots, elle équivaut à ks; dans d'autres, à gz, au c dur, à l's forte, au z ou à l's adoucie. Voyez X ». En effet à l'article X on trouvera des exemples de ces diverses prononciations, et de plus on y verra que dans certains mots celle de l'x final est complétement nulle.

CONSTATER, v. a. — Ce verbe a besoin d'un substantif qui est employé tous les jours non-seulement au barreau, mais encore dans la conversation. Ce que je vous dis là ce n'est pas une conjecture, c'est la constatation d'un fait.

continuer. Poursuivre ce qui est commencé. Continuer à faire, à dire, de dire, de faire. — Il signifie aussi Persévérer dans une habitude. Continuez à bien faire, et vous vous en trouverez bien. Si vous continuez à boire, vous ruinerez votre santé.

A ces lignes nous ajouterons ce qu'on lit à l'article à.

« CONTINUER à suppose une action commencée, et que l'on continue.

Je vais continuer à écrire ma lettre. Nous allons continuer à jouer.

« Continuer de désigne une action répétée par intervalles et qu'on a l'habitude de faire. Mon frère continue de jouer. Je ne continuerai pas longtemps de voir cet homme-là. »

Il nous semble que dans ces deux exemples « Si vous continuez à boire vous ruinerez votre santé, et Mon frère continue de jouer », de et à sont employés absolument dans le même sens, et contredisent la règle qu'a donnée l'Académie. Voy. Commencer à, à l'article à.

continuité. (U et I font deux syllabes.) — Cette remarque n'intéresse guère que les poëtes; mais puisque l'Académie l'a jugée utile, il aurait été bon de la faire également aux mots annuité, ingénuité, ténuité, assiduité, viduité, perpétuité, etc., qui doivent être dans le même cas.

CONTRACTE, adj. - Voy. COMPACTE.

CONTRACTER, v. a. — Ge verbe a deux acceptions fort différentes. Pour le sens de Resserrer, diminuer le volume, etc., au propre et au figuré, on a le substantif correspondant contraction; mais pour le sens le plus usité, celui de Faire une convention avec quelqu'un, de prendre des habitudes, de gagner des maladies, etc., il n'y a pas de substantif, et les néologues eux-mêmes n'en ont pas encore proposé, du moins que nous connaissions. Nous nous permettrons donc d'indiquer le mot contractation<sup>1</sup>, qu'on trouve dans quelques dictionnaires comme étant un terme d'ancienne législation espagnole. Nous ne voyons rien de choquant dans les locutions la contractation d'un mariage, d'une alliance, d'un engagement, d'une obligation, d'une dette, d'habitudes bonnes ou mauvaises, etc. etc. Voy. Transvaser.

contrapontiste, s. m. T. de Musique. Il se dit d'un compositeur qui connaît les règles du contre-point. Ce compositeur est bon contrapontiste. Il n'est pas contrapontiste. — Il est surprenant que l'Académie ne mentionne ni ici ni à son rang alphabétique le mot contrepointiste 2, qui, formé régulièrement, nous paraît bien préférable : il a, du moins, pour radicaux contre et point, et non contra, punctum. — Contrapontiste n'est ni français, ni latin, ni italien; c'est un terme de fantaisie, plus usité peut-être que contrepointiste, mais qui à coup sûr n'est pas meilleur.

CONTRE-BALANCER, CONTRECARRER; CONTRE-ESPALIER, CONTRESCARPE; CONTRE-ORDRE, CONTREMANDER; — CONTREVALLATION, CONTRE-FORT; CONTRALTO, CONTRE-BASSE; CONTRAPONTISTE, CONTRE-POINT, etc. — Ces différents mots nous semblent être

<sup>1.</sup> Les verbes accepter, affecter, intercepter, ont pour substantifs acceptation et acception; affectation et affection; interception et interceptation. (Ce dernier mot n'est pas encore adopté par l'Académie.) Extravaser a deux dérivés qui sont synonymes : extravasation et extravasion, moins usité.

<sup>2.</sup> Nous écririons sans tiret contrepoint et contrepointiste, parce qu'il s'agit ici d'application et non d'opposition (Voy. Contre-Balancer, etc.). Les premiers harmonistes, pour indiquer l'intonation sur les portées, y mettaient des points contre des points.

dans des conditions respectives tout à fait analogues, et demander à être écrits de la même manière. Peut-être serait-il convenable de distinguer contre marquant l'opposition, de contre indiquant l'application d'une chose sur une autre. Le premier serait séparé du substantif par un tiret, le second s'y joindrait immédiatement; ainsi l'on écrirait contre-batterie, contre-courant, contre-finesse, contre-jour, contre-marche, contre-mine, contre-partie, contre-poil, contre-révolution, contre-ruse, contre-sens, etc.; mais on écrirait sans tiret contrebouter, contrechâssis, contreclef, contrecœur (d'une cheminée), contrefiche, contrefort, contrelatte, contremur, contreplatine, contresanglon, contreterrasse, etc. Par extension, on suivrait cette même orthographe pour les personnes ou les choses en sous-ordre : contremaître, contremarque, contreseing, etc.

contrebande. contredanse. — Autrefois l'Académie écrivait ces deux mots avec un tiret (contre-bande, contre-danse); a-t-elle bien fait de le supprimer? Nous le croyons pour le premier, parce que bande n'est pas français dans cette acception (Voy. Fer-blanc, Ferblantier). Quant au second, que nous regardons, non comme une traduction des mots anglais country dance (danse de campagne), ainsi que le prétendent quelques lexicographes, mais comme un mot français qui exprime très-bien que les personnes qui exécutent cette danse sont en face les unes des autres, nous pensons qu'il devrait prendre le tiret comme contre-espalier, contre-batterie, etc. Nous écririons donc Contrebande sans tiret et Contre-danse avec un tiret.

contre-basse, s. f. Grosse basse sur laquelle on joue la même partie que celle de la basse, mais qui sonne une octave au-dessous de la basse ordinaire, et par conséquent deux octaves au-dessous du violon. Jouer de la contre-basse. Il y a quatre contre-basses, huit contre-basses dans cet orchestre.

Tous les dictionnaires, il est vrai, donnent contre-basse avec un tiret; mais nous croyons que c'est uniquement parce qu'on a copié sans réflexion le Dictionnaire de l'Académie. En effet, la contre-basse n'est pas l'opposé de la basse comme le contre-poison est l'opposé du poison; c'est la basse ou l'octave de la basse, comme le contralto est la basse ou l'octave du soprano, c'est-à-dire des voix de femme. Nous pensons donc qu'il faut écrire contrebasse en seul mot, comme on le fait pour contralto. L'Académie elle-même l'écrit ainsi une fois à l'article Âme, deux fois à Archet, et cette orthographe, pour n'être donnée qu'accidentellement, n'en est pas moins bonne.

Ces variantes nous ont engagé à donner ici la liste des mots composés ou des locutions qu'on trouve écrits diversement dans le Dictionnaire de l'Académie suivant l'article où on les cherche : les uns en un seul mot, ou en deux avec ou sans tiret; les autres en deux ou trois mots avec ou sans tirets. Nous avons placé dans la première colonne l'orthographe qui nous a semblé la plus convenable, et l'on

trouvera dans le cours de cet ouvrage les raisons qui nous ont décidé pour telle variante plutôt que pour telle autre dans les mots qui ont le plus d'importance : maître autel à Autel; plus-value à Value; pot-de-vin à Vin, etc.

| L'Académie écrit :                                    |                                                                                            | Elle écrit :                                          |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| à AGATE,<br>à AME, ARCHET,                            | agate-onyx.<br>. contrebasse.                                                              | à ONYX,<br>à son rang alpha-                          |                                                                                                    |
| à Angiosperme,<br>à son rang alphabétique             | mufie-de-veau, plante.<br>, atout (je fais, je joue).                                      | bétique,<br>à Murle, Murlier,<br>à Tour,              | faire à tout, jouer à                                                                              |
| à Apprendre,<br>à Aronde,                             | mal appris (homme).<br>à queue d'aronde (assem-                                            | à son rang,<br>à Queue,                               | tout 2.<br>mal-appris 3.<br>à queue-d'aronde.                                                      |
| à Bonnet,                                             | blage). bonnet-de-prêtre, bonnet-<br>à-prêtre, t. de fortific.<br>bonnet-à-prêtre, plante. | 1                                                     | bonnet de prêtre,<br>bonnet à prêtre.                                                              |
| à Bouillon, Draper, É<br>à Branche, Acanthe,          | branche-ursine, plante.                                                                    | à Molène,<br>à Berce,                                 | bouillon blanc.<br>branche ursine.<br>chien-dent.                                                  |
| à son rang,<br>à Conte,<br>à son rang,                | chiendent, plante.<br>conte de Peau-d'àne.<br>contre-poison.                               | à Dent,<br>à Ane, Peau,<br>à Antidote,<br>à Nourrice. | conte de Peau d'âne.<br>contrepoison.                                                              |
| à Culot,<br>à Dès, Lors,<br>à Dire,                   | le dernier né.<br>dès là.<br>le bien-faire vaut mieux<br>que le bien-dire.                 | à Là,                                                 | le dernier-né 5.<br>dès-là 6.<br>le bien faire, le bien<br>dire 7.                                 |
| à Docteur,<br>à Duc,<br>à Fleuriste,                  | docteur-régent.<br>grand-duc.<br>jardinier fleuriste.                                      | à Régent,<br>à Cour, Règne,<br>à Jardinier,           | docteur régent.<br>grand duc.<br>jardinier-fleuriste s                                             |
| à son rang,                                           | gorge-de-pigeon (taffetas).  haut le pied (renvoyer                                        | à Pigeon,                                             | gorge de pigeon (taf-<br>fetas).<br>haut-le-pied 9.                                                |
| à son rang,<br>à Là,                                  | des chevaux). haut-de-chausses. halte là.                                                  | ă Porter,<br>à Halte,                                 | haut de chausses.                                                                                  |
| à Lait, Petit, etc.,<br>à son rang,<br>à Maître,      | petit-lait.<br>mainmorte.<br>maitre autel.                                                 | à Beurre,<br>à Mourir,<br>à Autel,                    | petit lait. main-morte. maître-autel 11.                                                           |
| a mairas,<br>a son rang,<br>Id.<br>Id.                | Mont-Joie Saint-Denis.<br>morte-eau.<br>morte-saison.                                      | à CRI, CRIER,<br>à MOURIR,                            | Montjoie Saint-Denis<br>morte eau.<br>morte saison.                                                |
| Id. a Oreille,                                        | nec plus ultrà et non plus<br>ultrà.<br>oreille-de-souris, plante.                         | à Non                                                 | non - plus - ultrà et<br>nec-plus-ultrà <sup>12</sup> .<br>oreille de souris.                      |
| à Payer,<br>à Petit,                                  | ric à ric. petits-pieds, t. de rôtis- seur.                                                | à son rang,                                           | ric-à-ric <sup>13</sup> .<br>petits pieds <sup>14</sup> .                                          |
| à son rang, à Plus,<br>à son rang,<br>à Por,          | plus-value.<br>portefaix.<br>pot-de-vin, cadeau.                                           | à VALUE,<br>à GAGNE-DENIER,<br>à VIN,                 | plus value <sup>15</sup> .<br>porte-faix.<br>pot de vin <sup>16</sup> .                            |
| à son rang,<br>à Quore, Quotité, etc.,<br>à son rang, | qu'en-dira-t-on (le).                                                                      | à DIRE,<br>à PART, PAYER,                             | qu'en dira-t-on (le) <sup>17</sup><br>quote part <sup>18</sup> .<br>reine marguerite <sup>19</sup> |
| à Saint, Congrégation, et<br>à son rang,              |                                                                                            | à Office,<br>à Dent,                                  | saint office (le) 26.<br>une vieille sans<br>dents 21.                                             |
| à SCEAU,<br>à Théâtre, Figurant,                      | sceau-de-Salomon, plante.<br>Théàtre-Français.                                             |                                                       | sceau de Salomon.<br>Théâtre Français 22.                                                          |

<sup>1.</sup> Nous n'avons pas mis dans cette liste les mots dont l'orthographe nous a paru être le résultat d'une faute typographique, comme colle-forte avec un tiret; bouts rimés, rez de chausse, sans tirets, etc.

<sup>2</sup> à 22. Voyez les articles indiqués aux chiffres suivants : (2) Atout. — (3) Mal-appris. — (4) Prau. — (5) Dernier. — (6) Là. — (7) Bien-dire. — (8) Jardinier. — (9) Pied. — (10) Halte. — (11) Autel. — (12) Non-plus-ultra. — (13) Ric-a-ric. — (14) Pritt. — (15) Value. — (16) Vin. — (17) Qu'en-dira-t-on. — (18) Quote. — (19) Marguerite. — (20) Office. — (21) Sans-dent. — (22) Relâche.

Nous aurions pu augmenter sensiblement cette liste des variantes sous le rapport du tiret, en y joignant celles que présentent les noms de couleurs employés adjectivement, comme Cheval gris-pommelé ou gris pommelé; couleur gris-de-perle, des bas de soie gris de perle; étoffe gris-de-lin, ruban gris de lin, etc.; mais nous préférons renvoyer nos lecteurs à l'article Gris, où ils trouveront réunies toutes ces disparates.

contredire, v. a. (On dit à la seconde personne du pluriel du présent de l'indicatif, Vous contredisez. A l'égard du reste, il se conjugue comme Dire.) — Il fallait dire : du présent de l'indicatif et de l'impératif, car on pourrait croire que ce dernier temps se conjugue comme dans le verbe Dire. Voy. DIRE.

contumax, adj. des deux genres. T. de Jurispr. criminelle. Accusé ou prévenu qui est en état de contumace, qui s'est soustrait par la fuite aux recherches de la justice... Il est contumax. Elle a été déclarée contumax. — Il s'emploie aussi substantivement. Le contumax.

La quatrième édition porte contumace, et nous préférons de beaucoup cette variante, parce qu'elle a pour analogues efficace, fugace, loquace, perspicace, rapace, sagace, vivace, vorace, etc., tandis que contumax est le seul adjectif de cette terminaison. Il est à remarquer qu'en latin tous ces adjectifs se terminent par ax comme contumax, et l'Académie a bien fait de les franciser. Qu'on laisse donc au barreau contumax, préfix, etc., mais que dans le langage ordinaire on dise et l'on écrive contumace, préfixe, etc. Si l'on nous objectait que le mot contumax a été rétabli pour le distinguer du substantif féminin contumace, nous pourrions répondre que le mot efficace est également adjectif et substantif féminin.

COPAYER, s. m. (On prononce et quelques-uns écrivent Copaïer.)
T. de Botan. Arbre fort haut... — Puisqu'on prononce copaïer, il y aurait avantage à l'écrire ainsi. Voy. BAYADERE.

copulation... La copulation charnelle est défendue hors le mariage. — Qu'à l'article Hors l'Académie dise que « dans certaines façons de parler familières on emploie hors sans le faire suivre de la particule de, Il est logé hors la barrière », cela se comprend; mais quand c'est elle qui parle, elle devrait ne jamais autoriser par son exemple les infractions à la règle 1. La phrase ci-dessus ne rentre point dans les façons de parler familières, et conséquemment il fallait dire: La copulation charnelle est défendue hors du mariage.

coq... Coq d'Inde, le mâle de la dinde. — Ne fallait-il pas ajouter : « Lorsqu'il est jeune, on l'appelle Poulet d'Inde » ? Voy. Poulet.

coque, s. f. Enveloppe extérieure de l'œuf. Le poussin becquetait déjà la coque. Les poulets, les perdreaux, courent au sortir de la

1. C'est ainsi, par exemple, que dans l'une des acceptions de Noix elle dit : « Proche la jointure des deux os » au lieu de « près de la jointure... »

coque.—Il aurait été utile d'ajouter « On dit aussi coquille », car c'est, croyons-nous, la locution la plus usitée, excepté dans la phrase Œuf à la coque; cependant ce n'est que vers la fin de l'article Coquille qu'on trouve cette espèce de synonymie: « Coquille se dit pareillement des coques d'œufs, de noix, d'amandes, etc., principalement quand elles sont vides, rompues, cassées. Quand on a fini de manger un œuf à la coque, l'usage est de briser la coquille ».

L'Académie dit encore : « Ne faire que sortir de la coque, Être encore très-jeune » ; — et à l'article Coquille, mais dans ce qui concerne les testacés, elle met « Ne faire que ¹ sortir de la coquille, Être fort jeune et sans expérience ».

COQUE... Coque du Levant. Fruit d'un arbre des Indes... qui a la propriété d'enivrer les poissons, de manière qu'on peut les pêcher à la main. — A l'article Mortel on lit: « La coque du Levant est mortelle aux poissons, pour les poissons ».

coque... se dit aussi de l'enveloppe ligneuse de la noix<sup>2</sup>, de l'amande, etc. Coque de noix. Je n'en donnerais pas une coque de noix. — A l'article Noix on ne retrouve pas le mot coque: « Écale, coquille de noix. Le zeste d'une noix ».

corbillat. Le petit du corbeau. — L'Académie écrit cornillas, le petit d'une corneille. Comme elle a préféré l's pour les mots cadenas, cannelas, altercas, etc., qui autrefois se terminaient par un t, il est probable que dans la prochaine édition elle écrira de même corbillas.

correlation.correlation, correlation, correspondent, etc., avec deux r; coreligionnaire nous semble demander ou deux r, ou du moins un tiret : co-religionnaire.

COTEAU. Autrefois on écrivait côteau, comme côte, côtier, côtoyer; mais la prononciation a prévalu sur l'analogie avec le radical et les autres dérivés.

cotyléboné, és. — Cet adjectif prend un é à la dernière syllabe, mais ses composés prennent un e muet : acotylédone, monocotylédone, dicotylédone, etc.

- 1. Ne faire que sortir de la coque; ne faire que sortir de la coquille. D'après ce que l'Académie nous apprend au verbe Faire, il fallait dire Ne faire que de sortir, car il s'agit ici d'une action récente (Ne faire que de sortir, que d'arriver, que de s'éveiller, etc., n'être sorti, arrivé, éveillé, etc., que depuis très-peu de temps. Acad.), et non d'une action instantanée, immédiatement suivie d'une autre ou d'un résultat quelconque, comme dans ces phrases: Je ne fis que le toucher, et il tomba. Il n'a fait que paratire et disparatire.
- 2. Il nous semble qu'il y a un grand inconvénient à donner à un mot des acceptions pour lesquelles il a des synonymes beaucoup plus connus et qui préviendraient les quiproques. Tel est le mot coque, que l'Académie emploie en parlant des coquilles de noix, d'amandes, tandis que coquille est bien suffisant; puis elle lui fait signifier L'enveloppe extérieure de la noix, pour laquelle on a les synonymes brou, qui est connu de tout le monde, et écale qui l'est moins; et encore, pour être certain que l'Académie a voulu parler de l'enveloppe extérieure il faut avoir lu la définition de RACINAGE: « Décoction d'écorce, de feuilles de noyer (Voyez RACINAGE), de coques de noix, propre pour la teinture ».

**COULER**, v. a. Fluer. Ce ruisseau, cette fontaine coule doucement, etc. — Dans cette acception, lisez: v. n.

COULEUVRE... Avaler des couleuvres, Recevoir des dégoûts, des chagrins, des mortifications qu'on est obligé de dissimuler, dont on n'ose se plaindre. Il a bien avalé des couleuvres. On lui a fait avaler bien des couleuvres. En plaçant l'adverbe bien entre l'auxiliaire et le participe dans le premier exemple, on lui fait signifier non pas multum, mais etiam, quidem, imò, quin etiam, etc. Il en est de même de cette phrase, qu'on trouve à Angoisse et à Poire: Il lui a bien fait avaler des poires d'angoisse. Voy. Bien.

couloir, s. m. Écuelle ordinairement de bois, qui a, au lieu de fond, une pièce de linge par où on coule le lait en le tirant.—Passage de dégagement d'un appartement à un autre.— Dans les salles de spectacle, Passages pratiqués derrière les loges.— En termes d'Anatomie, Conduits par lesquels s'écoulent certaines humeurs. Les couloirs de la bile. Ce sens vieillit.— COULOIRE, s. f. Vaisseau propre à faire passer, à faire égoutter la partie la plus liquide ou le suc de quelque substance qu'on veut en séparer. Couloire d'apothicaire.

Il serait plus naturel de donner la même orthographe et le même genre aux deux vases qui servent aux vachers et aux pharmaciens, que d'assimiler le vase des premiers à des passages de dégagement et aux conduits de la bile. Voy. Vérine.

COUP... Il a été le plus fort, il a porté les coups, se dit d'un homme qui a été battu par un autre. — Ce proverbe, qui se retrouve à l'article Porter, est du nombre de ceux qu'on ne met que pour grossir un volume ou pour dérider un instant le front du lecteur. Et encore y a-t-il amphibologie; car l'homme dont on parle a pu porter (donner) les coups, et dans ce cas il aurait été réellement le plus fort. Pour exprimer qu'il a été battu, il faudrait dire qu'il a supporté les coups.

COUPE. COUVERT... Coupe d'or, de vermeil doré. Couvert de vermeil doré. — Supprimez doré. Voy. Bras.

couper... Fig. et fam., Couper le sifflet à quelqu'un, Le rendre muet, le mettre hors d'état de répondre.—Cette expression figurée ne s'emploie-t-elle pas aussi pour signifier Couper la parole à quelqu'un, c'est-à-dire l'interrompre dans son discours? Nous le croyons beaucoup, et peut-être même cette dernière acception est-elle plus usitée que l'autre.

courant... Tout-courant, loc. adv. Très-vite, en toute hâte. On vint m'avertir qu'il était chez moi, je m'y rendis tout-courant. — Il signifie aussi Sans hésiter, sans peine, facilement. Il lit tout-courant. Il récita cela tout-courant. Il joue mieux que lui, il le gagne tout-courant.

Nous croyons que pour le sens propre tout-courant est une locution très-familière qui serait fort bien remplacée par en courant. — Dans le sens figuré, Il lit tout-courant, Il récita cela tout-courant, l'expression couramment nous semble préférable. Nous lisons dans la même

page du Dictionnaire, Il lit couramment; à LIRE, Lire couramment, et à Solfier, Il solfie déjà tout couramment (sans tiret). Quant à Il le gagne tout-courant, c'est probablement une expression rare, et qu'on eût aussi bien fait de ne pas admettre. — Dans toutes ces phrases le tiret nous paraît au moins inutile.

**COURRIER.** — On écrit avec une seule r, courant, courante, coureur, courir et tous ses composés accourir, concourir, parcourir, recourir, etc.; mais on en met deux à courrier, courrière.

COURS, s. m. COURT, adv... Cours se dit figurément de la direction, de la marche que prennent certaines choses, ou qu'on leur donne... Arrêter le cours d'une doctrine pernicieuse. Couper cours à l'erreur. Je coupai cours à la discussion, en leur disant...—Court, adv. Fig. et fam., Couper court, Abréger son discours. Monsieur, point tant de paroles, coupez court. — Fig. et fam., Couper court à quelqu'un, Le quitter brusquement, en lui faisant une réponse brève et décisive. Je lui coupai court.

Nous croyons que l'usage le plus général est d'écrire couper courr à l'erreur, à une discussion, etc.; nous osons même dire que nous n'avons jamais vu couper cours que dans le Dictionnaire de l'Académie et que nous avons été fort surpris de ne pas trouver ces locutions à l'adverbe court, auquel l'Académie donne des acceptions bien différentes. Certainement l'orthographe couper cours n'est pas choquante; mais l'autre orthographe fait plus image que celle-ci, et nous pensons qu'il serait mieux d'employer couper court dans toutes les acceptions.

COURT, COURTE, adj... Court s'emploie aussi adverbialement. Il lui coupa les cheveux très-court, trop court, si court, que... Cette période est coupée trop court. — Il est bien évident qu'on ne pourrait pas dire Cette période est coupée trop courte; mais sans cet exemple, qui semble prouver que dans le premier et dans les phrases analogues il faut faire de court un adverbe et le laisser invariable, on serait fort embarrassé sur l'emploi de ce mot. Cela est si vrai, que sur quatre exemples que nous avons recueillis il n'y a que celui de l'article Moucher qui soit absolument conforme à la règle ci-dessus, et encore cette conformité ne tient-elle peut-être qu'à ce qu'il s'agit d'un substantif féminin:

- (à Moucher) Vous avez mouché cette chandelle trop court, trop près.
- (à Tailler) On nous a taillé nos morceaux bien courts, bien court, etc., c'est-à-dire, on nous a bien limité notre dépense.
- (à Morceau) Tailler les morceaux bien courts à quelqu'un, lui faire sa part bien petite.
- (à Bretauder) Bretauder les cheveux de quelqu'un, les lui couper trop

court, adverbe. — On regrette de ne pas trouver dans cet article l'expression court-vétu employée par La Fontaine (liv. X, fable 7):

Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas...

courte-pointe, s. f. Couverture de parade, qu'on place sur un lit. — On disait autrefois contre-pointe, parce que cette sorte de couverture est piquée (ornée de points ordinairement rangés en losange, pour unir les deux tissus dont elle est composée), et l'on avait le correspondant contre-pointier, ière, pour qualifier les artisans qui les faisaient. Aujourd'hui l'usage veut qu'on dise courte-pointe; mais l'Académie ne donne pas de mot correspondant pour le nom de ceux qui les fabriquent<sup>1</sup>.

COURTOIS, OISE, adj... Courtois aux dames, envers les dames. — Ne peut-on pas dire Étre courtois avec les dames, Il n'est courtois avec personne?

cousin, ine, s... Cousins issus de germain. — Nous pensons qu'il faut écrire germains, au pluriel, puisque les cousins sont issus de deux cousins germains. Voy. GERMAIN.

COÛTER, V. n... Le verbe coûter, étant neutre, n'a point de participe; cependant plusieurs personnes écrivent, Les vingt mille francs que cette maison m'a coûtes... — L'Académie a sans doute voulu dire « Son participe devrait rester invariable », car nous pensons que coûte est un participe dans cette phrase, ces livres m'ont coûte cent francs. Au reste, il est un assez bon nombre de verbes neutres qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, et auxquels cependant l'Académie donne un participe variable sans ajouter aucune observation; tels sont aboyer, avorter, bourgeonner, croupir, décrépiter, dévier, divorcer, émigrer, fermenter, flotter, germer, pâtisser, procéder, rancir, rechigner, rensler, tressaillir ², etc.

Il y a, en revanche, des verbes actifs dont le participe est invariable, ou du moins auxquels l'Académie n'a point donné de participe, tels que butiner, dégriser, plaisanter, rueller, etc.; mais pour la plupart c'est probablement une omission, car on doit pouvoir dire et écrire: les fleurs que l'abeille a butinées; le sommeil les a dégrisés; on les a tant plaisantés que...; une vigne qu'on a ruellée, etc.

CRAPAUDAILLE. Il se dit par corruption de crépodaille, et signifie, Une sorte de crêpe fort délié et fort clair. Une coiffe de crapaudaille. — L'Académie aurait dû se borner à dire « CRAPAUDAILLE. Voy. Crépodaille », mot où elle aurait donné-la définition et l'exemple; mais elle n'a pas même mis à son rang alphabétique « CRÉPODAILLE. Voy. Crapaudaille. »

<sup>1.</sup> Dans plusieurs dictionnaires postérieurs à celui de l'Académie, on lit Contre-pointier, fabricant de contre-pointes ou courtes-pointes; et cela même dans ceux où contre-pointe n'est pas admis dans cette acception; cependant quelques-uns donnent aussi courte-pointier.

<sup>2.</sup> Voici quelques-uns des exemples donnés au participe; ils semblent prouver ou que ces verbes neutres ont un passif, ou que le participe devrait être appelé adjectif. Un débiteur aboyé de tous ses créanciers. — Du blé avorté. Fruit avorté. Entreprise avortée. L'affaire est evortée. C'est un talent avorté. — Avoir le front bourgeonné, le visage tout bourgeonné. (Nous pensons qu'on pourrait dire tout aussi bien: avoir la figure toute bourgeonnée.) — De l'eau croupée. — Un homme divorcé. Une femme divorcée, etc.

CRAQUÈTEMENT. Convulsion dans les muscles des mâchoires, qui fait craquer les dents.— CRAQUETER, fréquentatif de craquer. Craquer souvent et avec un petit bruit. Quand on jette du sel, du laurier dans le feu, on l'entend craqueter.— CRAQUETER se dit aussi pour exprimer le cri de quelques oiseaux. On entend craqueter les cigognes.

Ainsi l'on dit le craquètement des mâchoires, mais on ne peut pas dire que des mâchoires craquètent; et réciproquement l'on ne peut pas dire le craquètement du sel, du laurier, dans le feu; le craquètement des cigognes, etc.; car l'Académie n'aurait sans doute pas manqué de nous donner ces locutions, si elles pouvaient être employées.

crèpe, crèper. — Les dérivés de ces deux mots (crépine, crépir, crépissure, crépon, etc., auxquels nous ajouterons crépodaille) prennent tous l'accent aigu; il serait donc convenable, pour diminuer le nombre des exceptions, d'écrire crèpe avec l'accent grave et créper avec l'accent aigu.

CRESANE. Sorte de poire fondante et d'un goût délicat. On dit aussi plus exactement, mais plus rarement, crassane. — Si l'Académie avait donné la définition au mot Crassane, on aurait pu espérer de voir revivre la locution exacte, parce que les petits dictionnaires l'auraient répétée; au contraire, elle est morte pour toujours, parce que ceux qui ont été publiés depuis 1835 disent seulement « Cresane, Poire fondante »; ils ne font pas mention de Crassane. Cela est vraiment regrettable.

CREVER, v. a... est aussi neutre, et signifie S'ouvrir, se rompre par un effort violent. Le canon creva dès le second coup. La bombe creva en l'air... — Fig. et par exagérat., Crever d'embonpoint, de graisse, être excessivement gras...

Voilà qui est bien; mais comment dire ensuite: « Fig. et fam., Crever de faim, de soif », pour signifier Avoir une grande faim, une grande soif? C'est une expression fausse, et l'Académie aurait mieux fait de ne pas l'admettre, puisqu'elle emploie le verbe mourir même en parlant des animaux: « Son chien est mort enragé. Son cheval vient de mourir 1. »

Le paragraphe suivant nous semble également peu digne de rester dans le Dictionnaire: « Subst., pop. et par mépris, Un gros crevé, une grosse crevée, un gros homme, une grosse femme. Manger, ronfler, rire, etc., comme un crevé, manger, ronfler, rire beaucoup. »

CRI. CRIER... Le cri des Français était, Montjoie Saint-Denis. Les Français criaient Montjoie.— A son rang alphabétique ce mot est écrit Mont-Joie Saint-Denis. Laquelle de ces variantes est la meilleure?

CROISSANT, s. m. La figure de la nouvelle lune jusqu'à son premier

<sup>1.</sup> A l'article Mourir, l'Académie dit très-bien, Je meurs de faim, de soif; et à Faim, Avoir grand'faim, mourir de faim. A Soir, on lit: Avoir soif, brûler de soif, mourir de soif, enrager de soif.

quartier. Le croissant de la lune. La lune est dans son croissant. Les cornes du croissant.

Il y a certainement en français un terme pour exprimer l'augmentation en grandeur de la lune et des autres planètes une fois qu'elles ont dépassé le premier quartier, un mot qui répond à décours ou décroissement. Ce mot quel est-il? est-ce crue, croissance? Nous venons de voir que ce n'est pas croissant, puisque l'Académie dit que ce mot exprime « la figure de la nouvelle lune jusqu'à son premier quartier. Les cornes du croissant. » — Ge qui nous embarrasse, c'est qu'à l'article Vénus nous lisons « Vénus a son croissant et son décours comme la lune, en sorte que croissant semblerait être précisément le mot que nous cherchons, le terme qui exprime l'action opposée à celle du décours. S'il en est ainsi, il faudrait modifier la définition de Croissant, et ne pas dire « jusqu'à son premier quartier ».

croissant, s. m... Il se dit absolument, en poésie et dans le style soutenu, des armes de l'empire turc; et, figurément, de cet empire même. Arborer la croix à la place du croissant. Abattre, relever le croissant. L'empire du Croissant. L'orgueil du croissant. — Dans ce dernier exemple il faut évidemment écrire Croissant avec une majuscule, comme dans le précédent, car dans tous deux il représente l'empire turc.

CROÎTRE, v. n. (Je crois, tu crois, il croit; nous croissons, vous croissez, ils croissent. Je croissais, etc. Je crûs, etc.; nous crûmes, etc. J'ai crû, etc. Je croîtrai, etc. Crois. Croissez, etc. Je croîtrais, etc. Que je croisse, etc. Que je crusse, etc. Croissant.) Devenir plus grand... Il signifie encore, Multiplier. La population crut en peu de temps... CRO, UE, participe.

Cet article donne lieu à plusieurs observations. Nous ne parlerons pas de la transposition du conditionnel Je croitrais, etc., qui doit être placé après le futur Je croitrai, et non après l'impératif Crois. Croissez; — mais nous ferons observer qu'on ais au passé défini je crus, avec un û circonflexe, et plus bas, La population crut beaucoup en peu de temps, sans accent. Or, puisque l'Académie, pour prévenir toute confusion avec le verbe croire, écrit je crois, tu crois, il croît, je crus, il est évident qu'elle veut l'accent à la troisième personne du passé défini, il ou elle crût, et qu'il fallait mettre la population crût. Cette intention d'empêcher toute confusion avec le verbe croire aurait dû engager l'Académie à écrire l'imparfait du subjonctif je crusse, etc., avec un û (je crusse) comme elle écrit châsse et mâsse. Voy. Affre.

La même remarque peut s'appliquer au participe. L'Académie n'affecte d'un accent que le masculín singulier  $cr\dot{u}$ , ce qui n'est pas suffisant, car la confusion avec le participe de *croire* restera pour le féminin singulier et pour les deux genres du pluriel crue, crus, crues; 'elle devrait donc conserver le circonflexe aux deux genres et aux deux nombres. Dans l'adjectif  $s\dot{u}r$ , certain, elle met l'accent au féminin

comme au masculin, au pluriel comme au singulier ( $\hat{sur}$ , sure, sure, sure), pour empêcher qu'il ne soit confondu avec sur, sure, acide, aigret; et bien que l'adjectif mur ne puisse présenter de confusion qu'au singulier masculin avec le substantif  $mur^1$ , elle maintient le circonflexe dans les deux genres et les deux nombres. Fruit mur. Poire mure. Raisins murs. Pommes mures.

CRU, s. m. Terroir où quelque chose croît... Ces vins, ces denrées sont de mon cru. — Ce mot, qui n'est autre chose que le participe du verbe croître, devrait s'écrire comme le participe lui-même, par la même raison qui fait maintenir l'accent dans le substantif  $d\hat{u}$ : Je ne réclame que mon du. L'absence du circonflexe dans le substantif cru donne lieu à une singulière équivoque dans ces phrases :  $Cru d\hat{c}$  l'Ermitage, cru de Médoc, etc.

CUL-DE-SAC. - Voy. IMPASSE.

CULOTTE. — Ni dans cet article ni à Donner, on n'a mis l'expression Donner la culotte à un enfant 2, pour signifier qu'on cesse de lui faire porter la robe. Cette locution, qu'on trouve à JAQUETTE, est aussi nécessaire que cette autre qui aura cours tant que le monde vivra « Cette femme porte la culotte 3 », bien que l'usage de la culotte ne soit plus guère d'usage qu'à la cour.

curatelle. — L'Académie écrit, conformément à l'étymologie, cautèle, loquèle, parentèle, clientèle; mais elle met deux l à curatelle, tutelle, contrairement à l'étymologie. Il est à désirer qu'elle s'en rapproche pour ces deux mots comme elle l'a fait pour fidèle et modèle, qu'elle écrivait autrefois fidelle, modelle. Quant à querelle, bien qu'il vienne de querela il conserverait les deux l à cause de son verbe quereller.

CURE, s. f. Soin, souci. En ce sens, il n'est guère usité que dans quelques phrases familières. — Prov. À beau parler qui n'a cure de bien faire, se dit en parlant d'un homme qui fait de belles promesses sans se soucier de les tenir. On a beau parler à qui n'a cure de bien faire, il est inutile de donner des conseils à celui qui n'en veut pas profiter. (Dans ces phrases, quelques-uns disent Cœur, au lieu de Cure.)

Dans l'exemple « À beau parler qui n'a cure de bien faire », l'è grave est une grosse faute, car la phrase doit signifier « IL A beau parler CELUI qui n'a cure de bien faire; on ne le croit pas ».

<sup>1.</sup> On nous répondra sans doute que c'est pour remplacer l'e qu'on mettait dans les adjectifs sur et mûr (seur, meur), qu'on met aujourd'hui le circonflexe; mais il y a tant d'autres mots où l'on a supprimé une voyelle qui n'est pas représentée par un circonflexe, qu'il nous est permis de croire que ce n'est pas là le seul motif qui l'a fait conserver dans sur et mur; et d'ailleurs l'Académie écrivait autrefois creu, creue, et du vin de mon creu, de son creu, de vostre Ceru.

<sup>2.</sup> Ne serait-il pas aussi bien de dire « Mettre la culotte »?

<sup>3.</sup> L'Académie dit, à Haut-de-chausse et à Portes « Celle femme porte le haut-de-chausse, mais nous croyons que, dans cette locution, haut-de-chausse, qui ne se comprend plus, est bien moins usité que culotte.

Quant à la locution cour, que quelques-uns emploient au lieu de cure, elle nous semble confirmer ce que nous avons eu plus d'une fois l'occasion de dire dans cet ouvrage, c'est que lorsque des personnes illettrées entendent un mot qui leur est inconnu et dont elles ne peuvent comprendre la signification, elles croient avoir mal entendu et elles le remplacent par un autre qui leur paraît être équivalent, bien qu'il n'ait aucun rapport pour le sens; ainsi tantôt elles emploient un paronyme, tantôt elles forgent un mot qui n'a aucune valeur. Qu'on nous permette d'en citer ici quelques exemples :

adopter un couvercle à sa boite pour adapter.

cardon, légume censurer . cresson à la noix échanger du linge

écharps

embrasement d'une fenètre exhonoré du service militaire

huile d'aspic ieu d'eau poulevrin serment de vigne

Supplice (saint)

gardon, poisson. sangsuer 1. cresson alénois. essanger, laver. écharde.

ébrasement, embrasure.

huile de spic. jet d'eau. pulverin. sarment. saint Sulpice.

exonéré.

CURULE 2, adj. des deux genres. Il se dit principalement de la chaise d'ivoire qui était à l'usage de certains magistrats romains. Chaise ou chaire curule. On dit aussi, Magistrats, édiles curules, Magistrats, édiles qui avaient le droit de se servir de la chaise curule. — A ces définitions il faudrait ajouter celle de la statue curule, dont il est parlé à l'article Statue, mais dont la signification n'est pas indiquée.

CYGNE... Le cygne de Cambray, Fénélon. — Nous ne parlerons pas de l'é accentué de la seconde syllabe de Fénélon. Aujourd'hui l'on dit, on écrit, on imprime Fénelon, après avoir dit, écrit, imprimé pendant un siècle et demi Fénélon, et le célèbre auteur de la Préface du Dictionnaire de l'Académie a eu sans doute de bonnes raisons pour mettre cet accent. — Mais nous regrettons que l'Académie mette un y à Cambray. Nous voudrions voir disparaître de la fin des mots cet y dont souvent les anciens calligraphes ne faisaient usage que parce qu'il leur donnait l'occasion d'exercer leur main et d'enjoliver leurs pièces d'écriture. Autrefois tous les substantifs terminés par les sons ai, oi, prenaient l'y, et il semblait que pour un certain nombre il y eût

<sup>1.</sup> Ce mot sangsuer, formé de sangsue, exprime très-bien l'action de ceux qui vivent aux dépens des autres, qui leur soutirent peu à peu leur fortune, comme les agents d'affaires, les solliciteurs, etc.; il dit bien plus que gruger, et nous le croyons préférable à sucer (Il a des gens d'affaires, des solliciteurs qui le sucent. Académie). Il est fâcheux que le verbe sangsuer n'ait pour lui l'autorité d'aucun dictionnaire.

<sup>2.</sup> D'après son étymologie currus, ce mot semble devoir s'écrire avec deux r; mais l'inconséquence est dans le latin curulis, et l'on ne peut que s'incliner devant l'orthographe de Cicéron.

utilité, parce qu'il suffisait d'ajouter er pour former le verbe : de balay, déblay, essay, employ, octroy, tournoy, etc., on faisait balayer, déblayer, essayer, employer, octroyer, tournoyer. Cependant, malgré cette raison spécieuse l'y a disparu; il en a été de même pour les jours de la semaine, lundy, mardy, etc., et pour la plupart des mots terminés par les sons i, ai, oi : cecy, cry, guy, Henry, geay, may, vray, loy, moy, toy, soy, quoy, palefroy, etc. etc. Puisque l'Académie écrit avec un i simple Henri, Remi, Cernai, Douai, Villeroi, etc., pourquoi ne ferait-elle pas de même pour Barthélemy, Berry, Cluny, Nancy, Cambray, Fontenoy, Rocroy, etc.?

# D

DAIGNER, v. n... Il est toujours suivi d'un infinitif. Cet homme demande que vous daigniez l'écouter. Il n'a pas daigné lui faire réponse.

— Nous ne croyons pas qu'un verbe doive être considéré comme neutre par la seule raison qu'il est toujours suivi d'un infinitif, car les régimes ou compléments directs sont de différentes natures; ce peut être un substantif, un autre verbe amené ou non par une préposition, tout un membre de phrase, etc. L'Académie ne regarde point le verbe comme neutre lorsqu'il a pour régime un verbe au lieu d'un substantif, témoin ces phrases: Il croyait gagner son procès. Il espérait obtenir tel emploi. Il compte partir demain. Oseriez-vous le blâmer? Savoir jouer du violon. Il veut être payé, etc. Toutes ces phrases sont mêlées à d'autres, dont les régimes varient, mais que l'Académie regarde tous comme directs. Elle admet même comme régime direct un infinitif amené par une préposition. Voy. Différer.

DAMAS... Prune de damas. — Au mot Prune on trouve également Prune de damas (avec un petit d), mais à Raisin on lit Raisin de Damas et Raisin de Corinthe (grands D et C). Il est évident que cette dernière orthographe est la seule convenable, car le nom du lieu qui produit l'objet doit être écrit avec une majuscule; c'est ainsi que l'Académie écrit Rose de Damas, de Hollande, de Provins, du Bengale; acier de Damas, lame de Damas, sabre de Damas; c'est ainsi encore qu'elle écrit Du drap de Sedan, de Louviers, d'Elbeuf; du fromage de Gruyères, de Roquefort; des prunes de Brignoles, du café de Moka, etc. etc. Mais dans la conversation, afin d'abréger on supprime le nom de l'objet même dont on parle et l'on ne mentionne que le lieu producteur; ainsi l'on dit Voilà du sedan, du louviers, du gruyère 1, du roquefort, du moka, etc.; ou bien, Mon habit est d'un fin elbeuf; j'ai mangé des brignoles, du sassenage; j'ai bu d'excellent cognac. Malheureusement pour l'intelligence de certaines phrases, Damas et le pays environnant fournissent non-seulement des prunes, mais encore du raisin, des sabres, des étoffes pour meubles, etc.; cependant lors-

<sup>1.</sup> On devrait écrire du gruyères comme on écrit du louviers, un panealiers.

qu'on dit du damas broche, un meuble ou un lit de damas, il est bien certain qu'il s'agit d'étoffe; on sera également compris quand on dira J'ai pour sabre un damas, un fin damas, un vrai damas; mais si celui à qui l'on parle comprend qu'il s'agit de prunes quand on dit J'ai mangé du damas musqué, du damas violet, du damas gris, du damas rouge, parce que musqué, violet, gris, rouge 1 ne se disent pas du raisin, il n'en sera pas de même en parlant du damas blanc ou noir. Quoi qu'il en soit, en écrivant ces phrases, le nom de l'endroit producteur remplaçant celui de l'objet produit, devra s'écrire avec une minuscule. - Mais ce n'est pas là qu'est la principale difficulté soulevée par le Dictionnaire de l'Académie. Nous croyons avoir prouvé qu'il faut nécessairement écrire Damas avec un grand D dans prune de Damas, etc.; cependant si Damas est modifié par un adjectif qui en fait un nom commun, on doit pouvoir l'écrire avec une minuscule, et nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de rien critiquer dans l'orthographe de ces phrases: prunes de DAMAS musqué, de DAMAS violet, blanc, gris, noir, rouge, etc.; pas plus que dans celles-ci: un meuble de DAMAS de deux couleurs, de DAMAS cramoisi, jaune, vert, etc.

DAME, s. f. — A la lettre N l'Académie met Notre-Dame comme nom de la fête de la sainte Vierge, — des églises consacrées à la sainte Vierge. — et de certaines images de la Vierge qui sont l'objet d'une vénération particulière; mais elle ne dit pas que cette expression est synonyme de « la Vierge Marie, la sainte Vierge », comme on l'emploie dans ces phrases : l'office de Notre-Dame?; Notre-Dame, veillez sur nous; Notre-Dame, protégez-nous; Notre-Dame, ayez pitie de nous; Notre-Dame, entendez nos cris; etc. C'est donc ici que cette locution aurait dû se trouver. — Il nous semble aussi que l'interjection dame est une abréviation de Notre-Dame, aussi bien que tredame, dont on se sert plus rarement: Notre-Dame, sainte Notre-Dame, tredame, dame, qu'il parle bien! Ah! dame, vous m'en direz tant... Si nous ne sommes pas dans l'erreur, il serait convenable qu'on indiquât ici la véritable origine de cette interjection ou exclamation.

**DAME-JEANNE...** Une dame-jeanne clissée. — Ne faudrait-il pas une majuscule à jeanne, comme dans Messire Jean, reine-Claude? ou plutôt ne vaudrait-il pas mieux écrire reine-claude et messire-jean?

DE... (p. 473, col. 3) C'est à vous qu'il appartient de l'interroger, de décider cela, ou elliptiquement, C'est à vous de l'interroger, de décider cela. — Nous examinerons ce genre de phrases à l'article Étre, où l'Académie admet à peu près indifféremment à et de; nous y discuterons l'emploi de ces deux prépositions, et nous y donnerons

<sup>1.</sup> En parlant du raisin, on dit muscat et non musqué; quant aux couleurs, il n'y en a pas de gris, de violet, ni même de rouge. Nous ne comprenons pas trop pourquoi il faut dire du vin rouge et du raisin noir. L'expression raisin rouge est très-usitée dans certaines localités.

<sup>2.</sup> Dans cette acception nous écririons Notre Dame sans tiret, comme Notre Seigneur. Voy. Christ.

quelques-uns des exemples que l'Académie nous a fournis dans le cours de son Dictionnaire.

DE... (p. 474, col. 3) Parler sans faire de fautes. Il n'a point tue d'ennemis. Ne pouvoir souffrir de rival, de rivaux. N'avez-vous point d'enfants? N'avoir plus d'amis, de bien. — Ces phrases donnent une idée à peu près exacte du nombre qu'on doit employer avec sans, point, n'avoir plus, etc.; mais il y a d'autres cas encore où l'on est fort embarrassé, et nous croyons devoir les examiner à l'article Point, où l'Académie n'a pas traité la question d'une manière suffisante.

DE... (p. 475, col. 1) Le saint des saints. Le Cantique des cantiques. L'Étre des étres:—Ailleurs nous trouvons une orthographe différente, excepté pour l'Étre des étres; il n'est pas possible d'écrire cette phrase autrement.

- (à SANCTUAIRE) Le Saint des Saints.
- (à CANTIQUE et à PARAPHRASE) Le Cantique des Cantiques.
- (à DE et à ÊTRE) L'Être des êtres.
- (à Roi) Dieu est le roi des rois.

A SAINT nous retrouvons la même orthographe qu'à De, Le saint des saints 1; et comme il s'agit ici seulement du sanctuaire, c'est-àdire du lieu le plus saint du temple, ou, si l'on veut, du lieu le plus saint entre les lieux saints, nous croyons la minuscule préférable dans les deux mots. Si nous voulions parler de Dieu, nous écririons le Saint des saints, le Roi des rois, comme l'Être des êtres. — Nous ne voyons pas l'utilité d'un grand C au second mot cantique, qui est un nom commun, et nous sommes bien aise de trouver à l'article Époux comme ici « le Cantique des cantiques »; quant au premier, qui commence le titre d'un ouvrage, la majuscule est nécessaire. — L'Académie écrit Dieu est le noi (petite r) des rois, parce qu'il s'agit simplement d'une qualification (Dieu est le premier des rois); mais nous aimons à croire que si le mot Dieu n'eût pas été exprimé, elle aurait mis le Roi des rois 2, comme elle écrit l'Être des êtres; et nous présumons que par la raison opposée elle aurait écrit Dieu est l'être des êtres (le premier entre les êtres, parmi les êtres).

**DEBOUT...** s'emploie souvent en termes de Marine. Ainsi on dit: Cette embarcation est debout à la lame, au courant, au vent, elle présente son avant à la lame, au courant, au vent. Vent debout, vent directement contraire à la route qu'on voudrait tenir. Nous avions le vent debout, vent debout. Dans ces phrases, quelques-uns écrivent de bout, en deux mots.

Il nous semble que ceux qui écrivent de bout en deux mots ont seuls raison, et nous croyons que pour le prouver il suffit de transcrire les

<sup>1.</sup> On est surpris de trouver à cinq pages de distance deux manières d'écrire si opposées : à Saint (p. 694, col. 3) le saint des saints, avec des minuscules; à Saint (p. 699, col. 3) le Saint des Saints, avec des majuscules, bien que la signification soit absolument la même.

<sup>2.</sup> On voudrait trouver dans le Dictionnaire de l'Académie, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu est l'être des êtres, et toutes les expressions analogues.

lignes suivantes, qu'on trouve à l'article Bout: « Bout, en termes de Marine, se dit, dans quelques phrases, de l'avant, de la proue du bâtiment. Ce bâtiment a le bout à terre; il court, il donne de bout à terre. Cette embarcation nage bout au vent, bout au courant, bout à la lame; elle est de bout au vent; au courant, etc. Avoir vent de bout, avoir vent contraire. On écrit aussi debout en un seul mot ». — Nous avons peine à comprendre, nous le répétons, qu'après avoir donné des raisons si claires, si concluantes pour écrire de bout en deux mots, on n'hésite pas à dire qu'il existe des personnes qui écrivent d'une autre manière 1. — Mais voici un autre cas omis par l'Académie, et que nous croyons utile de mentionner. Les architectes, les mécaniciens écrivent souvent sur les tracés qu'ils ont faits : « Plan vu par dessus, Plan vu de bout, Machine vue de bout, c'est-à-dire par le bout, et dans ce cas comme dans l'autre ce serait une faute d'écrire debout en un seul mot.

**DÉCAGONE.** — D'après l'étymologie, ce mot et tous les autres composés de gone, Pentagone, hexagone, heptagone, octogone, ennéagone, hendécagone, dodécagone, etc., devraient avoir l'ó qu'on met sans motif aux composés de nome: binôme, trinôme, etc.

DÉCHÉANCE, s. m. — Lisez : s. f.

**DÉCONSIDÉRÉ**, ÉE. Qui n'est plus jugé digne de considération, d'estime. — Après DÉCONSIDÉRÉ, ÉE, ajoutez : adj.

**DÉCROISSEMENT**, s. m. Diminution. Le décroissement de la rivière. Le décroissement des jours. — Il aurait été utile d'ajouter le décroissement de la lune, locution qu'on trouve dans la définition de Décours.

**DÉCUPLE.** Qui vaut dix fois autant. **DÉCUPLER.** Rendre dix fois plus grand, augmenter de dix fois autant. — Pour *décupler* il faudrait dire, conformément à la définition de *décuple*: Rendre dix fois aussi grand, augmenter de NEUF fois autant. Voy. CENTUPLE, CENTUPLER.

DÉDIRE, v. a. - Pour la conjugaison, voy. DIRE.

DÉFAUT. — A l'article Non-payement on trouve pour définition, « Défaut de payement »; à Protêt, l'Académie donne pour exemple, « Protêt faute d'acceptation, faute de payement »; on est donc surpris de ne voir ni à Défaut, ni à Faute, des locutions analogues, telles que Faire protester un billet, une lettre de change, pour défaut d'acceptation, de payement, — faute d'acceptation, de payement. Sans doute il ne faut pas que l'Académie se répète trop souvent; mais ce-

1. Quelques personnes, habituées à voir écrit vent debout, disent qu'elles se représentent très-bien un vent qui s'élève, qui se dresse devant les navires et leur fait obstacle. — A cela nous répondrons que le vent n'est pas perpendiculaire comme les murailles de la Chine, par exemple; il souffle à peu près horizontalement, et les vents alizés dont on profite pour aller des Indes orientales en Amérique, et vice versa, prouvent qu'ils poussent par la poupe les navires qui vont dans le même sens qu'eux, tandis qu'ils souffleraient contre la proue de ceux qui voudraient aller en sens contraire; ainsi ces derniers recevraient le vent par le bout du navire, ils auraient le vent de bout, comme ceux qui louvoient le reçoivent par le flanc ou de plane, et jamais personne ne s'avisera d'écrire en un seul mot, deflane, decôté.

pendant il est nécessaire qu'elle indique à chaque mot ses différents emplois, quitte pour renvoyer aux articles où elle aura jugé convenable de les développer.

DÉFIANCE. DÉFIER (SE). - VOY. MÉFIANCE. MÉFIER (SE).

**DÉFICIT...** Il y a plusieurs déficit dans cet inventaire. — Au mot Accessit, l'Académie ajoute: « Quelques-uns écrivent au pluriel, Des accessits. Elle aurait pu faire la même remarque, et avec non moins de fondement, au mot Déficit; mais il aurait encore mieux valu qu'elle dit d'une manière précise s'il faut ou s'il ne faut pas écrire des accessits, des déficits.

DÉFILER, v. n. Aller l'un après l'autre, etc... Défilé, ée, participe. — Supprimez ici les mots Défilé, ée, participe, et mettez-les à la fin de l'article Défiler, v. a., où ils manquent.

**DÉGÉNÉRER**, v. n. — Puisque l'Académie donne pour exemple Cette race a bien dégénéré, est bien dégénérée, ne serait-il pas convenable de dire que « ce verbe prend l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire étre suivant qu'on veut exprimer l'action ou le résultat »? Cette explication, qui serait utile pour bien des personnes, ne se trouve qu'à un fort petit nombre de verbes tels que descendre, apparaître, résulter, etc.

**DÉGRÉER...** Il se dit en parlant d'un bâtiment dont on ôte les agrès, les voiles, les cordages et autres choses nécessaires à la manœuvre, ou qui perd ses agrès, soit par accident, soit dans un combat. — Ge verbe devrait avoir un substantif, dégréement.

**DÉGRÉVER.** — Nous demandons la suppression de l'accent à la seconde syllabe de ce verbe. On dit celer et déceler, et non décéler; d'ailleurs cet accent ajoute une difficulté à la conjugaison du futur et du conditionnel (je grèverai et je dégréverai, je grèverais et je dégréverais), puisque dans ces deux temps l'Académie conserve l'é aux verbes qui en ont un à la pénultième de l'infinitif. Voy. ACCENTS.

**DÉGRISER**, v. a. Faire passer l'ivresse, etc. — A la fin de l'article, ajoutez : Dégrisé, ée, participe.

DÉJEUNER, v. n. Faire le repas du matin... DéJEUNÉ, ÉE, participe. — Supprimez : DÉJEUNÉ, ÉE, participe.

L'Académie écrit jeûner avec un circonflexe, et déjeuner sans accent. **DÉJEUNER**, s. m. — L'Académie écrit DÉJEUNER, s. m., et elle ajoute « Plusieurs écrivent, Déjeuné. » — « DÎNER, s. m. (Quelques-uns écrivent, Dîné) ». — « GOÛTER, s. m. » sans variante. — « SOUPER OU SOUPÉ, s. m. » — A cela on peut ajouter « APRÈS-DÎNÉE, s. f. Plusieurs écrivent, Après-diné ou Après-diner, et font ce mot masculin. » — « APRÈS-SOUPÉE, s. f. Plusieurs écrivent, Après-soupé ou Après-souper, et font ce mot masculin. » — Voilà de quoi choisir, et cette latitude nous paraît fâcheuse : il faudrait que l'Académie, qui en a reçu la mission, pesât elle-même l'orthographe et le genre des mots, et qu'elle formulât nettement les règles.

DÉLIBÉRER, v. n. Examiner, consulter en soi-même ou avec les autres... Il signifie aussi, prendre une délibération, se déterminer. J'ai délibéré de faire telle chose. On délibéra d'aller à l'ennemi. Voilà ce qui a été délibéré dans le conseil 1. — Nous croyons qu'ici délibérer est actif, et nous avons pour nous la première édition du Dictionnaire de l'Académie, où on lit « Deliberer, v. a. Examiner, resoudre, consulter en soy-mesme ou avec les autres. Il a long-temps deliberé ce qu'il devoit faire. Qu'a-t-on deliberé? Cette affaire a esté long-temps deliberée, meurement deliberée. Il est aussi neutre. Il a esté long-temps à deliberer si... », etc. D'ailleurs l'Académie dit encore aujour-d'hui « Délibéré, ée, part... C'est une chose délibérée, c'est une chose arrêtée, conclue ». Délibérer une affaire, c'est donc l'examiner, la résoudre, l'arrêter, la conclure. Si l'on ne donne pas un substantif pour régime à ce verbe, on lui donne la préposition de et un infinitif, ce qui revient au même. Voy. Différer.

DELTA, s. m. — Ce mot manque, et cependant il a plusieurs acceptions. La plus connue est celle du triangle formé par des terres à l'embouchure de quelques fleuves tels que le Rhône, le Pô, le Dnieper, et surtout à l'embouchure du Nil. Le DELTA du Nil. Le DELTA du Rhône.

**DÉMAILLOTER**, v. a. — *Maillot* a deux composés : *démailloter*, que l'Académie écrit avec un seul t, et *emmaillotter*, où elle en met deux. Voy. Terminaison.

**DEMAIN**, adv. de temps... Il arrivera demain, demain matin. Demain au matin. Demain au soir. — **HIER**, adv. de temps... Hier au soir. Hier au matin. Hier matin.

Par un caprice de l'usage, on dit généralement Demain matin, hier matin, tandis qu'en parlant du soir on ajoute au : Demain au soir, hier au soir. Cependant puisque l'Académie admet Demain au matin, hier au matin, qui ne sont guère usités, elle aurait bien fait d'ajouter dans ces articles demain soir, hier soir, qu'elle a employés ailleurs :

- (à Soir) l'irai chez vous demain matin ou demain soir.
  - Id. Je le vis hier soir, hier au soir.
- (à PARTICIPE) Je suis revenu depuis hier soir.

Elle dirait « Demain soir, et plus ordinairement (ou et mieux) demain au soir; Hier soir, et plus ordinairement (ou et mieux) hier au soir, » comme elle a fait à l'article MATIN: « On dit demain au matin, et plus ordinairement demain matin. »

**DENIER...** Le denier de Saint-Pierre, Tribut que l'Angleterre payait autrefois au pape, et qui n'avait été d'abord que d'un denier par maison. — L'Angleterre payait le tribut d'un denier par feu, par famille, non à l'église Saint-Pierre, mais à l'apôtre saint Pierre, représenté

<sup>1.</sup> Au lieu de, Voilà ce qui a été délibéré dans le conseil, on pourrait dire tout aussi bien, Voilà ce qu'on a délibéré dans le conseil, ou Voilà ce que le conseil a délibéré. Nous ne voyons pas l'avantage que peut présenter dans cette phrase la forme passive, qu'en général l'Académie évite avec soin; il y a dans son Dictionnaire bien des verbes dont on cherche en vain le participe pour connaître la préposition dont il doit être suivi.

par le pape; il faut donc écrire saint Pierre (petite s et pas de tiret).

menticules, s. m. pl. T. d'Archit. Moulure plate, refendue dans le sens de la hauteur, de manière à former, dans toute sa longueur, une suite de dents.—Ce mot doit-il être du genre masculin ou du féminin? L'Académie ne l'a pas mis dans la première édition de son Dictionnaire; mais dès la seconde elle lui a toujours donné le genre masculin. D'un autre côté le Complément du Dictionnaire de l'Académie, le Dictionnaire national et le Dictionnaire universel en font un substantif féminin, et nous ajouterons qu'on trouve ce même genre dans le Supplément du Dictionnaire de l'Académie de 1696, ce qui n'est pas sans importance à nos yeux. Si l'on consulte l'étymologie denticulus, on donnera à denticule le genre masculin; mais si le diminutif doit prendre le genre du radical, denticule sera féminin comme dent, qui lui-même est féminin bien que dens soit masculia.

DÉPOSANT, ANTE, adj. T. de Palais. Qui dépose et affirme devant le juge. Tels et tels témoins déposants. Telles et telles femmes déposantes.

— Il est aussi substantif. Tous les déposants disent la même chose.

Il manque ici une acception qui chaque jour devient plus nécessaire, car chaque jour augmente le nombre de ceux qui portent leurs économies aux caisses d'épargne. En trois jours le nembre des DÉPOSANTS a été de...

**DÉRÉGLEMENT.**—Ce mot devrait prendre l'accent grave à la seconde syllabe, puisqu'on écrit règlement.

DERNIER, ÈRE, adj. - A l'article Naître on lit :

Sous la loi de Moïse, on offrait à Dieu les enfants premiers-nés.

L'ange extermina les premiers-nés des Égyptiens.

Les premiers-nés des animaux étaient offerts à Dieu.

Cette locution premier-né a un corrélatif, dernier-né, qu'on ne trouve ni à Naître ni à Dernier. Comment faut-il l'écrire? avec un tiret comme premier-né, ou sans tiret? Si nous consultons l'article Nourrice, nous mettrons le tiret:

Elle a voulu être la nourrice de son DERNIED-NÉ.

Si, au contraire, nous jetons les yeax sur l'article Culor, nous ne le mettrons pas :

Il (culot) désigne également Le DERNIER né des autres animaux, et familièrement Le DERNIER né d'une famille.

Voilà qui est fort embarrassant; cependant, comme l'Académie écrit toujours sans tiret le premier venu, le dernier venu, le dernier eclos, etc., on se demande pourquoi il faudrait en mettre un à premier né, dernier né.

**DÉROIDIR.** — Au mot ROIDE, l'Académie dit « En conversation et quelquefois dans le discours soutenu, on prononce *rède, rédeur, rédir*; aussi plusieurs écrivent-ils *raide, raideur, raidir* ». Elle aurait dû faire la même observation pour *déroidir*, car *déraidir* est la seule prononciation usitée.

DERVICHE ou DERVIS. — Ce dernier mot est oriental; doit-on faire sentir l's dans la prononciation?

DÉSERT, ERTE, adj. Inhabité, ou Qui n'est guère fréquenté. Pays désert. Campagne déserte. Ile déserte...—Il aurait été bien de donner ici pour exemple l'Arabie Déserte, et de même à Heureux, Euse, adj., l'Arabie Heureuse, comme à Mineur, Eure, adj., on a mis l'Asie Mineure; à Fortuné, ée, adj., les îles Fortunées; à Arabique, adj., le golfe Arabique; à Pacifique, adj., la mer Pacifique, etc. L'emploi des majuscules est une chose trop intéressante pour qu'on ne saisisse pas toutes les occasions d'instruire ceux qui veulent apprendre l'orthographe, et c'est à ceux-là surtout que s'adresse le Dictionnaire de l'Académie.

DÉSMABILLER... s'emploie quelquefois neutralement, dans le sens de Se déshabiller. Il a été quinze jours sans déshabiller. Cet emploi familier a vieilli. — Cette locution ne méritait guère mieux d'être recueillie que beaucoup d'autres analogues que l'Académie a bien fait de ne pas mentionner, comme : Je n'AI pas réveillé de toute la nuit. Je n'AI pas arrêté (cessé de marcher, de travailler), je n'AI pas assis de tout le jour, etc.

**DÉSIGNATIF, IVE,** adj. (L'S se prononce comme Z, et le G comme Gue.) — Si l'Académie croit par trop inutile d'indiquer la prononciation des mots désignation et désigner, elle devrait du moins faire connaître d'une manière quelconque que la prononciation qu'elle donne ne se rapporte qu'au mot désignatif, en disant, par exemple, comme elle l'a fait plus d'une fois : « Dans ce mot, l'S se prononce... »

DÉSOBSTRUCTIF, s. m. T. de Médec. Il est, comme le précédent, synonyme d'Apéritif. — Ce précédent est « Désobstruant, ante, adj. qui s'emploie aussi comme substantif: Ce remède est un bon désobstruant ». Désobstructif devraît donc être d'abord adjectif comme désobstruant et apéritif, ses synonymes. Chose bizarre, obstructif ne nous est donné que comme adjectif: « Obstructif, IVE, adj. T. de Médec. Qui cause obstruction. Aliment obstructif », tandis que son opposé désobstructif ne s'emploierait que substantivement.

**DESQUAMATION**, s. f. — Ajoutez: On prononce descouamacion.

**DESSILLER.** Quelques-uns écrivent déciller, parce que ce mot vient de cil. — Si cette étymologie est exacte, il faudrait adopter définitivement déciller, qui serait en harmonie avec sourcil, sourciller, etc.; mais si, au contraire, comme l'Académie le disait dans la première édition, il vient de siller, fermer, clore, il faut conserver dessiller et supprimer l'étymologie cil. qui ne ferait qu'induire en erreur 1.

<sup>1.</sup> En 1762, l'Académie disait encore comme en 1694 : « DESSILLER, ouvrir. Il ne se dit qu'en parlant des yeux et des paupières. Il était si endormi, qu'il ne pouvait dessiller les yeux, dessiller les poupières. » Dans l'édition de 1835, au moyen de légères medifications elle nous amène à l'idée dominante de cil : « Séparer les paupières l'une de l'autre, afin de faire voir clair. Ses paupières étaient tellement collées ensemble, qu'on a su de la peine à les dessiller.

DESSOULER. — Dans la quatrième édition, l'Académie écrivait encore dessaouler. Ne devrait-on pas écrire dessoûler, pour remplacer l'a supprimé, puisqu'on écrit soûl, soûler? Voy. l'article Accents.

DESSOUS, DESSUS. - Après y avoir longtemps réfléchi, nous nous sommes demandé pourquoi l'on écrit avec un tiret attacher ses jarretières Au-dessous du genou, Au-dessus du genou; passer par-dessous, PAR-DESSUS la barrière; avoir de l'eau PAR-DESSUS la tête. Ces diverses locutions prépositives s'emploient, il est vrai, dans des phrases figurées, où l'emploi du tiret paraît au premier abord plus naturel, comme être AU-DESSUS de la critique; rester AU-DESSOUS de ses concurrents; il est beau, il est jeune, et PAR-DESSUS cela il est sage. Mais nous sommes persuadé que malgré ces phrases figurées on s'habituerait aisément à la suppression du tiret; n'écrit-on pas : Au dedans et au DEHORS de la ville; il passa par dehors la ville, par dedans la maison; cet édifice est moins beau en dehors qu'en dedans; puis : aller au DELÀ des mers, réussir AU DELÀ de ses espérances; le juste est récompensé par delà ses mérites; je l'ai satisfait et par delà? N'a-t-on pas supprimé les tirets que tous les imprimeurs mettaient encore, il n'y a pas quarante ans, à tout à fait, tout à coup, tout d'un coup, tour à tour 1? Voy. Là-bas, là-haut, là-dessus, là-dessous, à l'article Là.

**DÉTONNER**, v. n. Sortir du ton... Détonné, ée, participe. — Supprimez: Détonné, ée, participe.

DIACRE, s. m. Celui qui est promu au second des ordres sacrés. C'est au diacre à chanter l'Évangile. Faire diacre à la grand'messe.

— Il aurait été convenable d'ajouter que dans les églises protestantes les diacres sont des laïques choisis pour assister les pasteurs dans l'exercice de la bienfaisance.

DIEU. — Dans cet article on a bien écrit le Fils de Dieu avec une grande F, mais on a mis La Vierge est appelée la mère de Dieu avec une petite m, et Cybèle est appelée la Mère des dieux avec une grande M. — A GLOIRE, à MORTALITÉ, à NAÎTRE, on a mis Le fils de Dieu avec une petite f. Il est inutile de dire qu'on doit écrire Mère et Fils avec une majuscule dans ces phrases, la Mère de Dieu, le Fils de Dieu.

**DIFFÉREND**, s. m. Dans les quatre premières éditions, l'Académie écrit différent avec un t; dans la sixième, elle ne donne même pas cette variante. Il est difficile de se rendre compte de cette décision. Quelques personnes, il est vrai, prétendent que différend vient du latin differendum, mais nous avons peine à croire à cette étymologie. Selon Féraud, « l'usage le plus ancien, le plus constant et le plus universel est pour différend avec un d à la fin; on peut même dire, ajoute-t-il, que cet usage est raisonnable, et qu'il est bon de différencier ces deux mots (l'adjectif différent et le substantif différend), ne

<sup>1.</sup> L'Académie a écrit tout-à-fait avec des tirets dans les quatre premières éditions, mais elle n'en a jamais mis à tout à coup, tout d'un coup, tour à tour.

fût-ce que pour éviter les équivoques. » N'en déplaise à Féraud, nous ne voyons pas de raison pour changer l'orthographe d'un mot parce qu'il passe de l'état d'adjectif à celui de substantif, et nous ne croyons même pas qu'on puisse citer un seul autre substantif qui ait subi ce changement. Écrit-on un incidend, un expédiend, un émolliend, l'antécedend, le conséquend, etc., pour distinguer ces mots d'avec les adjectifs incident, dente; expédient, ente; émollient, ente; antécedent, dente; conséquente, quente, etc.?

DIFFÉRER, v. a... Il est aussi neutre. Ne différez point d'y aller. Ne différez point de mettre ordre à vos affaires. — Nous avons toujours cru qu'un verbe pouvait avoir pour régime direct un verbe amené ou non par une préposition aussi bien qu'un substantif, et qu'on pouvait changer la nature du régime sans changer celle du verbe; qu'ainsi dans cessez de crier, différez de partir, les verbes cesser, différer, étaient actifs comme dans cessez vos cris, différez votre décider, dédaigner, discontinuer, regretter, etc., soient neutres dans ces phrases: Ils avaient comploté de le voler. Il craint d'être importun. Nous décidames de partir sur-le-champ. Il dédaignait de nous parler. Discontinuer de faire une chose, de parler, de travailler. Je regrette de lui avoir parlé trop rudement, etc. Dans je me rappelle d'avoir vu, d'avoir fait telle chose (phrases de l'Académie au mot Rappeler), d'avoir vu, d'avoir fait, sont bien certainement des régimes directs.

Il nous semble impossible de ne pas reconnaître que la préposition de et l'infinitif dont elle est suivie forment un régime direct dans ces phrases: Dites-lui DE venir; je vous commande, je vous ordonne, je vous enjoins, je vous défends DE faire cela, D'aller en tel endroit.

Un verbe à l'infinitif peut être considéré comme régime direct lors même qu'il est précédé de la préposition à. Apprendre à dessiner ou apprendre LE DESSIN. Enseigner à LIRE ou enseigner LA LECTURE. Aimer à CHASSER ou aimer LA CHASSE.

Enfin l'Académie elle-même ne dit point que commencer à ou de, continuer à ou de, soient neutres dans ces phrases: Lorsqu'il commença de parler, chacun se tut pour l'écouter. Cet enfant commence à parler, à lire, à écrire. Continuer à faire, à dire, de dire, de faire.

Nous pensons donc que différer est actif dans ces phrases: Ne différez point D'y aller, ne différez point DE mettre ordre à vos affaires; et que dans partez sans différer, il est employé absolument.

DILUVIEN, IENNE, adj. Qui a rapport au déluge. En examinant les montagnes, on y reconnaît les traces des eaux diluviennes.— Cet adjectif s'emploie aussi dans une autre acception fort usitée: « Il est tombé ces jours derniers une pluie diluvienne. » On regrette que cette expression et celle de pluie torrentielle, qui n'est pas moins usitée, ne se trouvent pas dans le Dictionnaire de l'Académie.

DIRE. — Dans la conjugaison il manque les passés défini et indéfini,

je dis, j'ai dit, et le pluriel de l'impératif disons, dites. Nous ne relevons ces omissions que parce que l'Académie renvoie au verbe Dire pour la conjugaison de plusieurs autres, et il nous semble que celui qui sert de paradigme doit présenter la conjugaison complète, du moins dans les parties essentielles. L'omission du pluriel de l'impératif surtout est d'autant plus fâcheuse que la seconde personne fait dites et que les composés sont contredisez, dédisez, interdisez, médisez, etc., en sorte que les lecteurs seront sorcément induits en erreur ou pour le verbe simple, ou pour les composés.

Ne serait-il pas convenable de mettre un tiret à un on dit, des on dit, comme on en met à un ouï-dire, des ouï-dire?

Fam., Se moquer du qu'en dira-t-on. -- Voy. Qu'en-dira-t-on, & son rang alphabétique.

DISPARAÎTRE... signifie aussi S'en aller de quelque endroit et ne plus s'y montrer, n'y plus revenir, ou Se retirer promptement, se cacher. Il a disparu de son domicile, du lieu qu'il habitait. Il a disparu de la cour... Elle est disparue avec lui. — Cette dernière phrase laisse à désirer. On dirait très-bien Elle est disparue, elle est disparue AINSI QUE LUI; mais en disant AVEC LUI on exprime l'action simultanée de deux personnes qui s'en sont allées, se sont retirées ou cachées, et conséquemment l'emploi de l'auxiliaire être doit être une faute; il faut mettre Elle A disparu AVEC lui.

DISSONANCE. DISSONANT. DISSONER. — Voy. Assonance.

**DOCTE.** — Ici et à l'article Sœur on a omis les doctes sœurs de Tibulle pour signifier les Muses.

**DOIGTER. DOIGTIER.** — Au mot DOIGT, l'Académie dit seulement « On ne prononce point le G », et elle ne dit rien aux mots suivants. Elle aurait mieux fait d'ajouter « dans ce mot et ses dérivés ».

**DOLCE**, adv. T. de Musique, emprunté de l'italien. — La seconde syllabe de ce mot exigeait que la prononciation fût indiquée, car elle n'a aucun rapport avec celle de force, féroce, véloce, etc.; si l'on veut prononcer comme les Italiens, il faut dire doltché, sans appuyer sur l'é.

DONNER. — Dans cet article, qui a plus de onze colonnes, nous n'avons rien su voir d'analogue à l'expression Donner une chose à faire à quelqu'un, pour signifier Le charger de la faire : La partie qu'on lui a donnée à étudier est fort difficile. Cette phrase se trouve à l'article Partie. En revanche nous voyons ici la locution Donner une poignée de main, qui manque à Main, et surtout à Poignée, où elle devrait nécessairement figurer.

DOUBLE... Au Domino, double-as, double-deux, double-trois, etc., Dé sur lequel l'as, le point deux, etc., est répété. — Le tiret ne nous semble pas plus utile dans ces mots que dans double louis, double ducat, etc., où l'Académie n'en met point; mais si elle le juge nécessaire, il serait bien de répéter cette orthographe aux mots As, Trois,

QUATRE, CINQ et BLANC, car on ne trouve ces locutions qu'à DOUBLE, à DEUX et à SIX.

**DOUBLER.** Mettre le double, augmenter du double, d'une fois autant. — Il aurait peut-être mieux valu supprimer *du double*, et dire seulement : Mettre le double, augmenter d'une fois autant.

**DOUCEÂTRE.** (On prononce douçâtre.) — C'est sans doute par distraction qu'on a laissé ce dans ce mot au lieu de remplacer ces deux lettres par un ç. Cette orthographe nous reporte au temps où, faute d'avoir le c, on écrivait nous commenceons, nous commenceasmes.

DOUVAIN, s. m. Bois propre à faire des douves. Un millier de douvain. — Pourquoi, dans cet exemple, douvain est-il au singulier? A coup sûr on écrirait un millier de douveS, et non de douve. S'il y a ici une ellipse dans le genre de celle qui fait écrire Un millier de foin, de paille, c'est-à-dire un millier de Bottes de foin, de paille, l'Académie aurait dû le dire, comme elle l'a fait à MILLIER pour ces deux dernières locutions.

**DUBITATIF, IVE,** adj. Qui sert à exprimer le doute. *Proposition dubitative*. Si est quelquefois conjonction dubitative. — Il aurait fallu donner non pas un seul exemple mais plusieurs, pour faire connaître ce que c'est qu'une phrase dubitative et les différentes formes sous lesquelles elle peut se présenter. Nous ne pensons pas qu'il soit suffisant de dire que « si est quelquefois conjonction dubitative ».

DUCHÉ, s. m... L'expression duché-pairie est ordinairement employée comme substantif masculin; quelques-uns l'emploient comme substantif féminin. Un duché-pairie. Une duché-pairie. — A PAIRIE on trouve également « Un ou une duché-pairie ». Les mots duché et comté ont été du genre féminin; mais il n'en est plus ainsi, et nous sommes bien persuadé qu'aucun auteur n'écrit aujourd'hui une duché-pairie, à moins que ce ne soit une citation; conséquemment il aurait été mieux de mettre : « Autrefois on disait une duché-pairie. »

DURER... C'est un bruit à tête fendre, on n'y peut durer, on n'y saurait durer. — A l'article EAU, nous trouvons aussi :

On dirait qu'il ne sant pas troubler l'eau, qu'il ne sait pas L'EAU TROUBLER; mais là du moins on a eu soin d'ajouter la construction grammaticale. Malgré cela, nous pensons qu'il serait mieux de ne pas mettre dans le Dictionnaire de l'Académie ces inversions germaniques. On dit, il est vrai, Îl gêle à PIERRE FENDRE, mais cette expression est généralement usitée. Quant à sans bourse délier (sans donner d'argent), il sait son pain manger (il est habile, intelligent), etc., ce sont des phrases faites, des expressions figurées qui n'ont pas de rapport avec le sens propre.

Nous croyons que le verbe durer ne s'emploie guère aujourd'hui dans quelques-unes des locutions que renferme cet article, et qu'il aurait été convenable d'y joindre les mots qui l'ont remplacé; telles sont les phrases suivantes, pour lesquelles l'explication « Être extrê-

mement incommodé du chaud, du froid, etc. » ne peut suffire, et où nous nous permettons de suppléer au silence de l'Académie :

Il fait si chaud dans cette chambre, qu'on n'y saurau burer (tenir, rester). Je ne peux durer (résister) à ce froid-là.

On ne peut durer (vivre) avec cet homme-ld, tant il est facheux et difficile.

Quant à celle-ci, Il ne saurait durer du mal de tête, nous ne savons quel synonyme donner au verbe durer.

DYSSENTERIE. DYSSENTÉRIQUE. — Autrefois l'Académie ecrivait dysenterie, conformément à l'étymologie; aujourd'hui elle écrit encore avec une seule s le mot dysurie, dont l'étymologie est de même nature, c'est-à-dire que l'un et l'autre mot sont composés de dus, difficilement, avec peine, et d'un mot commençant par une voyelle (enteron, entrailles; oureó, j'urine). Il aurait donc été mieux de rétablir l'ancienne orthographe et d'écrire dysenterie, dysentérique.

# $\mathbf{E}$

EAU... se dit encore d'une liqueur artificielle... Eau de groseilles. Eau de fraises. Eau de cerises. Eau de fleur d'orange. — Nous nous permettrons de demander pourquoi fleur est au singulier dans eau de fleur d'orange, puisqu'on a mis au pluriel les mots groseilles, fraises, cerises. Nous ne ferions pas cette question si l'Académie avait toujours écrit fleur au singulier dans ce genre de locutions; mais à RATAPIA nous lisons ratafia de fleurs d'orange; à Conserve, conserve de fleurs d'orange; à Sirop, sirop de fleurs de pécher, etc. — Par la même occasion nous dirons qu'ici l'on trouve eau de groseilles, tandis qu'à Liqueur eau de groseille est au singulier.

EAU... se dit également de certains produits, de certaines préparations chimiques. Eau-forte. Eau seconde. — Nous réclamerons après eau seconde une mention pour l'eau de javelle, qui ne se trouve ni ici ni à la lettre J, et dont il n'est parlé qu'en passant dans l'article Tache: Cette tache s'en ira avec de l'eau de javelle. Voy. Armoise.

ÉBOURIFFÉ, ÉE, adj. Il se dit Des personnes dont le vent ou quelque autre cause a mis en désordre les cheveux ou la perruque, la coiffure: Vous étes tout ébouriffé. Elle arriva tout ébouriffée. Il est familier. — Il s'applique, dans un sens analogue, Aux cheveux, à la coiffure même. Avoir les cheveux ébouriffés. Votre coiffure est tout ébouriffée. — Il se dit, figurément, D'une personne agitée, troublée, et qui laisse voir son trouble, son agitation. Que vous est-il donc arrivé? vous voilà tout ébouriffé; vous avez l'air tout ébouriffé.

Nous croyons devoir signaler la suppression d'une r dans ce dérivé ou ce composé de bourre, et faire une remarque sur l'ordre suivi dans la définition. En effet la racine bourre nous paraît indiquer clairement qu'il aurait été mieux de parler d'abord des cheveux seulement, qui sont mêlés (ou plutôt emmêlés. Voy. Mêler) et semblent présenter

l'aspect de la bourre par l'effet du vent ou par quelque autre cause; puis on aurait étendu la signification à la personne elle-même, qui arrive tout ébouriffée, dans le sens propre; et par une transition naturelle on aurait passé de ce sens propre au sens figuré du trouble, de l'agitation.

ÉCALE, s. f. Enveloppe extérieure qui renferme la coque dure de certains fruits, comme les noix. Écale de noix, etc. — Pour un dictionnaire tel que celui de l'Académie, ces mots Écale de noix, etc., ne suffisent pas. On devrait trouver ici tous les fruits dont l'enveloppe extérieure porte le nom d'écale, et nous demanderons quel est le nom de cette enveloppe dans les marrons, les châtaignes, les amandes, les faînes, etc., si ce n'est celui-là même.

**ECCE HOMO.** (On prononce exé).—Cette prononciation (qui équivaut à egzé au lieu de représenter ekcé) pourrait nous mener à prononcer les mots excès, excellent, excepté, etc., comme s'ils étaient écrits exès, exellent, exepté, etc.

ÉCLAIRCIR, v. a... ÉCLAIRCI, IE, participe. — Il y eut un peu d'éclairci, Le ciel s'éclaircit pendant quelques moments.

Plus haut nous lisons: « ÉCLAIRCIE, s. f. T. de Marine. Endroit clair qui paraît au ciel en temps de brume ou entre des nuages. » Ne serait-ce point ce mot éclaircie, et non éclairci, qui devrait figurer dans la phrase ci-dessus?

ÉCLOPPÉ, ÉE. — L'Académie écrit avec un seul p clopin-clopant, clopiner; elle en met deux à écloppé.

ÉCLORE... Il éclora. Il éclorait. — L'Académie écrit je clorai, je clorais, avec un o simple, et nous croyons inutile de mettre au futur d'éclore un accent que ne prend pas l'infinitif; il n'y a pas plus de contraction à l'un qu'à l'autre.

ÉCOURGEON, s. m. Orge carré qu'on appelle aussi Orge d'automne ou de prime. —Voy. Orge. — Plus loin nous trouvons : « Escourgeon, s. m. Espèce d'orge hâtive qu'on fait ordinairement manger en vert aux chevaux. — L'Académie regarde-t-elle ces deux mots comme synonymes? Nous l'ignorons; mais ce que nous pouvons assurer, c'est qu'en agriculture on n'emploie guère que le mot escourgeon, et l'Académie aurait bien fait de renvoyer du premier au dernier, afin que l'on pût consulter l'un et l'autre.

ÉCOUTEUX, adj. T. de Manége. Il se dit d'un cheval distrait par les objets qui le frappent.

Voilà un de ces mots à désinence surannée, comme oiseau dépiteux, le faucheux (araignée). Autrefois on disait également un oublieux (marchand d'oublies. Voy. Oublieur), un piqueux (t. de Vénerie), etc. Les gens de la campagne disent encore un blanchisseux, et quelquefois ceux de la ville un boueux pour un boueur (charretier chargé d'enlever les boues). — Pourquoi cet adjectif écouteux n'a-t-il pas de féminin? N'y a-t-il pas des juments écouteuses? ÉCRITURE, s. f... se dit aussi des caractères écrits. Belle écriture. Mauvaise écriture. Écriture difficile à lire. Écriture bâtarde, ronde, coulée, etc. — Il manque ici, ou à Serrer, à Lache, deux adjectifs qui sont fort usités: écriture serrée, écriture lache. Voy. Serrer.

ÉCURIE. — L'Académie n'a donné que deux expressions figurées: Fermer l'écurie quand les chevaux sont dehors, et C'est un cheval à l'écurie. Il en est d'autres cependant qu'elle aurait pu citer, telles que, Sa chambre, son appartement est une véritable ÉCURIE (est extrêmement sale), et surtout le proverbe: Nettoyer les ÉCURIES d'Augias, qu'on emploie figurément pour signifier Faire un travail désagréable, presque impossible à exécuter.

ÉGALER, ÉGALISER. — « ÉGALER, v. a. Rendre égal. Égaler les parts, les portions. La mort égale tous les hommes, égale tous les rangs. — ÉGALISER, v. a. Rendre égal. Il ne se dit qu'en parlant des choses. Égaliser les lots d'un partage. L'amour égalise toutes les conditions. »

En 1694, on employait à peu près uniquement égaler dans toutes les acceptions; mais antérieurement le verbe égaliser était en usage <sup>2</sup>, et l'on a bien fait de le ressusciter, car il est fort utile; aujourd'hui l'on s'en sert aussi bien en parlant des personnes que des choses. Nous pensons que

ÉGALER doit signifier Rendre égal à : La mort, la vertu ÉGALE les bergers aux rois ;

et ÉGALISER, Mettre de niveau, rendre égales entre elles des personnes ou des choses. La mort ÉGALISE les rois et les bergers,— et La mort ÉGALISE toutes les conditions (Acad. à l'art. ÉGALISER). ÉGALISER les parts, les portions.

En conséquence il faudrait, suivant nous, remplacer égale par ÉGALISE dans les phrases suivantes :

- (à Égaler) La mort égale tous les hommes, égale tous les rangs,
- (à CONDITION) La mort égale toutes les conditions.

Comme on vient de le voir quelques lignes plus haut, l'Académie elle-même nous donne raison au sujet de cette dernière phrase.

Elle a très-bien fait de rétablir aussi Égaliser dans le sens de Rendre uni, plan : Cette allée est raboteuse, il faut l'ÉGALISER<sup>3</sup>.

ÉGALISATION, s. f. T. de Jurispr. Action par laquelle on égalise les

1. On devrait dire étables, puisqu'elles renfermaient des troupeaux (trente mille bœufs, suivant la Fable) et non des chevaux; cependant on dit vulgairement Nettoyer les écuriss d'Augias, sans doute parce que le mot écurie emporte en général l'idée d'un lieu malpropre; et en effet, les étables d'Augias n'avaient pas été nettoyées depuis trente ans.

2. En 1694 (première édition) l'Académie disait : « ÉGALISER, v. a. Terme dont on se sert encore au Palais, et qui veut dire *Rendre des partages égaux.* » Mais le Supplément (1696) va plus loin : « ÉGALISER, v. a. Vieux mot qui n'a plus d'usage qu'au Palais, pour signifier *Rendre les partages égaux.* »

3. L'Académie dit : « ÉGALER signifie en outre Rendre uni, plan. Cette allée est raboteuse, il faut l'égaler. En ce sens, on dit plus ordinairement Égaliser. — A la lettre R on trouve : « RÉGALER, v. a. Dresser, aplanir un terrain, après avoir enlevé ou rapporté des terres. Il faut régaler les terres après le remblai. » Ce mot régaler aurait besoin d'être remplacé par un autre.

lots dans un partage. Égalisation des lots. Il n'est plus guère usité. — Quel est donc le terme maintenant en usage? Si l'on ne peut pas dire « L'ÉGALISATION des lots a eu lieu tel jour; l'ÉGALISATION des partages s'est faite devant toute la famille réunie », comment faut-il s'exprimer? Si égalisation doit être remplacé par Supplément de partage, qu'on trouve dans la première édition et dans son Supplément, l'Académie aurait dû nous l'apprendre et donner un exemple de la phrase telle qu'elle doit être dite aujourd'hui. — A l'article Supplément, nous lisons, il est vrai : « Ce qu'on donne pour suppléer, et quelquefois Ce qu'on donne en sus. On lui a donné tant en argent pour supplément de partage »; mais cela ne nous apprend rien pour la contexture des phrases que nous avons proposées ci-dessus.

ÉGOUTTER, v. n. Il se dit de certaines choses dont on fait peu à peu écouler l'eau. Il faut laisser égoutter, faire égoutter ce lait caillé, ce fromage. Mettre égoutter de la vaisselle qu'on vient de laver. Mettre égoutter des cardes, des asperges, de la morue, etc. — Il s'emploie aussi avec le pronom personnel. Ce fromage s'égouttera peu à peu.

Nous sommes persuadé que dans les premiers exemples la forme naturelle du verbe est pronominale, avec ellipse du pronom, comme cela a lieu lorsqu'un verbe pronominal est précédé d'un autre verbe; tels sont s'agenouiller, se cabrer, s'écrouler, s'enfuir, s'épanouir, s'evanouir, s'extravaser, s'insurger, se repentir, se souvenir, se ressouvenir, etc., lorsqu'ils sont précédés de faire; s'écouler, s'enraciner, se faisander, s'invétérer, etc., lorsqu'ils sont précédés de laisser. Nous pensons donc qu'il aurait été mieux de dire : s'écoutter, v. pron... Il s'emploie aussi avec ellipse du pronom...

ÉGRENER. — Il est à peu près inutile de dire que l'é qu'on trouve à la pénultième syllabe du participe ÉGRÉNÉ, ÉE, est une faute typographique, et qu'il faut lire ÉGRENÉ, ÉE.

EHOUPER, v. a. T. d'Eaux et Forêts <sup>1</sup>. Couper la cime d'un arbre. — Cette orthographe du verbe éhouper avec un seul p, contrairement au radical houppe <sup>2</sup>, nous paraît d'autant plus fâcheuse qu'elle semble faire exprimer à ce verbe, non pas l'action de couper la HOUPPE ou la cime d'un arbre, mais l'action opposée à celle de l'onomatopée HOUPER, v. a., en termes de chasse Appeler son compagnon, ce qui devient inintelligible.

ÉLEVER, v. a... En Mathém., Élever un nombre à la seconde puissance, à la quatrième puissance, etc., Le carrer, le cuber, etc. — Au lieu de : à la quatrième puissance, lisez : à la TROISIÈME puissance. Chacun sait que carrer un nombre ou le multiplier par lui-même,

<sup>1.</sup> Aux articles Eau, Forêt, Spée, nous voyons Eaux et forêts (petite f), et partout ailleurs Eaux et Forêts (grande F); lequel est le plus convenable? Nous penchons pour la majuscule, et de même nous écririons, contrairement à l'Académie, l'école des Ponts et Chaussées, l'académie des Inscriptions et Belles-lettres, etc.

<sup>2.</sup> Voy. le chapitre des Règles d'orthographe, p. 113, de notre Recueil de mots français par ordre de matières, in-8°.

c'est l'élever à la seconde puissance; le cuber, c'est multiplier cette puissance par le nombre primitif, et l'élever ainsi à la troisième puissance; pour l'élever à la quatrième puissance, il faudrait multiplier la troisième par le nombre primitif  $(3 \times 3 = 9; 9 \times 3 = 27; 27 \times 3 = 81)$ .

ELLIPSER. — Le substantif élision a son verbe élider, qui signifie « Faire une élision... On met une apostrophe dans l'écriture à la place de la voyelle qu'on ÉLIDE... Cette lettre s'ÉLIDE dans la prononciation... » Comment se fait-il que le mot ellipse n'ait pas de même son verbe correspondant ellipser, faire une ellipse, « Ellipser un verbe : Faites-le si vous le pouvez (faire) »? On doit pouvoir dire aussi Ellipser un mot, une préposition, un pronom, une phrase, etc.; en un mot, ce verbe est aussi nécessaire qu'élider.

**EMBONPOINT.** — Dans ce mot, la règle qui veut que le b et le p soient toujours précédés d'une m n'est suivie qu'à moitié, en sorte qu'on a beaucoup de peine à se rappeler si c'est à la première ou à la deuxième syllabe qu'on doit mettre l'm. Il vaudrait mieux observer ou violer la règle complétement, et écrire embompoint ou enbonpoint; cette dernière variante laisserait dans leur intégrité les trois éléments dont le mot se compose.

EMBRASEMENT. INCENDIE. — « EMBRASEMENT, s. m. Action ou effet d'un feu violent qui consume en jetant des flammes. L'embrasement de Troie. Une légère étincelle peut causer un grand embrasement. — INCENDIE, s. m. Grand embrasement. Un horrible, un vaste incendie. L'incendie d'une maison, d'un temple, d'un palais, d'une ville... »

Dans les quatre premières éditions on lisait: « Embrasement, grand incendie; Incendie, grand embrasement. » La première de ces définitions a été modifiée, mais nous croyons que c'est la seconde qui aurait dû l'être. Le mot incendie exprime un feu local, embrasement un feu général, et personne n'oserait dire l'incendie de Troie. Le sens figuré d'embrasement vient confirmer notre opinion: « Combustion, désordre, grand trouble dans un État. Cet embrasement allait gagner les provinces, on parvint à l'arrêter. Ce fut un embrasement général »; et mieux encore le verbe « La guerre embrasa l'Europe ». — Enfin le mot embrasement présente à l'idée un vaste brasier, et c'est pourquoi l'on dit l'embrasement du Vésuve, de l'Etna; il n'en est pas de même de l'incendie. — On regrette donc de trouver à l'article Incendier: « Brûler, consumer par le feu. Il ne se dit que d'un grand embrasement.»

EMMAILLOTTER. — La règle veut que les verbes dérivés d'un substantif terminé par ot ne doublent pas le t: cahoter, comploter, raboter, sangloter, etc. L'Académie écrit démailloter, conformément à la règle, mais elle met emmaillotter dans les exceptions. Voy. Terminaison.

EMMÉNAGEMENT, s. m. Action de ranger des meubles dans une maison, dans un appartement où l'on va loger. Il m'en a coûté tant pour mon emménagement. — Emménagements, au pluriel, se dit, en termes de Marine, des compartiments et logements qu'on pratique dans l'in-

térieur d'un vaisseau, d'un navire. Les soutes, les faux ponts, les chambres d'officiers, etc., sont des emménagements. Ce navire a des emménagements très-commodes, de bons emménagements. Dans ce sens, quelques-uns écrivent Aménagements.

L'usage est pour aménagements; c'est la seule locution que nous ayons vue employée dans ce sens, et nous pensons que l'Académie aurait bien fait de la préférer, car il s'agit ici de compartiments distribués avec ordre, de logements pratiqués avec économie (avec ménage, en ménageant l'espace), et non d'un arrangement de meubles.

EMMÉNAGER, v. n. Mettre ses meubles en place quand on les a transportés d'une maison dans une autre. J'ai fini d'emménager. — Il s'emploie également avec le pronom personnel. Il lui a fallu huit jours pour s'emménager. — Emménagé, ée, participe. Je ne suis pas encore emménagé, tout à fait emménagé. — En termes de Marine, Ce bâtiment est bien emménagé, Il est bien distribué intérieurement.

Nous croyons qu'emménager n'est pas plus un verbe neutre dans cette phrase J'ai fini d'emménager, que manger, boire, lire, écrire, dans celles-ci, J'ai bu, mangé, lu, écrit; le régime meubles, mobilier, est sous-entendu, et c'est tout simplement, à notre avis, un verbe employé absolument. L'Académie fait de boulanger un verbe actif, bien qu'elle ne lui donne pas de régime: Un garçon qui boulange bien; cette femme sait boulanger. — Nous ajouterons qu'emménager doit signifier non-seulement Répartir les meubles dans les différentes pièces d'un appartement, et les ustensiles, le linge, etc. dans les armoires, mais encore Les transporter d'une maison dans une autre, et que dans cette acception il est encore plus explicitement actif: C'est un tel, c'est telle administration qui nous a emménagés. — Enfin, quant à la Marine, nous pensons qu'emménage n'est pas plus le terme propre qu'emménagement (Voy. ce mot), et qu'aménagé est la seule expression convenable.

EMMÉNAGOGUE. — Ce mot, qui figure dans des exemples à Armoise et à Sabine, devrait trouver ici une place et avoir sa définition. Voy. Armoise.

ÉMOULEUR, s. m. — On dit aussi Rémouleur et Gagne-petil, et cependant l'Académie ne mentionne pas ces deux variantes. Suivant nous, elle aurait dû choisir celui des trois mots qu'elle préfère, en donner la définition la plus satisfaisante, dire qu'on emploie aussi les deux autres, et mettre chacun de ces derniers à son rang alphabétique, se bornant, pour toute définition, à renvoyer à celui qu'elle aurait préféré. Il résulterait de là trois avantages pour le lecteur : il apprendrait que le mot qu'il cherche a des synonymes, il les trouverait réunis sous ses yeux, et il saurait quel est celui qu'il doit employer de préférence.

EMPIRE.—A l'article MÉDAILLE on lit : « Médaille du Haut-Empire, du Bas-Empire » ; ici l'Académie ne parle pas du Haut-Empire : c'est

une omission à réparer. Elle dit que le Bas-Empire a commencé au règne de Valérien ou de Constantin; le Haut-Empire, qui finit sous l'un de ces deux empereurs, avait commencé sous Auguste.

EMPLÂTRE, s. m... Appliquer, mettre, ôter, lever un emplâtre. — De même que l'Académie a fait connaître les verbes qui peuvent précéder le mot emplâtre, elle aurait bien fait de donner quelques épithètes de ce substantif: Emplâtre émollient, dessiccatif, résolutif; emplâtre vésicatoire, comme elle l'a fait pour onquent, etc.

EMPOISONNER... La noix de galle empoisonne les chiens. — N'est-ce pas plutôt la noix vomique qu'il fallait dire? A l'article Vomique on lit: « Noix vomique, Espèce de noix qui est un poison pour quelques animaux, tels que les chiens, etc. Il se défit de ce chien avec de la noix vomique ». Nous n'avons vu nulle part que la noix de galle ait cette propriété.

EN... Étre en fond, en reste. Étre en avance. — A l'article Fond on ne trouve aucune phrase analogue à Étre en fond; mais à Fonds nous lisons: « Il se dit quelquefois familièrement, au pluriel, d'un avoir, d'un pécule en argent. Étre en ronds. Avoir des fonds ». Il faut donc, dans cette locution, écrire fonds, puisque ce mot est employé au pluriel et que l's serait nécessaire même au singulier.

EN... Livrer en proie. — Peut-on dire absolument, c'est-à-dire sans complément; Livrer en proie quelqu'un ou quelque chose; ils furent livrés en proie? A l'article Livrer on lit: « Livrer se dit aussi dans le sens de Livrer en proie, exposer à; et alors il est toujours suivi de la préposition à. Livrer une ville au pillage, la livrer à la fureur du soldat. — A l'article Proie on ne trouve livrer qu'avec le pronom personnel: « Se livrer en proie à ses passions, à sa douleur. » Si l'expression livrer en proie peut s'employer absolument, il aurait fallu la présenter dans une phrase plus complète que celle que nous avons citée en commençant cet article.

EN CAS (UN). - Voy. Cas.

ENCLITIQUE, s. f. T. de Gramm. Il se dit de certains mots de la langue grecque, qui s'appuient sur le mot précédent, et qui semblent ne faire qu'un avec ce mot. Une enclitique. — Il aurait été convenable de donner au moins un exemple de l'enclitique grecque; mais l'enclitique n'est-elle pas usitée en latin, et même en français? Dans les dictionnaires récents on n'hésite pas à dire qu'en latin que, ce, ne sont des enclitiques dans ces phrases: Arma virumque cano; Hisce temporibus; Jamne vides 1?; — et qu'il en est de même en français pour ce, je, dans est-ce? aimé-je? Nous demanderons s'il n'en est pas de même encore pour da dans oui-da.

ENDURCIR, v. a. Rendre dur. Le grand air endurcit certaines pierres. Donner une nouvelle trempe à du fer pour l'endurcir davan-

<sup>1.</sup> Dans le Dictionnaire latin-français de MM. Quicherat et Daveluy, on lit : « NE, partic. enclitique. Est-ce que? Jamne vides? Cic. Vois-tu maintenant?

tage. — Endurcir s'emploie souvent avec le pronom personnel, et signifie alors Devenir dur. Le corail s'endurcit à l'air. La plante des pieds s'endurcit à force de marcher<sup>1</sup>.

A l'article Durcir, nous lisons: « Durcir, v. a. Rendre dur. La grande chaleur durcit la terre. L'air durcit le corail. — Il s'emploie souvent avec le pronom personnel, dans le sens de Devenir dur, plus dur. La boue se durcit au soleil. La pierre se durcit à l'air. — Il est aussi neutre dans le même sens. Faire durcir des œufs. Le chéne durcit dans l'eau. »

Nous préférons infiniment durcir et se durcir à endurcir et s'endurcir² dans le sens propre, et nous réserverions endurcir, s'endurcir, pour le sens figuré. Il est bon d'endurcir de bonne heure les jeunes gens au travail, aux intempéries de l'air, aux privations. S'endurcir au travail, à la peine. S'endurcir à la douleur. S'endurcir aux injures, aux affronts.

ENGOUFFRER (S'), v. pron.—L'Académie n'emploie ce verbe qu'avec le pronom personnel. Le Rhône s'engouffre à quatre lieues au-dessous de Genève, et reparaît à un quart de lieue de là. La Guadiana s'engouffre et se perd l'espace d'environ trois lieues (5 l. ou 20 kilom.?).
—Le vent s'engouffre dans la cheminée.

Des dictionnaires plus récents donnent engouffrer comme verbe actif.

La mer engouffra nos vaisseaux.

Son ombre plane encor sur tant d'hommes sublimes Qu'Aboukir encouffra dans de sanglants abîmes. (Barthélemy.) Gargantua encouffrait à chaque repas d'énormes pièces de viande.

Mais il est encore une autre acception aussi usitée que les précédentes, et qu'ils auraient bien fait de mentionner:

Il a engouffré dans de splendides constructions, dans de folles spéculations, dans des festins somptueux, les millions que son père avait amassés par les exactions, par les déprédations.

Sans doute on répondra que nous avons le verbe engloutir qui rend la même idée, et que c'est probablement pour cette raison que l'Académie n'a pas admis le synonyme engouffrer; mais nous ne voyons pas pourquoi le substantif gouffre n'aurait pas son verbe actif comme beaucoup d'autres qui sont moins pittoresques; et puisque l'Académie donne pour exemples Ce procès est un Gouffre; Les maisons de jeu sont des Gouffres pour les jeunes gens; C'est un Gouffre que cet

<sup>1.</sup> A l'article Seller (se), on lit également : « Un terrain qui se serre, se tasse, s'endurcit »; et à Bouillir : « Cuir bouilli, Cuir de vache... endurci à force de bouillir »,

<sup>2.</sup> C'est ainsi que Graisser ses habits, son linge; ce vin graisse, ont remplacé Engraisser ses habits, son linge, et ce vin s'engraisse; et qu'on dit maintenant Ce velement le visillit et non l'envieillit. — En revanche nous croyons qu'on dit Ce cheval a les jambes engorgées plutôt que gorgées, phrases qu'on trouve aux articles Gorger et Engorger. Et de même, bie qu'on disc Se rouler sur l'herbe, sur un lit, dans la poussière, etc., il faut dire que les vrilles d'une plante s'enroulent autour des corps voisins, que la chaine d'une montre s'enroule autour de la fusée.

homme-là, en parlant d'un grand dissipateur, on doit pouvoir dire également, Il a ENGOUFFRÉ sa fortune dans des procès, dans des maisons de jeu, dans des profusions. D'ailleurs l'expression est reçue, et il ne reste plus qu'à l'enregistrer.

ENGRENAGE, s. m. T. de Mécanique. Disposition de plusieurs roues qui engrènent les unes dans les autres. — L'Académie admet un substantif (rengrénement, Voy. Rengréner) pour exprimer l'action de rengréner; il nous semble nécessaire d'admettre de même le substantif engrènement pour exprimer l'action d'engrener et le résultat de cette action, puisque le mot engrenage a une signification toute différente. Voy. Transvaser.

**ENORGUEILLIR...** Quelques-uns prononcent *énorgueillir.* — Le nombre de ceux qui prononcent *énivrer* n'est pas moins grand. L'Académie aurait peut-être bien fait de dire à chacun de ces mots que ceux qui mettent l'accent prononcent mal.

ENQUÉRIR (S')... Enquérez-vous soigneusement de cela. Je me suis enquis de cet homme-là partout, et je n'ai pu en avoir de nouvelles. Il faut s'enquérir de la vérité du fait. Enquérez-vous-en à ceux qui le savent. Je me suis enquis d'un tel, ou à un tel, si le bruit qui court est vrai. — Ainsi l'Académie emploie s'enquérir de dans deux acceptions tout à fait différentes : Je me suis enquis de cet homme partout; Il faut s'enquérir de la vérité du fait. Jusqu'ici c'est très-bien; c'est le de des Latins, car ces phrases signifient Je me suis enquis touchant cet homme, au sujet de cet homme; Il faut s'enquérir touchant la vérité du fait, au sujet de la vérité du fait. Mais il n'en est pas de même dans cette phrase Je me suis enquis D'un tel si le bruit qui court est vrai, et nous croyons qu'au lieu de je me suis enquis p'un tel ou À un tel, il serait mieux de dire je me suis enquis AUPRÈS d'un tel. Malheureusement nous n'avons trouvé ni à Auprès, ni même à Près, aucune phrase analogue. Nous espérions que le verbe S'informer nous donnerait un exemple tel que nous pouvions le désirer; mais nous n'y avons trouvé que s'informer à quelqu'un, et c'est encore à Buffon que nous devons de savoir qu'on peut dire s'informer AUPRÈS DE quelqu'un : « M'étant informé AUPRÈS DE quelques voyageurs dignes de foi, je les ai trouvés d'accord sur le passage des hirondelles au delà de la Méditerranée. » - Nous pensons donc qu'on peut dire s'enquérir AUPRÈS DE quelqu'un aussi bien que s'informer Auprès de quelqu'un, et cette expression nous paraît préférable à de, à, pour les deux verbes.

Nous nous permettrons une seconde remarque. Au lieu de je n'ai pu en avoir de nouvelles, ne serait-il pas mieux de dire : Je me suis enquis de cet homme partout, et je n'ai pu en avoir des nouvelles, c'est-à-dire, je n'ai pu avoir des nouvelles touchant cet homme!?

<sup>1.</sup> Voici une règle que nous n'avons vue nulle part, et qui semblera sans doute paradoxale, mais nous la  $\ddot{c}$ royons exacte :

Lorsqu'un verbe est employé négativement, le substantif qui suit ne doit pas être précédé

ENRAGER, v. n... Fam. Un mal enragé, une douleur enragée, un mal violent, une extrême douleur. On dit dans un sens analogue: Une faim enragée. Une passion enragée, etc.—Nous avons toujours entendu dire un mal d'enragé, une douleur d'enragé, c'est-à-dire un mal, une douleur semblables à ce qu'endurent ceux qui sont atteints de la rage; et par analogie une faim, une passion d'enragé. Les personnes que nous avons consultées pensent que cette dernière locution est préférable à l'autre, et nous la soumettons à l'appréciation de l'Académie.

ENRAYER. — Il était naturel, ce semble, de donner un substantif à ce verbe. L'enrayement (ou plutôt l'enraiement) était difficile. L'enrayement fut long.

ENREGISTREMENT. ENREGISTRER. (Quelques-uns prononcent enregitrement, enregitrer.) — Ces variantes auraient bien pu être supprimées: ni dans les ministères, ni chez les notaires, les avoués, les huissiers, etc., nous n'avons entendu cette prononciation. Nous croyons que regitre, regitrer, enregitrement, enregitrer, sont des locutions locales qui n'ont pas plus droit de figurer dans le Dictionnaire de l'Académie que les mauvaises locutions de la capitale.

ENSUITE... Quand ce mot est suivi de la particule de, il a la qualité de préposition; mais on ne l'emploie guère alors que dans ces deux phrases: Ensuite de cela. Ensuite de quoi. — Dans cette locution nous écririons volontiers en suite en deux mots, car elle nous semble signifier Par suite, en conséquence: En suite de cela, la séance fut levée. En suite de quoi, on le mit aux arrêts, en prison. Voy. Ensuivre (s').

ENSUIVRE (S'), v. pron. Suivre, être après... Le premier chapitre et tout ce qui s'ensuit. — Il signifie aussi Dériver, procéder, venir de. Un grand bien s'ensuivit de tant de maux. Le tribunal cassa la procédure, et tout ce qui s'était ensuivi. — Il se dit particulièrement de toute conséquence qui découle nécessairement d'un principe. Voyez les erreurs qui s'ensuivraient de cette proposition. — Il est souvent employé comme impersonnel dans les deux dernières acceptions. Il s'ensuivit de grands maux. Il s'ensuit de là que... De cette proposition il s'ensuit que... Si vous établissez ce principe, il s'ensuivra que...

Nous croyons être certain qu'aujourd'hui l'on n'observe guère sur ce point l'orthographe de l'Académie, et qu'on écrit généralement : Le premier chapitre et tout ce qui s'en suit, en deux mots, parce qu'on donne à s'en suit le sens de En dépend. Il s'en suivit (il en résulta)

de l'article; mais si entre le verbe employé négativement et le substantif il y a un autre verbe, on met l'article :

Je n'ai pas eu d'enfants, et Je n'ai pu avoir des enfants.

Je n'ai pas demande de livres, Je n'ai pas osé demander des livres.

Je n'ai pas donné d'argent, Je n'ai pas voulu donner de L'argent.

On dira encore : « Depuis six mois que mon navire est parti, je n'en ai pas eu DE nouvelles, et je n'ai pu en avoir DES nouvelles ». Par la même raison on devra dire : Je me suis enquis de cet homme, et je n'ai pu en avoir DES nouvelles.

de grands maux. Si vous établissez ce principe, il s'en suivan (il en résultera, il en découlera) que... — Puis on dit : Le tribunal cassa la procédure et tout ce qui s'en était suivi , et De cette proposition il suit que... comme l'Académie le fait elle-même à l'article Suivae : « Il suit de ce que vous dites, que je n'avais pas tort. Il ne suit pas de là que vous ayez raison . » — Pour ces autres phrases, Un grand bien s'ensuivit de tant de maux, Voyez les erreurs qui s'ensuivraient de cette proposition, etc., au lieu de s'ensuivre on emploie Résulter, découler, dériver, etc. Peut-être même pourrait-on dire, Voyez les erreurs qui suivraient de cette proposition, Un grand bien suivit de tant de maux, car ces phrases nous semblent analogues aux suivantes :

- (à Suivre) L'une de ces propositions ne suit pas toujours de l'autre, ne suit pas nécessairement de l'autre.
- (à IPSO FACTO) Expression adverbiale... qui se dit de tout ce qui sur infailliblement et immédiatement de quelque fait.

Il faudrait donc supprimer une partie de l'article S'ensuivre, en consultant l'article Suivre qui est beaucoup plus conforme au langage actuel. Quant aux phrases où s'en suivre signifie Résulter, découler, dériver, il faudrait le conjuguer comme S'en aller: il s'en suit, il s'en est suivi, il s'en était suivi, etc.

ENTRAIN, s. m. — Voilà un joli mot très-expressif, et aujourd'hui très-usité, que sans doute l'Académie adoptera prochainement. Aux diverses acceptions que lui donnent les dictionnaires on pourrait, pensons-nous, ajouter celle-ci: Ardeur à l'ouvrage. Cet atelier fait plaisir à voir; il y a un entrain dont on ne se fait aucune idée.

ENTRE... ENTRE CI ET LÀ... Nous nous étions quittés à Marseille il y a deux ans, et je l'ai rencontré hier à Paris; nous ne nous étions pas revus entre ci et là. — A l'article CI, l'Académie dit que les locutions entre ci et demain, entre ci et là ont vieilli, même pour ces phrases: Entre ci et demain il peut arriver bien des choses, Entre ci et là il y a encore loin. A plus forte raison entre ci et là peut-il être regardé comme vieilli, sinon comme vicieux, dans la phrase que nous venons de lire au mot Entre, puisqu'il s'agit d'une chose passée.

- 1. Dans la sixième édition, l'Académie a modifié l'expression qu'on trouvait dans les éditions précédentes : le Parlement cassa la procédure et tout ce qui s'en était ensuivi. Elle a très-bien senti que ces deux en constituaient un pléonasme choquant; mais en disant s'était ensuivi, ce n'est pas celui qui aurait du disparaître qu'elle a supprimé.
- 2. Ces deux phrases, Il surr de ce que vous dites, que je n'avais pas tort; Il ne surr pas de là que vous ayez raison, nous semblent condamner celles-ci: Il s'ensuit de là que..., De cette proposition il s'ensuit que..., où il faut substituer surr à s'ensuit.—Par la même raison il faudrait rectifier les phrases suivantes:
  - (à MORT) Pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive.
  - (à NÉCESSITÉ) Il B'ENBUIT de nécessité, de toute nécessité, de nécessité absolue...
  - (à Poses) Cela posé, il s'Ensuit...
  - (à ABSURDITÉ) Il s'ENSUIVRAIT de là une grande absurdité.

Dans les trois premières, s'ensuivre devrait s'écrire en deux mots: Pendu jusqu'à ce que mort s'en suive; Il s'en suit de nécessité...; Cela posé, il s'en suit...; — dans la quatrième il faudrait substituer suivre à s'ensuivre : Il suivrait de là une grande absurdité.

ENTRE-COLONNE. ENTRE-CÔTE. ENTRE-LIGNE. — ENTREMETS. ENTRETOILE. ENTRETOISE. — Plus nous examinons la question du tiret dans les mots composés de la préposition entre, plus il nous semble qu'il n'y a pas de raison plausible pour mettre ce tiret aux uns plutôt qu'aux autres. En effet, il s'agit toujours d'un objet placé entre deux autres, en lieu ou en temps. Il ne doit donc plus y avoir à consulter que la logique; et comme l'entre-colonne, l'entre-ligne, l'entre-côte, sont nécessairement un espace, vide ou non, entre deux colonnes, deux lignes, deux côtes, il répugne de mettre au singulier les mots colonne, ligne, côte. En réunissant les deux mots en un seul, on éviterait cette contradiction.

ENTRE-CROISER (S'), v. réciproque. — On ne comprend pas bien pourquoi l'Académie n'a mis le participe à aucun des verbes réciproques où ce participe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe; mais on est particulièrement surpris de ne pas le voir à s'entre-croiser, car on doit pouvoir dire des lignes entre-croisées, comme on dit des lignes qui s'entre-croisent.

ENTRE-DEUX, s. m... Entre-deux s'emploie adverbialement dans ces phrases et d'autres semblables : Ce mouton est-il dur ou tendre? Entre-deux. Fait-il froid? Entre-deux : c'est-à-dire, Ce mouton n'est ni tendre ni dur; il ne fait ni chaud ni froid. — Qu'on mette un tiret dans le substantif entre-deux, c'est très-bien · L'entre-deux des épaules, Un entre-deux de morue. Mais dans la locution adverbiale nous croyons le tiret inutile; nous dirons plus, il nous semble constituer une faute dans les phrases suivantes :

- (à Doubley) Deux morceaux de cristal mis l'un sur l'autre, avec une feuille colorée entre-deux.
- (à FOND) Botte d double fond, Botte qui a un premier fond sous lequel s'adapte un autre fond, de manière qu'on peut cacher quelque chose entre-deux.
- (à IL) IL... se met ordinairement avant le verbe, dans les phrases affirmatives, sans qu'il y ait rien entre-deux.
- (à Intermédiaire) Qui est entre-deux. Temps intermédiaire.
- (à Je) Lorsqu'il (je) est ainsi placé après le verbe, c'est toujours immédiatement, sans qu'on puisse rien mettre ENTRE-DEUX.
- (à JOISNANT) Il (joignant) est quelquefois préposition; et alors il signifie Tout proche, sans qu'il y ait rien entre-deux.
- (à Jour) Ces planches ne sont pas bien jointes, il y a du jour entre-deux.
- (à Repasser) Revenir de celui-ci (lieu) au premier, traverser de nouveau l'espace qui est entre-deux.

Voici deux phrases où ce tiret n'a pas été mis:

- (à TOUCHER) ... lorsqu'ils (les corps) se joignent tellement qu'il n'y a rien entre deux. Ma maison touche la sienne.
- (à Trait) Ce lieu est à un trait d'arbalète de tel autre, Il y a entre deux un espace à peu près égal à la portée d'un trait.

Il nous reste deux remarques à faire : l'une, c'est que le sens propre

de la locution adverbiale, celui dont nous venons de citer des exemples épars dans le Dictionnaire, ne se trouve pas à l'article Entre-DEUX: l'Académie n'en a donné que le sens figuré; — l'autre, c'est qu'on aurait dû commencer par la locution adverbiale et finir par le substantif, comme on l'a presque toujours fait, entre autres pour les substantifs à-compte, à-propos, pis aller, léte-à-téte, etc.

ENTREFAITES, s. f.—Lisez: ENTREFAITE, s. f., ou ENTREFAITES, s. f. pl. ENTRER, v. n. (Il se conjugue avec l'auxiliaire Étre.) — On peut employer activement les verbes sortir et rentrer: Sortez ce cheval de l'ecurie. Sortez la voiture de la remise. Il est temps de sortir les orangers de la serre. Voici le moment de rentrer les foins; — et l'on ne peut pas faire de même pour le verbe entrer; il faut employer descendre, faire descendre, monter, etc., et surtout mettre, qui est un cheval à toutes mains:

- (à Descendre) Descendre du vin à la cave.
- (& CAVE) FAIRE DESCENDRE du vin dans une cave.
  - Id. METTRE du bois dans une cave.
- (à Monter) Il faut monter tous ces meubles dans une chambre.
  - Monter du foin au grenier.
- (à Grenier) Mettre de vieux meubles au grenier.
- (à CELLIER) METTRE des pièces de vin au cellier.
- (à METTRE) METTRE un cheval dans l'écurie, à l'écurie; un oiseau dans une cage, en cage.
  - Id. METTRE du foin dans le grenier, au grenier.
- (A Remise) Mettre une calèche, un cabriolet sous la remise, dans la remise.

Nous ne comprenons pas pourquoi il n'est pas permis de dire ENTREZ le cheval dans l'écurie; ENTREZ la voiture dans la remise; ENTREZ ces meubles dans le salon, etc. etc. C'est une lacune évidente et regrettable <sup>1</sup>.

ENTRE-SOL. — Dans les quatre premières éditions, l'Académie écrivait ce mot sans tiret (entresol), et l'on se demande quel motif le lui a fait ajouter, car ce tiret ne fait qu'apporter une difficulté pour l'orthographe du pluriel, qu'elle ne nous a pas indiquée <sup>2</sup>.

ENTRE-TAILLER (S'). ENTRETAILLURE. — C'est probablement parce que l'Académie ne reconnaît pas taillure pour un mot français, qu'elle ne l'a pas séparé de la préposition entre comme elle l'a fait

- 1. En termes de douane et d'octroi, on dit tous les jours Entrer de la marchandise par contrebande; et nous demanderons si dans cette phrase qu'on lit à l'article Fraude, Du vin entres, introduit en fraude dans Paris, on ne pourrait pas employer entrer comme verbe actif aussi bien qu'introduire: Du vin qu'on a entre, qu'on a introduit en fraude. Dans le commerce et dans le langage de la tenue des livres, on dit encore Entrer un article, sortir un article, pour signifier Le portor au compte d'entrée ou au compte de sortie : Vous entrerez au débit de X...
- 2. On la trouve à l'article Mezzanine, mais nous ferons remarquer que cette orthographe n'est donnée qu'accidentellement : « Mezzanine... se dit aussi d'une petite fenètre carrée, comme celles qu'on pratique aux entre-sols. »— Nous ajouterons qu'à l'article Étage on a mis entresol en un seul mot.

pour le verbe. On éviterait cette anomalie en supprimant le tiret dans le verbe, comme dans s'entrecouper, dont le sens est le même, ainsi que le prouve cette définition : « S'entre-tailler... se dit d'un cheval qui se heurte les jambes 1 l'une contre l'autre en marchant, et qui s'entrecoupe. »

ENTRE-VIFS. — Cette locution, qui est d'un usage journalier chez les notaires et au barreau, et qui aurait dû se trouver ici ou à Vir, ou même à ces deux endroits, ne se voit qu'incidemment dans quelques articles; aussi croyons-nous devoir citer les phrases que nous avons recueillies:

- (à CAPACITÉ) Soit par actes entre-vifs, soit par testament.
- (à Disposition) Dispositions entre-vifs. Par acte entre-vifs.
- (à DONATION) Donation ENTRE-VIFS.
- (à INCAPABLE) Un mineur est incapable de disposer de son bien ENTRE-VIFS.

  Nous pensons que le tiret est inutile et qu'il devrait être supprimé.

ENVOLER (5°), v. pron... Prov. et fig. Il n'y a plus que le nid, les oiseaux s'en sont envolés?. — Nous croyons qu'il aurait été mieux de dire simplement les oiseaux se sont envolés, comme l'Académie l'a fait dans la première édition. Au verbe s'enfuir, elle dit très-bien: On l'a mis en prison, mais il s'est enfui, et non il s'en est enfui; le pronom en se trouve déjà dans s'enfuir, s'envoler, qui signifient Fuir, voler du lieu où l'on est vers un autre. C'est pour la même raison que dans cette dernière édition l'Académie dit: Le tribunal cassa la procédure et tout ce qui s'en était ensuivi, au lieu de tout ce qui s'en était suivi, qu'elle avait mis précédemment; mais elle aurait dû dire, tout ce qui s'en était suivi.

ÉPELER, v. a... Il commence à épeler. Épelez ce mot. — Non-seulement l'Académie n'indique pas la conjugaison de ce verbe, maîs encore elle ne donne pas un seul exemple pour mettre sur la voie. L'analogie qui existe entre épeler, épellation, et appeler, appellation, nous porte à croire qu'il faut écrire j'épelle, j'épellerai, etc.; mais ce n'est qu'une induction, et nous nous garderons bien de la donner comme une certitude.

- 1. A l'article Entrecouper nous lisons « S'entrecouper se dit des chevaux et autres animaux qui se blessent en se frottant un pien contre l'autre quand ils marchent»; et nous croyons que, dans la définition de s'entre-taller, pied serait plus exact que jambe.
- 2. Au bas de ce même article et à Nid, on lit: les oiseaux sont envolés; nous pensons que su sont envolés est préférable. A l'article Oiseau l'Académie dit très-bien l'oiseau S'est envolé et non est envolé. Au reste dans l'article S'envoleur on trouve les trois vantes, dont la première seule nous paraît bonne: Les oiseaux étaient déjà drus, ils su sont envolés; Il n'y a plus que le nid, les oiseaux s'en sont envolés; et Les oiseaux sont envolés.
- 3. On peut sans inconvénient écrire en un seul mot s'envoler, s'enfuir, parce que l'usage permet d'employer indifféremment ces deux verbes avec ou sans complément : le prisonnier s'est enfui, l'oiseau s'est envolé, ou le prisonnier s'est enfui de la prison, l'oiseau s'est envolé de son nid. Il faut, au contraire, écrire s'en suivre en deux mots, parce que le pronom en devant être supprimé toutes les fois que le complément vient après le verbe, il doit nécessairement en être détaché s'il le précède. Voy. Ensuivre (s').

ÉPIZOOTIE. - Faut-il prononcer tie ou cie?

**ÉPOUMONER.** — Précédemment l'Académie écrivait époumonner avec deux n; on se demande pourquoi elle supprime aujourd'hui la seconde, tandis qu'elle écrit avec deux n occasionner où elle n'en mettait qu'une.

ÉPOUSSETER. — L'Académie n'a donné qu'un seul exemple qui pût faire connaître si dans ce verbe elle veut la réduplication du t ou l'emploi de l'accent grave; malheureusement on s'est borné à transcrire d'une édition à une autre ce qu'il y avait dans la première, et l'on a mis : Je l'épousseterai (primitivement, espousseterai) comme il faut; en sorte qu'il est impossible de savoir si l'Académie avait l'intention d'écrire époussetterai ou époussèterai. L'analogie avec époussette nous fait préférer la première de ces variantes.

ÉRÉSIPÈLE, s. m. (On disait autrefois Érysipèle, ce qui était conforme à l'étymologie.) — Le nombre de ceux qui encore aujourd'hui prononcent érysipèle est assez grand pour que l'Académie eût pu mettre cette orthographe en tête de son article; elle aurait ajouté: Quelques-uns ou Plusieurs disent érésipèle, ce qui est contraire à l'étymologie. — Il est à remarquer que bon nombre de ceux qui prononcent érésipèle donnent à ce mot le genre féminin, comme l'Académie l'a fait dans les trois premières éditions: « Érésipèle, s. f. »

ERGO-GLU. Expression familière dont on se sert pour se moquer des grands raisonnements qui ne concluent rien. — L'Académie aurait pu laisser dans l'ombre cette locution hybride 1 aussi bien que ablativo tout en un tas; ou tout au moins elle aurait dû donner le proverbe entier, pour l'édification de ceux qui l'ignorent: Ergo glu capiuntur aves (donc les oiseaux se prennent avec de la glu). Voy. Ablativo.

**ERMITAGE** ou **HERMITAGE**. **ERMITE** ou **HERMITE**. — On regrette que l'Académie, qui supprime des h étymologiques, comme dans alcool, ipécacuana, hémorragie, hémorroides, hypocondre, métempsycose, etc., conserve cette lettre dans des mots où l'étymologie ne la demande pas, comme hermitage, hermite; elle ne la met cependant pas dans l'adjectif érémitique.

ERREUR. — Dans aucun des articles Erreur, Rectifier, Redresser, nous ne trouvons rectifier une erreur, des erreurs; redresser une erreur, des erreurs; ces expressions que nous croyons avoir lues et entendues plus d'une fois seraient-elles vicieuses? Si elles ne le sont pas, il serait bien utile de les admettre.—En revanche, dans cet article Erreur nous lisons: Les erreurs de calcul ne se couvrent point, phrase dont on ne peut connaître le sens, parce qu'à Couvrir on n'en trouve pas d'analogues.

ÉRUCTATION. — L'Académie nous dit que rot et roter sont des termes bas, et qu'on évite de s'en servir. Elle a donc adopté le sub-

<sup>1.</sup> Il est évident que glu n'est pas l'ablatif de glus, glutis, mi de glus, glutinis; c'est donc le mot français lui-même.

stantif éructation, mais elle aurait dû adopter en même temps le verbe éructer.

mière édition, aurait dû être modifiée conformément à l'étymologie soit grecque, soit latine (eschara), dont elle s'écarte sous deux rapports: une h en moins, une r en plus. Si l'Académie voulait retrancher l'h comme elle l'a fait pour plusieurs mots et entre autres pour hémorragie, hémorroïdes, etc. (voy. l'article H), elle aurait dû au moins ne pas ajouter une r qu'elle ne met pas dans l'adjectif escarotique.

ESCOMPTE. ESCOMPTER. — Ajoutez « On ne prononce pas le P. » Au mot Comptabilité, l'Académie dit bien : « Le P ne se prononce ni dans ce mot ni dans les suivants », et au mot Décompte « On ne prononce pas le P dans ce mot et le suivant »; mais elle n'indique pas la prononciation à escompte, escompter, mécompte, se mécompter, précompter, recompter. Or c'est précisément parce qu'elle a indiqué la prononciation de deux des composés qu'elle aurait dû la donner pour tous, car il est naturel de conclure que le p doit se prononcer dans ceux où elle n'a pas dit le contraire.

ESGULAPE, s. m. — L'Académie ne mentionne pas ce mot, qui se trouve dans plusieurs locutions figurées et familières: l'art d'Esculape; l'esculape du village; quand l'esculape arriva, le malade était mort. Voy. Mentor.

ESPALMER, v. a. T. de Marine. Nettoyer, laver la carène d'un bâtiment, d'une embarcation, avant de l'enduire de suif ou autre matière 1. Espalmer un bâtiment... Un navire espalmé de frais.—Si l'expression de frais s'emploie pour Fraîchement, récemment, il serait convenable de la mettre à l'article Frais; si elle n'est pas reçue, il faudrait la supprimer ici et à Tondre, où nous lisons « Il est tondu de frais ».

ESPRIT, s. m... Un bel esprit... ne s'emploie guère aujourd'hui que par ironie. Messieurs les beaux esprits. On dit aussi, Une femme bel esprit, Une femme qui a des prétentions à l'esprit.—Faut-il dire « J'ai entendu de beaux esprits ou des beaux esprits qui m'ont paru bien sots »? Si l'on doit dire des beaux esprits, nous pensons qu'il faudrait écrire bel-esprit, avec un tiret, comme on le trouve d'ailleurs dans quelques dictionnaires et dans un grand nombre d'ouvrages. Voyez Plein pouvoir à Pouvoir.

EST, s. m. — La prononciation de ce mot aurait besoin d'être indiquée, d'autant plus que *est* verbe se prononce tout différemment. Au mot Lest, l'Académie dit « Le T se prononce », et à Zest elle est encore plus explicite : « On prononce zeste ».

ESTAMPER, v. a. Faire une empreinte de quelque matière dure et gravée, sur une matière plus molle. On estampe la monnaie avec un

1. La grammaire demandait : avant de l'enduire de suif ou p'autre matière.

balancier. Voilà une image bien estampée<sup>1</sup>. — Ces deux exemples prouvent qu'on peut dire « Voilà une pièce de monnaie, une image qu'on a bien ou mal estampée », et qu'à la fin de l'article il fallait ajouter : Estampé, ée, participe.

ÉTAMPER, v. a. — L'Académie nous donne le verbe, mais elle a omis le substantif, qui doit être bon et admissible puisqu'elle l'a employé à l'article MAIGRE: « Étamper maigre, Percer les trous ou ÉTAMPURES du fer d'un cheval, près du bord extérieur.»

ÉTERNUMENT. — Ici l'e supprimé dans la dernière syllabe d'éternuer n'est pas même représenté par un circonslexe sur l'u.

ÈTRE... C'est à vous de parler. C'est au juge à prononcer, etc. C'est à vous qu'il appartient de parler, C'est au juge qu'appartient le droit de prononcer. C'est à vous à parler, à jouer, etc., Voici votre tour de parler, de jouer. — Nous comprenons parfaitement cette expression C'est à vous de parler, qui est une ellipse de C'est à vous qu'il appartient le dit fort bien à l'article De: « C'est à vous qu'il appartient de l'interroger, de décider cela, ou elliptiquement, C'est à vous de l'interroger, de décider cela ». Mais par cette même raison nous ne comprenons pas l'emploi de à dans cette phrase : C'est au juge à prononcer, pour C'est au juge qu'appartient le droit de prononcer, et nous pensons qu'il faut y remplacer à par de, puisque l'emploi de la préposition à donne à la phrase une signification toute différente, et que C'est à vous à parler, à jouer, signifie Voici votre tour de parler, de jouer 2.

- 1. Les exemples donnés par l'Académie pe sont pas heureux, car on dit frapper et non estamper de la monnaie; imprimer, tirer une image, et non l'estamper. Aux articles Balancier, Frapper, Monnaie, on lit: De la monnaie frappér au balancier; Frapper de la monnaie, Frapper des médailles; De la monnaie bien prappér au balancier; Frapper de la monnaie bien prappér au sur un métal mince, pour la bijouterie, etc.; il produit un relief d'un côté, et de l'autre un creux. A Estampe, imprement firme, nous voyons aussi, Estampe bien noire, bien nelte, bien tires; imprement de lithement, Tirer, nous voyons aussi, Estampe bien noire, bien nelte, bien tires dû être remplacé par estampe; ither des estampes. Enfin le mot image aurait peut-être dû être remplacé par estampe, car l'Académie nous apprend encore qu'image se dit « de certaines estampes... ordinairement gravées et coloriées grossièrement ». On ne met donc pas beaucoup d'importance à bien estamper ou plutôt à bien tirer une image; et d'ailleurs on ne fait plus des images et atille-douce, comme l'Académie disait en 1694 et même en 1740; aujourd'hui on les appellerait des estampes: le cabinet des estampes à la bibliothèque impériale.
- 2. A l'article à on lit de même : « C'est à vous de parler, C'est à vous qu'il appartient, qu'il convient de parler, et C'est à vous à parler, Votre tour de parler est venu. » Voici d'autres exemples :
  - (à CE) C'est à vous à parler. C'est à vous DE décider.
  - (à DONNER) A qui est-ce à donner? Je viens de faire, c'est à vous à donner.
  - (à FAIRE) A qui est-ce à faire? C'est à vous à faire.
  - (à MENER) C'est à vous de mener la danse, de mener le branle, C'est à vous de conduire les autres, de leur donner l'exemple.
  - (à PASSER) J'ai passé, c'est à vous à parler.

Il est évident que dans les phrases où l'on a mis à on veut exprimer le rour, et non le DEVOIR ou le DROIT; il n'en est pas de même pour celles-ci : C'est à vous de décider, C'est à vous de mener la danse, de mener le branle, etc.

Le Dictionnaire de l'Académie présente un assez grand nombre de phrases où à devrait être remplacé par ds. En voici quelques-unes :

- (à Voir) C'est d vous à voir que rien ne lui manque, Vous devez veiller à ce qu'il ne lui manque rien, faire en sorte qu'il ne lui manque rien.
- (à FAIRE) C'est à vous à faire que rien ne manque.
- (A INTERPRÉTER) Est-ce à vous à interpréter ma pensée, ma volonté, mes intentions?
- (à ARATAGE) C'est à l'acheteur à payer l'abatage.
- (à LOCATAIRE) Ce n'est pas au locataire à faire les grosses réparations.
- (à RÉPARATION) C'est au propriétaire à faire les grosses réparations.

ÉTRE..., dans les temps où ce verbe prend l'auxiliaire Avoir, se dit quelquesois pour Aller; mais avec cette dissérence que, dans J'ai été à Rome, par exemple, J'ai été sait entendre qu'on y est allé et qu'on en est revenu; et que, dans Il est allé à Rome, le verbe Il est allé marque que celui dont on parle peut n'être pas encore de retour.

L'Académie aurait mieux fait de mettre Il a été à Rome que J'ai été à Rome, car il est plus qu'évident que celui qui dit j'ai été à Rome n'y est plus. Mais nous ne pensons pas comme elle que cette expression j'AI ÉTÉ à Rome donne à entendre qu'on en est revenu; moi, Parisien, Suisse ou Anglais, je puis très-bien dire, étant à Florence, J'AI ÉTÉ à Rome pour apprendre la mosaïque, mais je préfère celle de Florence et je reste ici (donc je ne suis pas revenu dans mon pays). Un Portugais qui aura traversé la France pour se rendre en Russie, et qui en arrivant dira J'Ar été à Paris, ne donnera pas à entendre qu'il en est revenu, c'est-à-dire qu'il est retourné au lieu d'où il était parti; il exprimera seulement qu'il a vécu, existé à Paris plus ou moins d'heures, plus ou moins de jours, mais qu'il n'y est plus. Ainsi donc, il a été à Rome signifie qu'il n'y est plus; il est allé à Rome veut dire Il est parti pour Rome, et conséquemment il n'est plus ici. Une domestique qui répond « Madame EST ALLÉE à l'église » donne à entendre que sa maîtresse est sortie pour se rendre à l'église; si elle dit « Madame A ÉTÉ à l'église », on pourra en conclure que madame a assisté à l'office, mais non qu'elle est rentrée chez elle.

ÉTRIER... Par extension, Avoir le pied à l'étrier, Être au moment de partir. — A l'article Pied on lit « Avoir le pied à l'étrier, Être prêt à partir ». Cette dernière définition peut être la plus vraisemblable, mais malheureusement ce n'est pas la plus vraie. Avoir le pied à l'étrier se dit quand on est près de partir, et non prêt à.

EUPHORBE, s. m. T. de Botan. Genre de plantes qui renferme un très-grand nombre d'espèces, à suc laiteux, âcre et corrosif. Les tithymales sont des euphorbes. La gomme-résine d'euphorbe est un drastique violent. — A l'article Tithymale nous lisons : « Nom que l'on donne aux euphorbes indigènes, telles que l'épurge, l'ésule, etc.»; et à l'article Ésule : « Nom que l'on donne à plusieurs espèces d'eu-



phorbes HERBACÉES, dont la plus connue est appelée *Petite ésule*. » Où est la faute, à EUPHORBE où l'on dit « s. m. », ou à TITHYMALE et à ÉSULE où l'on fait d'*Euphorbe* un substantif féminin?

**EXAMINATEUR**, s. m.—*Lisez* « EXAMINATEUR, TRICE, s. » Il y a maintenant des dames chargées de faire subir l'examen aux personnes qui postulent les places de maîtresses d'école, etc.

EXCÉDANT, ANTE. — Autrefois l'Académie écrivait excédent, ente, ce qui était en harmonie avec précédent et antécédent. Aujourd'hui on a de la peine à se rappeler lequel de ces trois mots doit prendre un a à la dernière syllabe.

met après une exclamation, comme Hélas! ó Dieu! — Nous ne comprenons pas bien pourquoi l'on ne dit pas point exclamatif comme on dit point admiratif, et pourquoi l'on dit point interrogant au lieu de point interrogatif. Au sujet de ces points nous pourrions faire un article très-long, mais nous nous bornerons à présenter quelques phrases dont la ponctuation varie dans le Dictionnaire de l'Académie. Nous présumons que la ponctuation convenable est celle de la première colonne.

- (à Donc) Gare donc!
- (à Bombe) Gare la bombe!
- (à Horreur) Fi! l'horreur!
- (à LAID) Fi! le laid! Fi! la laide!
- (à Comme) Comme vous voilà fait!
- (à Répondant) Voilà un bon répon-
- (à DE) Le cri de Vive le roi!

- (à GARE) Gare donc.
  - Id. Gare la bombe.
- (à SALE) Fi, le sale!
- (à VILAIN) Fi le vilain!
- (à Affubler) Comme le voilà affublé.
- (à Fier) Cinq mille hommes, voilà une fière armée.
- (à CRI) Le cri de Vive le roi.

**EXEQUATUR.** (On prononce Exé.) — L'Académie ne parle pas de la troisième syllabe; faut-il la prononcer ca ou coua?

**EXPÉRIMENTER**, v. n. — Lisez : v. a.

EXPIRER, v. n. Mourir, rendre l'âme, rendre le dernier soupir... Dès qu'il eut expiré. Il a expiré entre mes bras, dans mes bras...

— Expiré, ée, participe.

L'Académie nous laisse ignorer si l'on peut dire qu'une personne EST EXPIRÉE. Les poëtes nous offrent de nombreux exemples de cette locution, imitée de Racine:

. . . . . . . . . . Ce héros expiré
N'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré.

Voltaire la réclame et s'en sert même en prose. Bien que nous préférions l'emploi de l'auxiliaire avoir, nous pensons qu'on peut dire être expiré comme on dit être trépassé, être décédé, etc.

1. Dans la quatrième édition nous lisons : « On ne dit pas d'un homme qui vient de mourir, qu'il est experé, on dit il est experant, il a expéré à telle heure; il est mort. » L'Académie a bien fait de supprimer cette substitution d'expirant à expéré, car ces deux mots n'ont guère plus de rapport entre eux que mort et vif.

EXTENSO (IN). — Cette locution latine, qui se rend en français par « dans toute son étendue », est très-usitée et devrait se trouver dans le Dictionnaire de l'Académie aussi bien que in extremis, in manus, in pace, in partibus, in petto; etc. Tous les jours on lit dans les journaux : Le manque de place nous empéche de donner, de reproduire IN EXTENSO le discours de...

EXTRA. — Ce mot latin s'emploie depuis bien des années en français comme substantif ou autrement, et l'on est surpris que l'Académie ne l'ait pas encore admis : Mon frère est revenu de son voyage, et nous avons fait un EXTRA au diner. Nous avons bu deux bouteilles de champagne pour EXTRA, comme EXTRA, en EXTRA, d'EXTRA.

EXTRÊME. — Les adjectifs extrême et suprême changent d'accent dans leurs dérivés extrémité, suprématie; ils devraient donc prendre l'accent grave comme emblème, problème, système, etc., qui ont pour dérivés emblématique, problématique, systèmatique, etc.

EXTREMIS (IN). Locution adverbiale empruntée du latin. — Il aurait été utile d'indiquer que l's doit sonner, car le latin n'est pas connu de tous ceux qui consultent le Dictionnaire de l'Académie. Elle y a bien songé quand elle a dit de prononcer de profondiss le de profundis; honorèsse dans ad honores; vosse dans nescio vos, etc.

EXTRÉMITÉ, s. f... Il se prend aussi pour Excès. Vous allez toujours à l'extrémité. Vous portez les choses aux dernières extrémités. Passer d'une extrémité à l'autre. Toutes les extrémités sont vicieuses. — Dans ce sens nous préférons à extrémité l'adjectif extrême employé substantivement, qui nous semble plus usité et qui a d'ailleurs la sanction de l'Académie : « Les extrêmes se touchent. La prodigalité et l'avarice sont les deux extrêmes. Entre ces deux extrêmes il est difficile de prendre un juste milieu. Il se jette dans les extrêmes. Pousser, porter tout à l'extrême. » On lit encore

- (à CAVER) Caver au plus fort... Fig. et fam., Porter tout à l'extrême, dans les entreprises, les opinions, les suppositions, etc.
- (à Passer) Prov. et fig., Passer du blanc au noir, Aller d'un extrême à . l'autre.

## F

FABRICANT, s. m. (Quelques-uns écrivent, Fabriquant.) Celui qui fabrique ou qui fait fabriquer. — Il aurait été mieux de ne pas mentionner la variante fabriquant, qui est d'une orthographe surannée. Lorsqu'un verbe en quer a déjà un dérivé qui prend ca, les autres doivent suivre cette même orthographe; si l'on écrit confiscant, suffocant, vacant, à cause de confiscable et confiscation; suffocation; vacance et vacation, on doit écrire de même fabricant par analogie avec fabricateur et fabrication. Les verbes choquer, croquer, marquer, piquer, n'ont qu'un dérivé, et c'est probablement pour cette raison

qu'ils conservent qu: choquant, ante; croquant, ante; marquant, ante; piquant, ante.

FACILITÉ, s. f... Il a une grande facilité à parler, à s'exprimer. Cette facilité à produire nuit quelquefois aux hommes qui en sont doués. — Aux articles Langue et Pendre on lit « Avoir la langue bien pendue, Avoir une grande facilité de parler. » Si l'on peut employer indifféremment à et de dans cette locution, il serait convenable de donner ici des exemples avec de; sinon il faut mettre à dans les deux articles ci-dessus.

FAC-SIMILE, s. m. — Ce mot nous semble être absolument dans les mêmes conditions que le substantif aparté; on pourrait l'écrire en un seul mot, avec un accent sur l'e (facsimilé), et à tous les deux on donnerait un pluriel 3 comme à spécimen. L'absence d'accent dans fac-simile nous paraît fâcheuse, car elle induit en erreur ceux mêmes qui travaillent à ce genre de reproduction, les graveurs et les lithographes : ils font généralement muet l'e final de ce mot.

FAÎNE. — Est-ce pour la prononciation, ou à cause du g supprimé dans l'étymologie (fagina), que l'Académie met sur l'i un accent qu'elle n'y mettait pas autrefois? Voy. GAÎNE. — Quel est le nom de l'enveloppe verte de ce fruit? n'est-ce pas écale, comme pour la noix?

FAIRE, v. a.— Dans ce long article nous relèvérons quelques phrases qui laissent à désirer.

- (p. 723, col. 2) Il a bien fait du chemin en peu de temps .
- (p. 724, col. 2) Cela le rena bien aise 8.
- (p. 725, col. 1) Cela lui a FAIT de grands maux, de grandes douleurs.
- (p. 725, col. 2) C'est à vous à faire que rien ne manque 7.
- 1. Démarcation (ligne de) vient, il est vrai, de marquer; mais ce n'est qu'un dérivé composé, et, qui plus est, de fraiche date; il n'a donc pas pu influer sur l'orthographe de l'adjectif marquant, qui est antérieur.
- 2. C'est probablement aussi pour la même raison que les adjectifs attaquable, critiquable, immanquable, remarquable et risquable conservent le qu du verbe, tandis qu'on met un e a applicable, communicable, confiscable (mentionné plus haut), évocable, explicable, révocable, est leurs composés inapplicable, incommunicable, inexplicable, irrévocable, explicable, incommunication, confiscation, évocation, explication, révocation.— Il est des adjectifs terminés par cable qui viennent directement du latin; tels sont imposcable, implacable, inextricable, etc. (terminés en latin par cabilis).— Praticable et impraticable, qui viennent de pratiquer, n'ont en leur faveur ni une étymologie latine ni des substantifs correspondants en cation, et l'on ne voit pas bien clairement pourquoi ils prennent ca au lieu de qua.— Enfin prédicable, qui vient de prêcher, ou plutôt de prædicare, prend ca d'abord parce qu'il est formé de prædicablis, et ensuite parce qu'il a un nombreux cortége de mots dont la troisième syllabe s'écrit de la même manière : prédicant, prédicateur, prédication, prédicament.
- 3. Pour savoir comment l'on doit écrire fac-simile au pluriel, il faut recourir à l'article Figures, ou plutôt au participe Figures, ée, où on lit: Les fac-simile sont des copies Agurées.
- 4. Dans cette phrase, bien modifie chemin et non faire; il faudrait donc mettre comme dans les quatre premières éditions : Il a fait bien du chemin... Voy. Bien.
  - 5. Cette locution doit être bien surannée.
- 6. Cette phrase était dans l'édition de 1694, comme la précédente. Nous croyons qu'aujourd'hui l'on dirait « Cela lui a causé... »
  - 7. Nous croyons qu'il faut « C'est à vous de faire... » Voy. ÊTRE.

(p. 725, col. 2) Cet homme n'aime pas tant le jeu qu'il faisait, il ne l'aime plus tant qu'il l'aimait 1.

(p. 726, col. 3) Un petit homme mal fait et MALBATI 2.

FAIRE..., neutre, signifie aussi Avoir une influence, un effet quelconque. L'argent fait plus auprès de lui qu'aucune recommandation.

— Il nous semble qu'on peut très-naturellement sous-entendre pour
régime direct plus d'impression, plus d'effet, ou tout autre équivalent, et qu'ainsi faire peut être considéré comme verbe actif dans
cette phrase, aussi bien que pouvoir dans celles-ci:

- (à Pouvoir) Vous pouvez tout sur lui, sur son esprit.
  - Id. C'est un homme qui PEUT BEAUCOUP dans l'affaire dont il s'agit.
  - Id. Il PEUT BEAUCOUP auprès de vos chefs.

où pouvoir signifie « avoir l'autorité, le crédit, le moyen, la faculté, etc., de faire ». Il doit être également actif dans

L'argent part tout auprès de lui.

L'argent ferait beaucoup dans l'affaire dont il s'agit.

L'argent fait beaucoup auprès de vos chefs, Beaucoup plus que les recommandations.

Que le complément ou le régime de faire soit tout, beaucoup, beaucoup plus, ou seulement plus, nous pensons que ce verbe n'en sera pas moins actif.

Dans la sixième édition, l'Académie a formé le substantif affaire des deux mots à faire. Elle écrivait précédemment « Je voudrais bien lui parler, j'ai à faire à lui. Il aura à faire à moi, il verra à qui il aura à faire. J'ai bien à faire de lui. J'ai bien à faire de tout ce que vous dites »; et aujourd'hui « J'ai affaire à lui, il faut que j'aille le voir. Il aura affaire à moi. Il verra à qui il a affaire. J'ai bien affaire de tout cela. Qu'ai-je affaire de toutes ces querelles? » Sans examiner si cette métamorphose convient également à toutes les phrases qui l'ont subie, nous demanderons si elle n'aurait pas été applicable à celles-ci, qui du reste ont vieilli : « C'est à faire (affaire, une affaire) à perdre deux cents francs. C'est à faire (affaire, sens figuré) à être mouillé. »

FALLOIR, v. n... Fam., Un homme, une personne comme il faut, Un homme, une personne d'un rang distingué. C'est un homme très comme il faut. Les gens comme il faut ne suivent plus cette mode.

Nous avons entendu dire plus d'une fois C'est un homme très comme il faut; mais cette locution est-elle bien convenable, surtout dans le sens exclusif qu'on lui donne ici? N'y a-t-il de gens comme il faut que les gens distingués quant au rang? — Ensuite nous demanderons si très, qui, suivant l'Académie, « se joint à un adjectif, à un participe

<sup>1.</sup> Nous pensons qu'il serait mieux de dire « Cet homme n'aime pas autant le jeu..., il ne l'aime plus autant... » — Il serait bon de rétablir la phrase telle qu'elle était dans le principe : Cet homme n'aime plus tant..., puisque plus est resté dans la définition.

<sup>2.</sup> Il faudrait écrire mal bâts en deux mots comme mal fait. Voy. Bâtin.

ou à un adverbe », et qu'elle accompagne toujours d'un tiret, peut régulièrement être suivi de comme il faut. Si la réponse doit être affirmative, il n'y aura plus rien à dire contre ces locutions: Il est très à son aise; Il prenait son rôle de critique très au sérieux<sup>1</sup>, etc.

Dans cet article il manque une acception de la locution comme il faut, fréquemment employée dans le sens de Comme IL NE FAUT PAS; c'est probablement un euphémisme. A l'article Accommoder nous lisons: « Prov. et par raillerie, S'accommoder comme il faut, Prendre trop de vin, en prendre jusqu'à l'excès. Quand il trouve de bon vin, il s'accommode comme IL FAUT. » — Nous présumons bien que cette expression peut se dire au sujet de toute autre liqueur, et du manger comme du boire: Quand il trouve des mets, des boissons à son goût, il s'accommode comme IL FAUT.

L'article Accommoder présente encore une autre acception de comme il faut, qui manque également ici : Je l'accommoderai comme IL FAUT. Je le traiterai durement comme il le mérite.

FALLOIR... se dit encore dans le sens de Manquer... Il s'en faut de BEAUCOUP que leur nombre soit complet. Il s'en faut BEAUCOUP que l'un soit du mérite de l'autre. Il s'en faut de peu que ce vase ne soit plein. Il s'en fallait peu qu'il n'eût achevé.—Pour le de supprimé ou ajouté dans ces phrases il s'en faut beaucoup ou de beaucoup, il s'en faut peu ou de peu, nous renvoyons nos lecteurs à l'article BEAUCOUP; quant à la particule ne également ajoutée ou retranchée suivant qu'il s'agit de peu ou de beaucoup, nous les prions de voir l'article Ne. Mais voici deux phrases que nous croyons devoir examiner ici même:

Vous dites qu'il s'en faut TANT que la somme entière n'y soit.

Il ne peut pas s'en falloir TANT.

A l'article Beaucoup l'Académie dit qu'il faut ajouter de lorsqu'il s'agit de quantité : « Il s'en faut de beaucoup, La quantité qui devrait y être, n'y est pas à beaucoup près. Vous croyez m'avoir tout rendu, il s'en faut de beaucoup. » Ici la question de somme ou de quantité est encore plus formellement exprimée; nous pensons donc que le de est indispensable, et qu'il faut mettre : Vous dites qu'il s'en faut de tant

1. Outre les deux exemples ci-dessus que nous avons puisés dans des ouvrages publiés par des membres de l'Académie, voici quelques autres phrases également prises dans des ouvrages publiés ou par des membres de l'Académie ou par nos sommités littéraires :

Quand je me la représente (la marquise de S...)... sans fortune et TRES en crédit... Elle (M<sup>mo</sup> de T...) était restée très-vraie, TRES elle-même.

M. Magallon, homme distingué et TRES au fait de l'Égypte et de l'Orient...

Si l'on opérait de même, TRES à la hâte, sur d'autres objets mal définis...

Le jeune homme s'appelle Victor; c'était un nom TRES à la mode sous l'empire.

Ce secours vient TRES à propos.

Le roi d'Angleterre était resté TRES en froid avec le roi de France depuis la paix de Nimèque.

Nous désirerions beaucoup savoir si l'Académie en corps reconnaîtrait pour bonnes ces diverses locutions. Dans tous les cas on peut s'étonner, en trouvant l'adverbe très employé une seule fois hors de la règle tracée par l'Académie, que ce soit dans une phrase telle que celle-ci.

Un homme très comme il faut, pour signifier Un homme d'un rang très-distingué.

que la somme entière n'y soit (ou y soit). — La seconde phrase, bien qu'elle choque moins au premier coup d'œil, n'est pas plus correcte. Nous pensons qu'il faut dire :

Il ne peut pas s'en falloir DE TANT (d'une somme de tant de francs), ou, Il ne peut pas s'en falloir D'AUTANT (que vous le dites).

La même faute se retrouve dans cet exemple de l'article Travers : Il s'en faut deux (lisez : de deux) travers de doigt que ces planches ne se joignent (ou se joignent).

A l'article Doigt l'Académie a très-bien dit :

Il s'en fallait à peine d'un travers de doigt que le coup ne fût au cœur.

FALLOIR... Fam., Tant s'en faut qu'au contraire, s'emploie quelquesois, par plaisanterie, pour dire simplement, Au contraire. Vous demandez si cette semme est jolie, tant s'en faut qu'au contraire. — Évidemment il y a ici une ellipse que l'Académie aurait bien fait de suppléer, c'est: elle est très-laide. Mais elle aurait pu dire aussi que le plus souvent on abrége de moitié cette locution, et qu'on dit seulement tant s'en faut. Cette personne n'est pas belle, n'est pas bonne, tant s'en faut. Cet ouvrage n'est pas bien écrit, tant s'en faut. On ne vous a pas sait le poids, la mesure, tant s'en faut.

FAON, s. m. (On prononce Fan.) Le petit d'une biche ou d'un chevreuil. Un faon de biche. Un jaon de chevreuil...—Autrefois on disait un chevreuil mâle, un chevreuil femelle, et en conséquence il fallait nécessairement dire le faon d'un chevreuil; aujourd'hui qu'on a donné le nom de chevrette à la femelle du chevreuil comme on appelle biche la femelle du cerf, il nous semble convenable de dire Le petit d'une biche ou d'une CHEVRETTE... Un faon de CHEVRETTE.

FAUBOURG. — L'Académie nous apprend que bourg se prononce bourk; ici elle aurait dû dire qu'on prononce faubour.

FAUCILLON, s. f. — Lisez: s. m.

FAUTE DE... — Il manque ici l'expression faute d'héritiers, et surtout protet faute d'acceptation, faute de payement. Voy. Défaut. FÉCALE, s. f. — Lisez: adj. f.

FEMELLE... est aussi adjectif des deux genres. Un serin mâle, un serin femelle. Une perdrix mâle, une perdrix femelle. — Avant que l'Académie adoptat le féminin serine, elle avait raison de dire un serin mâle, un serin femelle, comme on dit une perdrix mâle, une perdrix femelle; un rossignol mâle, un rossignol femelle; mais aujourd'hui qu'elle a admis les deux substantifs serin, serine, les expressions serin mâle, serin femelle, peuvent-elles être conservées? N'est-ce pas comme si l'on disait une linotte mâle, une linotte femelle; un dinde mâle, un dinde femelle, maintenant qu'on est convenu de dire pour le masculin un linot, un dindon, et pour le féminin une linotte, une dinde?

FER-BLANC. FERBLANTIER. — Au premier abord on se demande pourquoi l'un de ces mots prend un tiret, et non l'autre. Nous pensons que cela vient de ce que *blanc* est un modificatif connu, un mot fran-

çais par lui-même, tandis que blantier n'a aucune signification. C'est la même raison sans doute qui a fait écrire sans tiret entretaillure (voy. ce mot), et qui devrait le faire supprimer dans entre-sol et havre-sac.

Il est à remarquer que le c de fer-blanc s'est changé en t dans ferblantier, comme celui de tabac dans tabatière, et le qu de reverquier dans revertier; au contraire, le t d'écart s'est changé en qu dans écarquiller.

FERMETURE, s. f. Ce qui sert à fermer. Il se dit, particulièrement, en termes de Serrurerie et de Menuiserie. La fermeture d'une chapelle. La fermeture d'une boutique. — Il se dit aussi, dans les places de guerre, de L'action de fermer les portes. La garde prend les ermes à la fermeture des portes.

Nous croyons que fermeture a d'autres acceptions; il doit se dire, comme le verbe lui-même, de l'action de fermer un magasin, un bureau, et même de l'heure où cessent les travaux des employés, et de la suspension des exercices, des travaux, etc., dans certaines administrations. J'irai chez vous après la fermeture de ma boutique, de mon magasin, de mon bureau. La fermeture des bureaux de telle administration a lieu à quatre heures. La fermeture des théâtres pendant certains jours de la semaine sainte. La fermeture des tribunaux, des collèges, des écoles pendant les vacances.

resse, s. f... Fig. et bassem., Je m'en bats les fesses, Je m'en moque. — C'est là en effet une expression bien basse, et nous sommes d'autant plus surpris de la trouver ici qu'elle est probablement trèsrare; nous ne l'avons jamais entendue, et nous pensons qu'il aurait suffi et au delà de Je m'en bats l'œil, qui se trouve à Battre et à OEIL. On est peiné de rencontrer dans ce Dictionnaire des expressions telles que celles-ci:

Cela n'est pas TANT CHIEN.

Il n'avait que cet ouvrage dans le ventre.

Cet argument l'arrêta sur CUL.

mais l'article Gueule en fournit plusieurs à lui seul :

Il en a menti par la queule, par sa queule.

Avoir toujours la gueule ouverte.

Avoir la GUEULE marte, la GUEULE ferrée, la GUEULE fraiche.

La gueule du juge en pétera. Etc. etc.

FRIE, s. f... Garder les jours de fête, et plus bas : Il ne met cet habit-là que les jours de fêteS carillonnéeS.

A l'article Étaler, fête est également au pluriel: Il est défendu d'étaler les jours de fêtes, et à Chômana, « il ne se dit que des jours de fêtes »; tandis qu'à Ouvrir il est au singulier: Les boutiques n'ouvrent point les jours de fête. Peut-on mettre indifférenament le singulier ou le pluriel? — Dans le premier exemple, garder est sans doute mis mour Observer; mais dit-on Garder les jours de fête, comme on dit *Garder* les commandements de Dieu? Nous n'en voyons aucun exemple à l'article GARDER.

**FÉTOYER.** — On ne comprend pas pourquoi ce mot prend un é à la première syllabe, tandis que *fête*, *fêter*, prennent un é, et que *festin*, *festiner*, conservent encore l's qui se mettait autrefois dans les trois autres mots (*feste*, *fester*, *festoyer*).

FEUILLETONISTE, s. m. Écrivain qui rédige des feuilletons. — Il est possible que ce mot ne fût pas encore usité lorsqu'on imprimait le premier volume de la sixième édition du Dictionnaire; mais c'est un mot nécessaire aujourd'hui qu'il n'y a presque pas de journal sans feuilleton. — Il est encore d'autres mots de cette terminaison que nous voudrions voir adoptés par l'Académie pour rectifier l'orthographe qu'on leur a donnée dans quelques dictionnaires; ainsi dans le Complément du Dictionnaire de l'Académie on a écrit abolitionniste, fusionniste, resurrectionniste, etc., avec deux n, tandis qu'on n'en a mis qu'une à bourboniste, confessioniste, feuilletoniste, opinioniste, unioniste, etc. Tous ces mots devraient suivre une seule et même règle, c'est-à-dire ne prendre qu'une n, comme sorboniste, violoniste, antagoniste, etc. Il est vrai que l'Académie en met deux à bâtonniste.

FEURRE, s. m. (On disait autrefois Foarre.) Paille de toute sorte de blé. Une gerbe de feurre. — Il se dit, particulièrement, de la paille longue qui sert à empailler les chaises.

Il aurait fallu ajouter « Voyez Foerre ou Foarre »; il y a là une phrase proverbiale qui complète l'article Feurre : « Faire à Dieu barbe de foerre, ne pas payer la dîme à son curé, ou la payer avec des gerbes où il y a peu de grains; et, par extension, Traiter les choses de la religion avec irrévérence. »

FEUTRER, v. a. Mettre en feutre du poil ou de la laine. Feutrer le poil destiné à faire des chapeaux. Feutrer de la laine. Feutrer à chaud. Feutrer à froid. — Il fallait ajouter que feutrer s'emploie quelquefois avec le pronom personnel, car nous lisons à l'article MARCHER, v. a. « C'est à force de marcher l'étoffe qu'elle se feutre et se contracte. »

FICELLIER. — Il vaudrait peut-être mieux écrire ficelier avec une seule l, comme chandelier, chapelier, coutelier, sommelier, tonne-lier, etc.

FINALE, s. m. T. de Musique, emprunté de l'italien. Morceau d'ensemble qui termine un acte d'opéra, et dans lequel le compositeur doit chercher surtout à produire de l'effet. Le finale du premier acte. Il y a un très-beau finale au deuxième acte. Ce compositeur a fait de beaux finales.—Cette terminaison féminine trompe bien des personnes, qui ignorant que ce mot vient de l'italien croient devoir donner à finale le genre féminin comme on le fait en grammaire lorsqu'on

<sup>1.</sup> Il aurait été plus correct de dire :/« C'est à force d'être marchée (foulée, comprimée), que l'étoffe se feutre et se contracte.

emploie ce mot dans le sens de Syllabe finale : « On met l'accent sur LA FINALE de ce mot », ou même en musique lorsqu'il est synonyme de Tonique : « La basse doit tomber sur LA FINALE ». Aussi quelques auteurs, afin d'éviter toute équivoque, suppriment l'e et font de ce mot un substantif masculin complétement français; ils disent, par exemple : Les finals des opéras de Mozart... Cette orthographe pourrait être adoptée sans trop d'inconvénient; nous avons d'autres mots qui sont dans le même cas : caporal, carnaval, etc., dont on a retranché l'e final italien.

FLAMANT, s. m. Oiseau... ainsi nommé à cause de la belle couleur rouge de son plumage. — Buffon écrivait ce mot avec deux m, par analogie avec flamme, d'où ce mot est dérivé; il observe même que quelques naturalistes, trompés par l'orthographe flamant, avaient cru devoir écrire flamand, comme si cet oiseau était particulier à la Flandre. C'était là une grande erreur, puisque le FLAMMANT habite les rivages des mers méridionales.

FLEUVE. — Aux articles Noir, Onde, Oubli, etc., on trouve les noms du Styx, du Cocyte, du Léthé; mais personne ne songera à les chercher ailleurs qu'à Fleuve, où il n'en est pas fait mention; nous devrions aussi y trouver le Phlégéthon, que nous n'avons vu nulle part, et l'Achéron, qui a obtenu le privilége d'un article. — Les Juges des enfers manquent également à Juge et à Enfer.

FLORAL, ALE, adj. — Dans jeux floraux faut-il mettre deux majuscules ou seulement une, et auquel de ces deux mots faut-il la mettre? La réponse n'est pas facile, car l'Académie écrit ces deux mots tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans cet article, par exemple, elle met : « En termes d'Antiq., Jeux floraux (petite f), Jeux qu'on célébrait à Rome dans le mois d'avril, en l'honneur de Flore, déesse des fleurs. L'institution des jeux Floraux » (petit j, grande F).—Fig., Jeux Floraux, Assemblée qui se tient chaque année à Toulouse... Remporter un prix aux jeux Floraux, Académie des jeux Floraux, deux majuscules, J, F). Aux articles jeu et Académie, floraux est toujours avec une petite f: Remporter un prix aux jeux floraux, Académie des jeux floraux.

FŒTUS. (On prononce l'S.) — Peut-être l'æ demandait-il que l'Académie dit « On prononce fétuce », de même qu'à Cœcum elle a dit « On prononce cécome »; mais puisque les Latins écrivaient fetus, fetare, fetura, fetifer, etc., préférablement à fætus, etc., nous pensons qu'il serait mieux d'écrire fétus comme on écrit Phébus, fémur, humérus, utérus, etc. De cette manière le composé superfétation aurait plus d'analogie avec son radical.

FONDRE... FONDU, UE, participe. Plomb fondu. Cire fondue. Maison

<sup>1.</sup> A l'article Olympique, au contraire, c'est l'adjectif qui prend la majuscule: Remporter le prix aux jeux Olympiques; et de même à l'article Jeu: les jeux Olympiques, les jeux Néméens; à Instauration, Instauration des jeux Olympiques, etc.

fondue. — Ce dernier exemple n'est à la vérité que quinze lignes audessous de cet autre « La maison fondit (s'abima) tout à coup »; mais l'expression maison fondue est tellement en dehors des idées communes, surtout après plomb fondu et cire fondue, qu'il aurait été convenable d'ajouter comme explication « abîmée, écroulée ». C'est ainsi qu'à un des exemples du participe Piqué, ée, l'Académie dit : « Il parle en homme pique, fâché, irrité. »

FORCE... Maison de force, Maison où l'on enferme les gens de mauvaises mœurs qu'on veut corriger. On l'enferma dans une maison de force. — A la lettre C l'Académie nous apprend qu'en quelques endroits on appelle Conciergerie « certaines prisons qui étaient autrefois celles où les parlements tenaient leurs prisonniers... La Conciergerie de Paris.» Ici elle aurait bien fait de dire ce qu'était la prison appelée la Force, qu'elle a mentionnée plus d'une fois :

- (à CLAQUEMURER) Il fut claquemuré à la Force.
- (à Guichetier) Les guichetiers de la Conciergerie, de la Force.

FORCEPS. — Il aurait été utile d'indiquer la prononciation, et de dire, comme à BICEPS, « On prononce le P et l'S », ou, comme à TRICEPS, « On prononce tricèpse ».

FORÊT... La forêt des Ardennes. L'ancienne forêt Hercynie. La forêt Noire. — A l'article Sibylle nous trouvons également « La sibylle Érythrée. » Pourquoi dire la forêt Hercynie, la sibylle Érythrée, au lieu de La forêt d'Hercynie ou la forêt hercynienne, la sibylle d'Érythrée ou la sibylle érythrée rythrée ou la sibylle érythrée rythrée ou la sibylle érythrée ou la préposition de ; ainsi l'Académie dit :

- (à Saint) La porte Saint-Antoine. L'hôpital Saint-Louis.
  - Id. L'église Saint-Germain, l'église Saint-Gervais, etc.
- (à Parvis) Le parvis de Notre-Dame, et plus ordinairement, Le parvis Notre-Dame.
- (à Foire) La foire Saint-Laurent.

Mais elle met la préposition même devant ces noms de saints lorsqu'il s'agit de lieux plus éloignés ou de phrases moins familières :

- (à TENIR) La foire de Saint-Germain tenait depuis le 3 de février jusque vers la semaine sainte.
- (à National) L'église de Saint-Louis est, à Rome, l'église... des Français.
- (à Désespoir) L'église de Saint-Pierre de Rome est le désespoir des architectes.

A plus forte raison doit-on mettre la préposition lorsqu'on parle de noms aussi peu connus que ceux de la forét d'Hercynie et de la sibylle d'Érythrée.

FORUM, s. m. (On prononce Forome.) Mot emprunté du latin. Il se dit des places où le peuple s'assemblait, à Rome, pour les affaires publiques, et de celles où se tenait quelque marché. Le plus ancien forum, ou le Forum proprement dit, était situé entre le Capitole et le

mont Palatin. Le forum de Nerva. Le forum de Trajan... — Ce mot doit-il prendre la marque du pluriel? En donnant un exemple avec ce nombre, l'Académie aurait empêché de s'égarer les auteurs qui ont publié des histoires de Rome et de ses conquêtes. Nous avons ludans l'une: La Narbonnaise se couvrait de Forums, de temples, etc.; dans une autre: Les fora étaient nombreux à Rome.

FOURCHETTE.— On s'étonne de ne pas trouver dans le Dictionnaire de l'Académie le mot fourchetée comme on y trouve cuillerée, assistée, écuellée, jattée, platée, potée, etc.

FOURRAGER, v. n... FOURRAGER s'emploie aussi comme verbe actif dans le sens de Ravager. Fourrager tout un pays. Le troupeau a fourragé dans cette pièce de blé. Les lapins ont fourragé mon jardin. — Dans les quatre premières éditions on lit: Le troupeau a fourragé toute (et non dans) cette pièce de blé. Il faut donc supprimer dans, qui donne au verbe actif une acception qu'il n'a pas.

FRAGILE, adj. des deux genres. Aisé à rompre, sujet à se casser. Fragile comme un verre.—Nous croyons qu'il faut dire fragile comme LE verre, comme du verre, et non comme un verre, car les verres à boire ne sont pas plus fragiles que le verre en général. Cette même locution se retrouve à l'article Verre: Cela se casse comme un verre. Voy. Marbre.

FRAIS, FRAÎCHE... s'emploient aussi adverbialement, et signifient Nouvellement, récemment. Maison toute fraîche faite. Appartement tout frais décoré. Du beurre frais battu... — On a oublié d'ajouter ici l'expression de frais, pour signifier Nouvellement, récemment; elle doit être bonne puisqu'elle a été employée par l'Académie:

(à Espalmer) Un navire espalmé de Frais.

(à Tondre) Il est tondu de frais.

A l'article Raser on lit : Il est frais rasé, tout frais rasé.

FRANC, s. m... La pièce d'un franc pèse un gramme. — Lisez : CINQ grammes.

FRICANDEAU, s. m. Morceau de veau lardé, qu'on sert en entrée de table. Un plat de fricandeaux.—Si l'Académie avait défini fricandeau, Tranche ou tranche mince de veau lardé, comme dans les précédentes éditions, on comprendrait le pluriel qu'elle a mis à ce mot; mais comme aujourd'hui un seul fricandeau suffit pour garnir un plat, il est plus naturel de mettre le singulier.

FRITURE, s. f. L'action ou la manière de frire. Friture au beurre. Friture à l'huile. — Il se dit aussi du beurre ou de l'huile qui sert à frire. De la friture trop vieille. — Il se dit, par extension, du poisson frit. Il ne mange point de friture.

Friture ne se dit pas du poisson seulement; aux articles Artichaut, Salsifis, Cervelle, Huître, etc., on lit: Une friture d'artichauts. Des salsifis à l'huile, en sauce blanche, en friture. Des cervelles frites. Des huitres frites. Il aurait donc fallu mentionner quelques-

unes de ces fritures, et ajouter : Employé absolument, il se dit du poisson. Il ne mange point de friture.

FRONCÉ, ÉE. Peau froncée. — Après Froncé, ÉE, ajoutez: participe. FRUGIVORE, adj. des deux genres. Qui se nourrit de fruits, de végétaux. Les animaux frugivores. — Frugivore doit s'employer substantivement aussi bien que carnivore, herbivore, etc. Les frugivores forment une famille dans l'ordre des oiseaux sylvains. Conséquemment il faudrait dire à adj. des deux genres et s. m. »

FUNAMBULE, s. m. — Ne dit-on pas Une funambule, comme on dit Une acrobate, et le premier de ces mots ne dojt-il pas être un substantif des deux genres aussi bien que le second?

FUR, s. m. Il n'est employé que dans la locution Au fur et à mesure, ou A fur et mesure, qui s'emploie en termes de Pratique et d'Administration, comme conjonction, comme préposition et comme adverbe, et qui signifie, A mesure que, à mesure de, à mesure. Nous vous ferons passer les marchandises au fur et à mesure qu'elles arriveront. On le paye au fur et à mesure de l'ouvrage. Travaillez, nous vous payerons au fur et à mesure, à fur et mesure. — A ces deux locutions il aurait été convenable d'ajouter A fur et à mesure, qu'on trouve à l'article Mesure; mais peut-être serait-il encore mieux de laisser aux notaires et au barreau, comme l'Académie le faisait précédemment, ces trois variétés d'une longue locution conjonctive, prépositive ou adverbiale, et de dire simplement comme elle le fait encore aujourd'hui à l'article Mesure 1: « On vous payera à mesure que vous travaillerez. A mesure que l'un avançait, l'autre reculait. Vous n'avez qu'à travailler, et on vous payera à mesure. Vous serez payé à mesure de votre travail. »

FUSAIN, s. m... On le nomme vulgairement Bonnet à prêtre. — Voy. Bonnet et Contre-Basse.

FUSÉE, s. f... en termes d'Horlogerie, se dit d'un petit cône, cannelé en spirale, autour duquel se roule la chaîne d'une montre quand on la monte. — A l'article Rouler nous n'avons pas trouvé se rouler employé dans l'acception ci-dessus; nous pensons donc qu'il fallait dire « autour duquel s'enroule la chaîne... » Se rouler signifie Se tourner de côté et d'autre : Se rouler sur l'herbe, sur un lit, dans la poussière, etc.; S'enrouler signifie Tourner plusieurs fois autour d'un objet ou sur soi-même : Les vrilles de la vigne, des pois, etc., s'enroulent autour des échalas, des rames, qu'on leur donne pour supports. Le spiral d'une montre s'enroule sur lui-même.

FUSILLADE. FUSILLER. — Comme on ne prononce pas l'l de fusil, il aurait été au moins utile de dire que dans ces dérivés les ll doivent être mouillées.

<sup>1.</sup> Dans les deux premières éditions cette locution ne se trouvait qu'à l'article Mesure, cù l'Académie mettait, pour l'usage vulgaire, A mesure, à mesure que; puis dans un autre paragraphe elle disait: « Au fur et à mesure que. Terme de Pratique dont les Notaires se servent dans les baux à ferme, marchez et autres semblables contrats, pour dire, A mesure que. »

G

GAÎNE. GAÎNIER. — Il manque ici un mot essentiel et très-usité : Gainerie, Fabrique et commerce de gaînes, ou L'art, le métier ou le commerce du gaînier, définition analogue à celle de Ganterie.

Nous ne savons pas pour quel motif l'Académie écrit ces deux mots avec un circonflexe, si c'est à cause de la syncope faite dans l'étymologie latine, ou pour la prononciation. Si c'est à cause de la suppression du g de vagina, nous ferons observer qu'il y a un grand nombre de mots où l'on supprime non pas seulement une lettre de l'étymologie étrangère, mais une lettre des mots français même, sans la rappeler par un accent; tels sont reliure, chute, toit, coteau, otage, vite, etc., qu'on écrivait autrefois relieure, cheute, toict, costeau, ostage, viste, etc.; dans cogner, il y a même deux lettres supprimées, car on a dit coingner. D'ailleurs l'Académie ne met pas cet accent dans les composés engainer, dégainer, rengainer.

Si c'est pour la prononciation, la première syllabe de gaine n'est pas, nous le croyons, plus longue que celle des mots aine, haine, raine, etc., où l'on n'en met pas. Quant à gainier, il serait bien surprenant qu'elle y fût plus longue que dans j'engaine, je dégaine, je rengaine, où l'on met un i simple.

GANGRÈNE. (On prononce Cangrène.) — Il est plus que probable que dans se gangrener, gangréneux, la première syllabe doit aussi se prononce can; cependant l'Académie, au lieu de dire simplement « On prononce cangrène », aurait bien fait de dire « Dans ce mot et dans ses dérivés, la première syllabe se prononce can » <sup>2</sup>.

GANGRÈNE... Mortification totale de quelque partie du corps, qui s'étend quelquefois avec rapidité. — A l'article Mortification, nous lisons: « Dans la gangrène il y a mortification imparfaite; dans le sphacèle il y a mortification entière. » Laquelle de ces deux assertions est exacte?

GARGANTUA. — Ce nom du géant de Rabelais s'emploie tous les jours en parlant des personnes qui mangent beaucoup. Il a un appetit de gargantua. Toute cette famille se compose de vrais gargantuas. On devrait trouver dans le Dictionnaire de l'Académie un mot aussi usité.

GARGOUSSE, s. f. T. d'Artillerie. Charge pour un canon, enveloppée d'un papier fort ou de serge, etc. Charger à gargousse. Une gargousse pour une pièce de vingt-quatre. — Nous avons des raisons pour croire

<sup>1.</sup> Nous profitons de cette occasion pour signaler l'omission de sécherie (lieu aéré où l'on fait sécher des toiles, etc.), vinaigrerie (fabrique de vinaigre), teinturerie (métier, art, atelier du teinturier), etc., mots qui ne sont pas moins utiles que verrerie, serrurerie, chantrerie, etc.

<sup>2.</sup> Au reste nous ne comprenons pas l'utilité de cette prononciation, qui est contraire à l'étymologie soit grecque, soit latine (gaggraina, gangræna); c'est l'opposé de celle des mots Claude, Claudine; second, seconder; secret, secrétaire, etc., où le c devait autrefois se prononcer comme le g (Glaude, segond, segret, etc.).

que le mot gargousse, comme cartouche, signifie d'abord « l'enveloppe de la charge »; et il serait utile de faire connaître la signification primitive de ces deux mots.

GEINDRE, v. n. Gémir, ou se plaindre à diverses reprises, et d'une voix languissante et non articulée... Ce mot est familier. — S'il est un terme populaire généralement usité, c'est ce verbe *geindre* employé substantivement pour dénommer celui des ouvriers d'une boulangerie qui pétrit le pain, évidemment à cause de l'espèce de gémissement qu'il fait entendre pendant son travail. Ce mot est tellement connu qu'il a été donné pour nom à une rue de Paris. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'a pas été accueilli par l'Académie comme substantif.

GELÉE, s. f. Grand froid... — On employait autrefois la locution gel, qui est encore usitée dans un grand nombre de localités, et dont on a fait le mot dégel (le gel et le dégel). On regrette d'autant plus cette ancienne locution, que gelée a une autre acception complétement étrangère à celle-ci (gelée de viande, gelée de fruits) et qu'il n'a pas comme gel un correspondant opposé.

GÉLIF, adj. m. T. d'Eaux et Forêts. Il se dit des bois qui ont été fendus par les grandes gelées. Arbres gélifs. — Il faudrait mettre GÉLIF, IVE, adj..., et ajouter: En T. de Maçonnerie, il se dit également en parlant des pierres. Pierre gélive.

GEMME, adj. m. Il se dit des pierres précieuses, et du sel qui se tire des mines. Des pierres gemmes. Du sel gemme.—Au lieu de : adj. m., lisez : adj. des deux genres.

GENOU... Avoir les genoux souples, les genoux faibles... Mes genoux fléchissent. — Il y a en français sept substantifs terminés par ou, qui prennent un x au pluriel : bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. Tous les autres prennent une s : des fous, des licous, des trous, etc. Il est assez bizarre d'écrire bambouS et hibouX, clouS et chouX, filouS et caillouX; mais il l'est plus encore, ce semble, d'écrire verrouS, et genouX, pouX. Autrefois verrou, genou, pou, prenaient tous trois une s au pluriel : verrouils, genouils, pouils; nous avons encore verrouiller, s'agenouiller, pouilleux, épouiller. Il est à désirer que tous les trois se terminent par une s, comme précèdemment, en supprimant il.

GENTIANE, s. f. — Ajoutez: On prononce genciane.

GENTIL, adj. m. Païen, idolâtre. — Après adj. m., ajoutez: On ne prononce pas l'L. — Nous demanderons pourquoi cet adjectif n'a pas un féminin, puisqu'il s'emploie au singulier comme chrétien, juif, mahométan, etc. Ne pourrait-on pas dire: Il était fils d'un père chrétien et d'une mère GENTILE, aussi bien que, Il était fils d'un père GENTIL et d'une mère chrétienne?

GENTIL, ILLE. — Cet adjectif demandait d'autant plus que la prononciation fût indiquée, que dans le masculin l'l ne se prononce pas, et que dans le féminir on mouille les ll.

GENTILHOMME. (La lettre L se mouille dans ce mot et dans les suivants.) — Lisez: dans les DEUX suivants (gentilhommerie, gentilhommière).

GENTILLÂTRE. GENTILLESSE. — Ces mots, qui ont deux l, demandaient une prononciation à part.

GERMAIN, AINE, adj... Issu de germain se dit des personnes qui sont sorties de deux cousins germains. Cousin issu de germain. Ils sont issus de germain. Elles sont issues de germain.

La définition ci-dessus « se dit des personnes qui sont sorties de deux cousins germains » nous semble prouver surabondamment qu'il fallait écrire, Ils sont issus de germainS, elles sont issues de germainS; et de même à Cousin, Cousins issus de germainS, et à Issu: Cousins issus de germainS. Ils sont issus de germainS.

GIBELET, s. m. Petit foret dont on se sert pour percer une pièce de vin ou de quelque autre liquide qu'on veut déguster. Les essayeurs de vin ont toujours un gibelet dans leur poche.— Dit-on Un essayeur de vin? Cette expression ne se trouve dans aucune des éditions du Dictionnaire de l'Académie, où Essayeur est toujours défini « Officier préposé pour faire l'essai de la monnaie, des matières d'or et d'argent... »; mais elle se lit à l'article GIBELET dès la deuxième (1718). Elle était admissible et même nécessaire dans un temps où l'on n'avait pas le mot dégustateur, qui figure pour la première fois dans la sixième édition; dès qu'on a eu une expression convenable, il fallait supprimer l'autre, dont on ne s'était servi que faute de mieux.

GILLE... Jouer les rôles de Gille, et elliptiquement, Jouer les Gilles. — C'est un Gille, un vrai Gille (toujours avec un grand G).

Ailleurs on a mis des minuscules : Jouer les Arlequins. — Cet acteur est un vrai trivelin. — C'est un turlupin, un vrai turlupin.

GIRATOIRE, adj. des 2 g. T. didactique. Il se dit d'un mouvement de rotation, et du point autour duquel ce mouvement s'exécute. Mouvement giratoire. Point giratoire. — Voilà un terme didactique, un mot presque inconnu au vulgaire, et où la plupart de ceux qui l'emploient mettent l'y (gyratoire); pourquoi l'Académie l'écrit-elle par un i plutôt que cylindre, gypse, myrte, mystère, etc., qui sont d'un emploi journalier?

GLACIER, s. m. Grand amas de glace, qui couvre le sommet d'une haute montagne. Le glacier du Mont-Blanc est le plus remarquable de la Suisse. — En 1835, le Mont-Blanc était dans la Savoie, et non dans la Suisse; depuis 1860 il est dans la France.

<sup>1.</sup> Il va sans dire qu'après cousin ou cousine au singulier (cousin issu de germain, cousine issue de germain), germain doit rester au singulier.

<sup>2.</sup> Dans les quatre premières éditions on ne trouve ni dégustateur ni même déguster; la quatrième donne seulement dégustation, et pour la définition de Gibelet on disait alors « Petit foret dont on se sert pour percer un muid de vin dont on veut paire l'erral » Dans la sixième, où l'Académie dit « qu'on veut dégustre », il était naturel de remplacer également essayeurs de vin par dégustrateurs, mot qu'elle venait d'adopter.

Ne serait-il pas mieux-d'écrire le mont Blanc, le mont Rose, comme on écrit la mer Blanche, la mer Noire, la mer Rouge, la mer Jaune, le cap Blanc, le cap Vert, les montagnes Bleues, etc.?

GLAS. — Nous avons souvent entendu prononcer l's dans ce mot; faut-il la faire sonner? Cela semblerait d'autant plus naturel qu'autrefois on a écrit glass.

GLOUGLOTER ou GOUGLOUTER, v. n. Il se dit du cri des dindons. La poule piaule, le dindon glouglote. — Il faut probablement lire « Le poulet piaule » ou « La poule glousse », car au mot Piaule, on trouve: « Il se dit du cri des petits poulets »; il n'y est point parlé de la poule.

GOBER. GOBER. — La gobbe et le gobet sont tous deux de la famille du verbe gober, et par conséquent ils devraient s'écrire de la même manière, c'est-à-diré avec un seul b. Nous ne pensons pas qu'il y ait des raisons pour mettre deux b à gobbe plutôt qu'à lobe, globe, robe, etc.

GOËLAND. GOËLETTE. GOËMON. GOÉTIE. — Dans les trois premiers de ces mots, l'e doit-il être prononcé autrement que dans le quatrième? S'il a dans tous le son de l'é, ne devrait-on pas mettre cet é aux uns comme aux autres?

GOÛT... se prend quelquesois pour Odeur. On sent ici un goût de rensermé. Ce tabac a un goût de pourri. — Cet emploi de goût pour odeur est-il bon, et devait-il être recueilli par l'Académie? Dans cet exemple On sent ici un goût de rensermé, goût n'est-il pas un terme impropre? Quant à celui-ci, Ce tabac a un goût de pourri, nous pensons qu'on peut très-bien l'appliquer au tabac à sumer ou à chiquer, mais que ce serait une saute de l'employer en parlant de tabac à priser.

GOUVERNER... signifie particulièrement, Avoir grand crédit, grand pouvoir sur l'esprit de quelqu'un... Tel croit gouverner un autre qui en est gouverné. Gouverner à son gré les volontés de quelqu'un. Gouverner les esprits. Gouverner l'opinion publique. L'opinion gouverne le monde. On le dit aussi Des choses morales. Les préjugés gouvernent la plupart des hommes.—Nous présumons que l'Académie, après avoir donné cette phrase a Gouverner l'opinion publique », où l'opinion publique, chose morale, est employée comme régime, a voulu indiquer que gouverner peut aussi avoir pour sujet une chose morale; et il aurait été convenable de le dire d'une manière précise. Nous ajouterons que cette indication devait précéder l'exemple « L'opinion gouverne le monde », car l'opinion est un être moral aussi bien que les préjugés, et tous deux sont employés comme sujets du verbe.

GRAIN... Grains d'or, Morceaux d'or très-purs qui se trouvent dans les rivières, ou sur la surface de la terre. On les nomme ainsi, quel que soit leur volume. — Aujourd'hui l'on n'appelle plus grains les morceaux d'or d'un certain volume; on leur donne le nom de pépite.

GRAMEN. (Men se prononce comme dans Amen.) — Ici et à Gluten,

il aurait été plus court et tout aussi clair dé dire « On prononce l'N », car au mot Amen l'Académie ne dit pas autre chose.

GRAMINÉE, adj. des deux genres. T. de Botan. Il se dit d'une famille de plantes fort nombreuse, à laquelle appartiement le blue seigle, l'avoine... — Dans l'édition de 1762, l'Académie terminait acore par un e muet les adjectifs cétacé, crustacé, ostracé, testacé; du ané, igné, instantané, momentané, pédané, simultané; éthéré, elc., et de sait ainsi des adjectifs des deux genres. Aujourd'hui qu'elle supprinte l'e muet dans tous ces mots, elle devrait faire de même pour granique.

GRAMMAIRE. GRAMMATICAL. GRAMMATISTS. — Dans ces pois et dans leurs dérivés faut-il faire sentir les deux m, ou producer comme s'il n'y en avait qu'une? On raconte que l'abbé d'Olivét, jouant sur la prononciation de son temps, deait que c'était sa grand'mère (gran-maire) qui l'avait fait entrer à l'Académie. Molière aussi a dit dans les Femmes savantes (acte II, sc. 6):

BÉLISE. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire?

MARTINE. Qui parle d'offenser grand'mère ni grand-père?

BÉLISE. . . . Grammaire est prise à contre-sens par toi.

GRAND, ANDE, adj... Grande, placé devant un substantif féminin qui commence par une consonne, perd que que fois l'e dans la prononciation, et même dans l'écriture, et l'on marque ce retranchement par une apostrophe, comme dans ces phrases: A grand'peine. Faire grand'chère. C'est grand'pitié. Ce n'est pas grand'-chore. La grand'chapire. La grand'messe, etc. Il hérite de sa grand'mère, de sa grand'. Lafte.

Nous pensons que malgré l'apostrophe il faut espacer, prime l'impression comme dans l'écriture, les mots grand' chère, grand' pitie, grand' chose, grand' chambre, grand' messe, etc. Suivant nous, on doit suivre pour grand' la même règle que pour tout autre mot où l'e a été élidé, comme dans ces deux vers de Béranger:

Nous qui n' sommes pas d' l'Académie, Souhaitons-lui d' ces p'tits plaisrs-là.

(A Antoine Arnault, fe jour de tete.)

En conséquence il nous semble qu'il ne fallait pas de tire fin de la ligne après grand' dans grand' chère et grand' chose, et de nême à l'article Diacre où l'on trouve grand'-messe <sup>1</sup>. En effet, l'Académie dit grande messe ou grand'messe; grande pitié ou grand'pitié, grande presse ou grand' presse, grande route ou grand'route, et elle ne met pas le tiret après grand' qui se trouve à la fin de la ligne dats les phrases suivantes:

- (à Acolyte) Faire les fonctions d'acolyte à une GREND' MESSE.
- (à ÉCHAPPER) Lui-même n'échappa qu'à GRAND' PEINE.
- (à Peine) Je n'y ai pas eu grand' peine.
- (à Pitié) Ce serait grand' pitié s'il ne trouvait pas d'asile,

<sup>1.</sup> Nous avons mis le tiret à grand'-chère, grand'-chose, grand'-tante, grand'-messe, parce que dans le Dictionnaire de l'Académie le mot grand'- termine la ligne et que nous avons voulu reproduire exactement l'orthographe de l'Académie.

Nous n'avons pas besoin de dire que puisqu'on écrit grand-père, grand-oncle, avec un tiret, iten faut également un à la fin des lignes dans grand'mère, grand'tante; nous croyons de plus qu'on devrait le mettre toujours, c'est-à-dire lors même que ces mots ne sont pas divisés d'une ligne à une autre 1; et il est probable que cette suppression n'a lieu qu'afin de ne pas multiplier des signes inutiles pour la prononciation. C'est sans doute aussi par la même raison qu'on met seulement le tret à grand-croix dans ces phrases Grand-croix de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre du Christ, où nous préférerions l'apostrophe au trait d'union, qui ne représente pas du tout l'apocope, et que d'ailleurs on ne met pas à grand cordon. Peut-être l'adoption du tifet dans cette locution, dont on semble faire ainsi un substantif masculin : vient-elle de ce que ces décorations sont conférées presque exclusivement à des hommes; cependant l'ellipse suffit pour refidre compte du genre féminin que doit conserver grand' croix lors même qu'on le met en rapport avec un pronom, un participe, etc., de genre mascufin: Il est (porteur, revêtu, décoré de la) grand' critifité tel ordre 2. Les (dignitaires revêtus, décorés de la) grand' croix de l'ordre national se sont rendus chez l'Empereur.

caution, v. n. — On dit généralement : Ce vêtement le grandit beaution; cet acte de courage, de générosité, le grandit à mes yeux. Mais l'Académie n'admet pas ces locutions. Pour le sens propre, elle dit : « Ce vétement agrandit la taille; Une distribution bien entendue agrandit en apparence un jardin. » Elle ne parle pas du sens figuré.

**GRATERON.** GRATIN. — Ces deux mots, qui viennent de gratter, semblent devoir prendre deux t, comme grattelle, grattoir, etc:

GRAVEUR, GRAVEUR, GRAVURE. — L'Académie fait suivre à peu près indifféremment ces trois mots des prépaisions sur, en, à : « Graver sur l'acquelle sur le bronze : graver sur les grates sur les sur les gravers sur les graver

ver sur l'airain, sur le bronze; graver sur des agates, sur des pierres précieuses; graver en creux; graver en relief. Graver en taille-douce; graver sur le cuivre au burin; graver en bois; graver à l'eau-forte; graver à la manière noire.—Graveur en pierres fines et en médailles<sup>3</sup>;

<sup>1.</sup> Le rapprochement des mots dans grand'mère, grand'tante, peut à la rigueur, pensonsnous, remplacer le tiret lorsqu'ils se trouvent dans une même ligne.

<sup>2.</sup> Il est bien surprenant que ni dans cet article-ci, ni à Croix, il n'y ait pas un seul exemple de grand'croix comme décoration, et conséquemment précédé de l'article. Celui que nous avons trouvé à l'article Bailli « le privilége de porter la Grand'croix » nous fait désirer qu'on répare la double omission que nous venons de signaler, et qu'on adopte la même orthographe en parlant de ceux ou de celles qui portent cette décoration: Il ou elle est grand'croix, comme on écrirait, Il ou elle est grand cordon.

<sup>3.</sup> Nous ne pensons pas qu'on puisse dire graveur en pterres fines comme on dit graveur en médailles. Le premier travaille, grave sur la matière même, et ce rapport doit être exprimé

graveur en caractères d'imprimerie; graveur sun métaux; graveur en acier; graveur en taille-douce, en eau-forte, en bois; graveur à la manière noire. — Gravure en bois, en pierres fines; gravure en taille-douce, à la manière noire, etc.

Bien que ces locutions soient en quelque sorte autorisées par l'usage, nous croyons que les trois prépositions ci-dessus doivent avoir des emplois distincts, et nous nous permettons d'indiquer celui qui nous paraît le plus naturel pour chacung : sur s'emploierait lorsqu'il s'agit de la matière, en pour désigner le genre de gravure, à pour le procédé.

Graver, graveur, gravure sur bois, sur acier, sur cuivre, sur pierres fines.

- en médailles, en caractères d'imprimerie, en musique.
   en creux, en relief, en taille-douce.
- — Au burin, A l'eau-forte, A la manière noire.

  GRÉEMENT. (Plusieurs écrivent Grément.) Il serait fâcheux

**GRÉEMENT.** (Plusieurs écrivent *Grément.*) — Il serait fâcheux que ces *plusieurs* finissent par avoir le dessus; c'est bien assez, ce semble, que le mot radical *agrès* ait perdu l'finitiale *a* dans ses dérivés.

Les mots gré et agrès ont eu une fortune bien différente. Les dérivés du premier ajoutent un a à leur radical : agréable, agréer, agrément, etc.; dans ceux du dernier, au contraire, on supprimé aujour-d'hui l'a initial, et au lieu d'agréer, agréement, on dit gréer, gréement.

— Les mots gréeur et agréeur semblent même n'être pas synonymes. L'Académie définit agréeur, celui qui prépare, qui fournit les agrès d'un bâtiment, et gréeur, celui qui fait métier de gréer les bâtiments, c'est-à-dire de les garnir de toutes les voiles, manœuvres, poulies, etc. nécessaires pour naviguer. Dans la quatrième édition de son Dictionnaire, l'Académie donnait désagréer sans observation; dans la dernière, elle dit que ce mot a vieilli et qu'il faut employer dégréer.

GRÈNETERIE. GRÈNETIER. — Nous ne comprenons pas bien pourquoi l'on doit écrire par un è le mot grènetier (celui qui vend des graines), tandis que l'on conserve les lettres ai du radical dans le mot grainier (celui qui vend en détail toutes sortes de grains).

GRIOTTE, s. f. Espèce de cerise à courte queue, grosse et noirâtre, plus douce que les autres. — Dans quelques provinces, on appelle griotte l'espèce de cerise que, sans doute par antiphrase ou par etphémisme, on appelle à Paris la douce ou cerise de Montmorency, qui est loin d'être plus douce que les autres, et qui généralement n'est pas noirâtre. Dans le Supplément de la première édition on lit: « GRIOTTE, s. f. Espèce de cerise à courte queue, qui est un peu aigre, et plus grosse que les autres. » Voilà, ce nous semble, la définition exacte du mot griotte.

par la préposition; le graveur en médailles, comme le graveur en caractères d'imprimerie, en musique, etc., ne grave que le poinçon qui doit donner l'empreinte aux coins et aux matrices.

— Quant aux expressions graver, graveur, gravure en bois, en acier, au lieu de sur bois, sur acier, nous croyons que ce sont réellement des fautes.

GRIS, ISE, adj... Fig. et fam., Étre gfis, un peu gris, être à demi ivre. A la fin du repas nous etrons tous un peu gris. Cette femme est grise. — Cette locution se trouve entre Patrouille grise et Vin gris; mais quoiqu'on dise Il est gris gemme un cordelier, comme la manche d'un cordelier, nous avons peine à croire qu'il s'agisse ici de couleur, et il nous semble que cette acception de gris devrait faire un article à part.

GRIS... signifie aussi La couleur grise, et alors il est substantif masculin. Gris blanc. Gris cendré. Gris pommelé. Gris brun. Gris de More. Gris sale. Gris de minime. Gris tle souris. Gris mélé. Gris de perle: Gris de lin. Gris de fer. Gris moucheté. Cela tire sur le gris. S'habiller de gris. On dit aussi adjectivement, Couleur gris-de-perle. Étoffe gris-de-lin. Habil gris-brun, etc.

Lorsque nous avons lu cet article nous avons cru tenir la règle de tous les modificatifs composés pour les couleurs; car nous y voyons que lorsque le nom de la couleur est pris substantivement, les mots qui l'accompagnent ne prennent pas de tiret : le gris de perle, le gris de lin, le gris de fer, le gris brun, etc. Si au contraire le nom de la couleur est employé adjectivement, les modificatifs qui l'accompagnent doivent lui être joints par un ou des tirets : Un habit grisbrun, la couleur gris-de-perle, une étoffe gris-de-lin, et l'et cætera donne à entendre qu'il faut pareillement écrire Un habit gris-de-fer, gris-de-souris, gris-de-minime, etc. — Mais nous nous trompions grandement, et plus nous avons compulsé le Dictionnaire pour nous assurer de l'exactitude de la règle, plus nous avons été convaincu que si l'Académie a eu réellement l'intention d'en poser une, cette règle n'a été observée à peu près nulle part. En effet l'on trouve

- (à Couleur gris de lin.
- (\* Lin) Ruban gris de lin.
- (à More) Des bas gris de more, et à Gris, gris de More (grande M).
- (à Perle) Des bas de soie gris de perle.
- (à Souris) Couleur gris de souris.
- . (a Penna) Vin œil de perdrix.
- (à BARBEAU) Un Mabit bleu barbeau.
- (à CHATAIN) Des cheveux châtain clair.

Pour la robe des chevaux nous n'avons trouvé de tiret qu'à Cheval pris pommelé, dans l'article Pommelé; et encore à l'article Cheval on n'en a pas mis « Cheval gris pommelé ». L'Académie écrit donc « Chevaux bai clair, jument bai brun, cheval bai obscur, cheval alezan brûlé, alezan moreau, alezan doré, alezan truité; cheval gris moucheté, soupe de lait ou soupe au lait, poil de souris, etc. etc. »

Terminons par le très-petit nombre d'exemples où nous avons vu le tiret, outre les trois que nous avons cités plus haut. L'Académie écrit, à l'article Vert employé comme substantif: Vert-dragon, vert-pré, vert-pomme; cependant à l'article Céladon elle met vert céla-

don sans tiret. Lorsque vert est suivi de la préposition de, elle le supprime : Vert de mer, vert d'eau, vert d'emeraude; et de même, un taffetas merde d'oie.

Rouge-cerise, rouge très-vif et un peu chir.

Jaune couleur de citron, ou Jaune-Citron.

Vert d'eau, couleur vert-clair.

Cette femme est Clair-Bruns, elle a les cheveux Glair-Bruns.

Enfin elle écrit Teinte Bleue-violatre, teinte jaune-verdatre.

GROSEILLE... Gelée de groseille, Sirop de groseille; et à GELÉE, Gelée de groseille, Gelée de pomme. — Aux mots Pomme, Sirop, on trouve: Sirop de pommes, Gelée de pommes; Sirop de groseilles, de mires, de grenades, de limons. Voy. Amande.

GROSSIÈREMENT, adv... se dit quelquefols pour Sommairement; imparfaitement. Voilà grossièrement ce qu'il a dit sur ce sujet. — ll est fort possible que des personnes illettrées aient employé et emploient encore aujourd'hui grossièrement dans le sens de Sommairement, comme d'autres disent sanguinaire pour sanguin, grossièr pour gros, etc. Puisqu'on a la locution en gros, et que l'Académie donne pour exemples « Raconter une histoire en gros, et sans s'arrêter au détail¹; Dire les choses en gros; Je vous ai rendu compte de cela en gros; Voilà en gros comme les choses se sont passées », nous pensons qu'il est mieux de n'employer grossièrement que dans son acception naturelle, pour signifier D'une manière grossière : « Cela est travaillé grossièrement. Il parle, il répond, il fait tout grossièrement. »

GROTESQUE. — Ce mot, qui vient de grotte ou tout au moins de l'italien grottesche (les peintures appelées de ce nom ont été, dit-on, trouvées dans des grottes, dans des lieux souterrains), nous semble devoir prendre deux t aussi bien que pittéresque.

GROUP, s. m. T. de Comm. Sac cacheté plein d'or ou d'argent, qu'on envoie d'une ville à une autre. — L'usage général est de prononcer groupe. Il était d'autant plus essentiel d'indiquer la prononciation, que l'Académie l'a mise à Crour et qu'on ne prononce pas le p dans les autres mots de cette terminaison : coup, loup, cantaloup, etc.

GUÈRE... Adverbe qui s'emploie toujours avec la négative, et qui signifie Pas beaucoup, peu. Il n'y a guère de gens tout à fait désinte-ressés. Il n'a guère d'argent... Il n'a plus guère à vivre. Il ne s'en est guère fallu.— Cette définition demande peut-être un peu plus de clarté, pour faire bien comprendre que c'est la négative dont guère est accompagné qui lui fait signifier Peu, pas beaucoup; car guère, par lui-même, doit signifier Beaucoup, comme le mot italien guari dont il nous paraît être la traduction, ou comme l'allemand gar, qui est l'étymologie probable de l'un et de l'autre.

<sup>1.</sup> Il serait peut-être mieux de mettre le pluriel « sans s'arrêter aux détailS.

<sup>2.</sup> Que dans cette phrase de l'Académie « Il n'a plus guère à vivre » on substitue à guère les expressions beaucoup ou peu; pas beaucoup, et l'on verra si guère signifie Peu ou Beaucoup.

GUET-APENS. — Autrefois (dans les trois premières éditions) l'Académie écrivait guet-à-pens, orthographe dont on ne se rend pas bien compte. Guet-appens serait plus conforme à l'étymologie appensus.

GUIGNARD, s. m. T. d'Hist. nat. Espèce de pluvier de la grosseur d'un merle, bon à manger et fort délicat. On ne trouve guère de guignards que dans le pays Chartrain. — Nous croyons qu'il faut des guignards, car ici guère modifie non pas guignards mais trouver ou le pays Chartrain; la phrase signifie, Ce n'est guère que dans le pays Chartrain qu'on trouve des guignards. — Au contraire on mettrait de si l'idée portait sur la quantité et non sur la localité; on dirait donc: On ne trouve guère de guignards dans le pays Chartrain.

GUINGAN. GUINÉE. — Transposez : Guinée. Guingan.

GUTTURAL, ALE, adj... signifie aussi Qui vient du gosier. Son guttural. Sons gutturaux. G et K sont des lettres gutturales. La langue espagnole et la langue allemande ont BEAUCOUP DE LETTRES gutturales. — Il aurait été plus exact de dire « La langue espagnole et la langue allemande ont un grand nombre de mots où figurent des lettres gutturales », puisque l'une et l'autre n'ont que trois lettres de ce genre: la première, le G, le J et le X; la seconde, le G, le K et le CH, car le ch ne forme proprement qu'une seule lettre, qu'une seule articulation.

## H

H.— Il est à remarquer que l'Académie, qui dans tout le cours de son Dictionnaire donne le genre féminin aux lettres f, h, l, m, n, r, s (sauf au mot Interrogant, où elle dit « l'E est ouvert, et on ne prononce qu'un R dans ce mot et les suivants », et à l'article Impromptu « Quelques-uns lui donnent un S au pluriel »), donne six fois dans cet article le genre masculin à la lettre h, et une fois à la lettre f (ph se prononce comme un f), bien qu'elle y conserve le féminin à l'r (après un T ou une R). Au mot Hanneton, terme de Passementerie, on trouve encore « H n'est pas aspiré. »

La lettre H présente d'assez nombreuses difficultés, parce qu'elle est maintenue dans certains mots et supprimée dans d'autres dont l'étymologie est la même, comme rhume, diarrhée, et hémorroïde, hémorroïsse; psychologie et métempsycose; asiarchat, exarchat, et patriarcal, patriarcat; gothique et ostrogot; ou dans des mots qui, sans avoir la même étymologie, semblaient devoir suivre la même fortune, comme catarrhe et hémorragie; rhéleur, rhélorique, rhinocéros, et rabdologie, rabdomancie, rapsode; Charybde et Caron; rhubarbe et ipécacuana (précédemment ipécacuanha), etc.

HABILLER... Ce traducteur a habillé Démosthène à la française. — Ici et à Opposer « Quel orateur avons-nous qu'on puisse opposer à Cicéron, à Démosthène », on a fait la division Démos-thène; à NARRA-TION et à NE (Cicéron, Démosthène excellent dans la narration; Dé-

mosthène n'est pas si abondant que Cicéron), on a au contraire divisé Démo-sthène. Nous pensons que cette dernière division est préférable à l'autre, et qu'on devrait également diviser Anti-sthène, Bory-sthène, Calli-sthène, Erato-sthène, Pli-sthène, etc.

HAÏR, v. a. (H s'aspire.) Je hais, tu hais, il hait; nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent. Je haïssais. J'ai haï. Je haïrai. Hais. Que je haïsse. Haïssant. — L'Académie ne nous donne ni le passé défini ni l'imparfait du subjonctif. Ce n'est sans doute pas qu'elle rejette ces temps, car on doit pouvoir dire: Lorsque j'eus appris les calomnies qu'il avait publiées contre moi, je le haïs cordialement. Il faudrait que je le haïsse bien pour me conduire ainsi à son égard; mais peutêtre a-t-elle voulu éviter qu'on ne lui demandât comment il faut écrire les deux premières personnes plurielles du premier de ces temps et la troisième personne singulière du second, qui devraient s'écrire: nous häimes, vous häites, qu'il häit. Cependant, puisqu'elle dit que le tréma fait détacher la voyelle qui en est affectée de la voyelle suivante aussi bien que de la précédente, nous pensons qu'il faut écrire ces trois personnes comme nous venons de le faire, au lieu d'écrire nous haïmes, vous haïtes, qu'il haït. Voy. Arguer.

HALTE... Halte-là. — A l'article Là on trouve Halte là sans tiret, et nous croyons cette dernière orthographe préférable, parce qu'on ne met plus comme autrefois un tiret entre le verbe et là. L'Académie écrivait dans la première édition, Demeure-là (à Là), demeurez-là (à Demeurer); mais dès la quatrième on ne retrouve plus le tiret ni à l'un ni à l'autre.

HARMONIE. — Ce substantif a un et même deux verbes correspondants (harmonier et harmoniser) pour signifier Mettre en harmonie. L'auteur de Paul et Virginie, dans ses Harmonies de la nature, dit toujours harmonier; d'autres auteurs préfèrent harmoniser 1. Il est à désirer que l'Académie nous dise quel est celui qu'on doit employer.

HARPAGON. — Ce nom presque aussi usité que celui de tartufe, et certainement bien plus usité que ceux d'olibrius, de trivelin, de turlupin, etc., méritait de figurer dans le Dictionnaire de l'Académie. Je n'ai jamais vu de pareil HARPAGON. Prenez garde à vous; vous avez affaire au plus avide HARPAGON qui existe.

1. Des substantifs terminés par ie les uns forment deur verbe régulièrement par la simple addition d'une r, comme annistie, calomnie, carie, copie, effigie, génie, parodie, scie, etc., dont les verbes sont annistier, calomnier, carier, copier, effigier, s'ingénier, parodier, scier;— les autres veulent l'addition d'une s'avant l'e; ainsi allégorie, économie, symétrie, sympathiser, tyranniser.—S'il nous était permis de déduire une règle de ce petit nombre d'exemples, nous ferions remarquer que les verbes qui prennent l's dans leur dérivation viennent d'un substantif qui apour correspondant un adjectif en ique; des mots allégorie, économie, symétrie, etc., on fait allégorique, économique, symétrique, tandis que calomnie, carie, copie, effigie, etc., n'ont pas cet adjectif. D'après cela, harmonie devrait prendre l's dans son verbe (harmoniser), car il a pour adjectif harmonique (et harmonieux, comme calomnie a calomnieux, mais cela ne change rien à la règle). — Le verbe agoniser, formé d'agonie, bien qu'il n'ait pas d'autre adjectif qu'agonisant, n'infirme pas davantage la règle que nous avons essayé de donner.

HARPIE.—Dans la seconde syllabe de ce mot les Grecs mettaient w, les Latins yi; l'Académie a supprimé l'y dès la première édition de son Dictionnaire, et elle a maintenu cette orthographe bien que généralement les littérateurs et surtout les littérateurs avancés en âge emploient l'y encore aujourd'hui. Elle a bien fait de ne conserver qu'une des deux voyelles; mais peut-être aurait-il été mieux de supprimer l'i, parce que l'y est plus radical. Toutefois ce n'est pas là le principal objet de cette remarque; nous voulons parler des noms des harpies: Aëllo, Ocypète et Celæno. Nous pensons qu'il faudrait écrire Aello avec un e au lieu d'un ë (Voy. Tréma); quant à Celæno, c'est probablement par distraction qu'on a mis un œ à la seconde syllabe au lieu d'un æ; mais on aurait pu simplifier aussi l'orthographe de ce nom en mettant un e (Céléno), puisqu'on écrit avec un è Célènes, ville de Phrygie où régnait Midas, et avec un e Céléna, nom de la montagne où ce roi fut puni par Apollon.

HAVRE-SAC. — Nous présumons que c'est à cause de la prononciation de l's que l'Académie a mis un tiret dans ce mot et dans entresol; mais puisqu'elle écrit sans division entretaillure, ferblantier, soubresaut, parce qu'une portion de ces mots isolée ne forme pas un mot par elle-même, peut-être aurait-il mieux valu écrire havresac, car havre, reproduction de l'allemand Haber, qui signifie Avoine, n'a ici aucune signification. — A l'article Capote, on trouve havresac.

**HÉ...** Hé quoi! vous n'étes pas encore parti! — Il paraît qu'il est assez indifférent d'écrire hé ou eh, du moins dans l'exclamation hé quoi!, car à l'article Quoi nous lisons « On y ajoute (à quoi) quelquesois l'interjection eh. Eh quoi! vous n'étes pas encore parti! »

HÉLIX, s. m. T. d'Anat. — Ajoutez: On prononce l'X.

**HÉMISPHÈRE**, s. m. — Il est fâcheux que l'usage donne parfois aux mots composés ou juxtaposés un genre différent de celui qu'ils ont étant seuls; ainsi, *midi* est masculin, *après-midi* est féminin; *sphère* et *nuit* sont féminins, tandis que *minuit*, *hémisphère*, *planisphère*, sont du genre masculin. Autrefois *atmosphère* était aussi de ce même genre, en sorte que *sphère* seulement était féminin.

HERBORISTE, s. m. — On aurait pu, sans manquer à la vérité, dire substantif des deux genres, car les herboristeries (l'Académie n'a pas encore adopté ce mot) de détail sont en grande partie tenues par des femmes. D'ailleurs les substantifs chaudronnier, cordonnier, chapelier, boucher, boulanger, pâtissier, confiseur, etc., ont-un féminin bien moins motivé: chaudronnière, cordonnière, chapelière, etc.

HIÈBLE, s. f.— De quel genre est ce mot? A la lettre Y, nous trouvons « YÈBLE, s. m. Plante. Voyez HIÈBLE. » — Ce substantif changeral—il de genre suivant l'orthographe qu'on lui donne?

HISTORIQUEMENT, adv... se dit aussi par opposition à Fabuleusement. Suivant la fable reçue, Didon vivait du temps d'Énée; mais, à parler historiquement, elle ÉTAIT plusieurs siècles avant ce héros. — Cet example date de la seconde édition (1720); aujourd'hui, pour être compris, il faudrait dire, elle existair.

molà... Mettre le holà, mettre les holà, Faire cesser des gens qui se querellent, qui se battent. — Mettre les holà était sans doute usité en 1694, puisqu'on le trouve dans la première édition de ce Dictionnaire; mais l'est-il encore aujourd'hui? Qu'un grand poête ait employé le pluriel afin d'ajouter une s qui sauvait un hiatus,

Vous mettez les holas en écoutant l'auteur,

c'est là une licence qui ne peut faire règle, surtout pour l'orthographe, et nous pensons qu'il vaut mieux s'en tenir au singulier, mettre le holà, car ce mot est composé de l'exclamation ho! et de l'adverbe là.

HOMÉLIE... Les homélies de saint Chrysostôme sur saint Matthieu.

— Dans cet article, Chrysostôme a un o circonflexe à la troisième syllabe; à Docteur on trouve « saint Jean Chrysostôme » sans accent. Bien que cet accent se voie dans plusieurs biographies, nous pensons qu'il vaut mieux mettre un o simple puisque le mot grec (chrusos, or; stoma, bouche : bouche d'or) prend un omicron et non un oméga.

**HOMOCENTRIQUE**, adj. des deux genres. T. d'Anat. Il se dit des cercles qui ont un centre commun, et que l'on nomme aussi concentriques. — Au lieu de « T. d'Anat. » lisez « T. d'Astron. »

HONCHETS, s. m. pl. (H s'aspire.) Sorte de jeu d'enfants. Voy. Jonchets. — Ce mot est dérivé de jonc, et il est fâcheux que l'Académie autorise Honchets, non-seulement en donnant ici des détails, au lieu de renvoyer purement et simplement à l'expression correcte, mais encore en mettant au mot Jonchets « Quelques-uns disent Honchets».

HUMAIN. HUMANITÉ. INHUMAIN. INHUMANITÉ. — Ces quatre mots peuvent-ils ou non s'employer avec un complément? Peut-on dire « Il faut être humain avec, pour, envers les animaux; il ne faut pas être inhumain, même avec, pour, envers les animaux »? Nous croyons avoir entendu et lu ces diverses expressions, mais nous ne les trouvons pas dans les dictionnaires, et nous voudrions savoir si elles doivent être bannies même de la conversation. Puisqu'on dit, L'indulgence pour; indulgent pour,  $\lambda^1$ ; sévère envers,  $\lambda$  l'égard de,  $\lambda^2$ , rude  $\lambda$ , envers  $\lambda^3$ ; terrible  $\lambda^4$ , et même souple  $\lambda^5$ , inébranlable  $\lambda^6$ , tendre  $\lambda^7$ , on doit pouvoir donner un complément aux quatre mots mentionnés plus haut.

- 1. (à INDULGENCE) Avoir de l'indulgence Pour une personne.
  - (à INDULGENT) Il est trop indulgent pour ses enfants, à ses enfants.
  - Id. Étre indulgent \( \) soi-même.—Être indulgent Pour les fautes de ses amis.

    (\( \) SÉVÈRE \( \) Ce père est trop sévère ENVERS ses enfants, \( \) L'ÉGARD DE ses enfants.
- (à A) Indulgent à tous. Sévère à lui-même.

  3. (à RUDE) Un précepteur rude à ou envers ses écoliers.
- 4. (à TERRIBLE) Il devint terrible à ses ennemis.
- 5. (à Souple) Un enfant souple aux volontés de ses maîtres. Souple à la reison.
- 6. (à INÉBRANLABLE) Ce roc est inébranlable à l'impétuosité des vents.
  - Id. Inébranlable AUX coups de l'adversité.
- 7. (à TENDRE) Ce cheval est tendre à l'éperon. Il est tendre aux mouches.

HUMIDE... La terre est encore TOUTE humide 1... Il a pleuré, il a encore les yeux tout humides. — Dans ces phrases tout signifie Entièrement, complétement; il est adverbe et conséquemment dans la première il doit rester invariable comme s'il était suivi d'une voyelle, puisque l'h est muette. L'Académie écrit très-bien:

- (à AISE) Elle est tout aise et tout heureuse d'avoir trouvé ce mari-là.
- (à ÉBOURIFFÉ) Elle arriva tout ébouriffée.
  - Id. Votre coiffure est Tout ébouriffée.
- (à Tout) Elle est tout absorbée dans ses réflexions.
  - Id. Tour ingrate qu'elle est.

ENTERIDE, adj. des deux genres. Qui est né, provenu de deux espèces différentes. Les mulets sont des animaux hybrides. Il se dit plus souvent des plantes que des animaux. Plante hybride. Variétés hybrides. On l'emploie aussi substantivement. Les hybrides sont stériles 2. — Il manque ici une acception importante, celle de mot hybride. A l'article Mot, l'Académie nous apprend qu'un mot hybride est « Un mot composé d'autres mots qui appartiennent à des langues différentes. Cholèra-morbus est un mot hybride ». On pourrait en citer beaucoup d'autres, tels que bureaucratie, ergo-glu; multinôme, que l'Académie devrait supprimer, puisqu'on a polynôme; monocle, qu'a remplacé lorgnon, etc.

HYDROGÈNE, s. m... L'hydrogène est toujours à l'état de gaz. Gaz hydrogène. Le gaz hydrogène est quatorze fois et demie aussi léger que l'air. L'extréme légèreté du gaz hydrogène le rend très-propre aux expériences aérostatiques. Remplir un aérostat de gaz hydrogène. — Il fallait mettre « Hydrogène, s. m. et adj. » ou ajouter, avant Gaz hydrogène : « Il s'emploie aussi comme adjectif. » La même distraction se retrouve à Oxygène. Voy. ce mot.

HYDROSULFATE ou HYDROSULFURE. HYDROSULFURIQUE. — Après Hydrosulfate ou Hydrosulfure, ajoutez: Dans ces deux mots et dans le suivant, l'S se prononce fortement, comme dans sulfate, sulfure, sulfurique.

HYÉMAL, ALE. — Cet adjectif ne devrait-il pas s'écrire hiémal? Il n'y a pas plus de cinquante ans, nos professeurs nous faisaient, il est vrai, écrire hyems avec un y, mais des lexicographes modernes, qui ont fait plus de recherches qu'eux pour connaître l'orthographe du temps de la bonne latinité, Roquesort et MM. Quicherat et Daveluy, par exemple, mettent un i à hiems, hiemalis, hiematio, etc.; et par les mots hibernum, hibernare, ils nous montrent également que nos pères avaient tort d'écrire hyver et hyverner.

<sup>1.</sup> A l'article Levantine on lit aussi « Étoffe de soie toute unie ».

<sup>2.</sup> Il aurait été utile de rénvoyer d'Hybride à Mulet, car on lit dans ce dernier article : \* Mulet se dit en général de tout animal provenu de deux animaux de différente espèce, et qui n'engendre point.—Il se dit par extension, en Botanique, de toute plante qui est le produit d'une semence fécondée par la poussière d'une plante d'une autre espèce. » — Mulet est donc un synonyme d'Hybride, du moins peur les animaux et les plantes.

HYPOTHÈSE... L'hypothèse de Ptolomée. L'hypothèse de Ticho-Brahé.—Ces deux noms célèbres sont mal écrits; heureusement nous les retrouvons à l'article Fondre, et là du moins ils sont tels qu'ils doivent être: « Tycho-Brahé voulut fondre ensemble le système de Ptolémée et celui de Copernic ». Les noms propres ont été un peu négligés dans cet ouvrage: nous signalerons ici ceux qui nous ont frappé:

Brignolles pour Brignoles, à PRUNE. Essone Essonne, Poudrière. Lauffenbourg 1 Laufenbourg, FORESTIER. Natolie 2 Anatolie. ORIENT. Radstadt Rastadt, Congrès. Nous ne parlerons pas de Suisse pour Savoie, GLACIER.

Parmi les noms d'hommes, etc.,

pour Célæno, Célœno à HARPIE. Mélanchthon, Mélanchton MÉTONOMASIE. Sénebier Senebier, PHYSIOLOGIE. Van-Dick Van Dyck, PORTRAIT. Willughby Willoughby, ORNITHOLOGIE. et enfin ici Ptolomée Ptolémée, et Ticho-Brahe Tycho-Brahé.

Disons en passant que souvent on met dans les noms un tiret qui ne devrait pas y figurer, et si nous ne sommes pas dans l'erreur celui de Tycho-Brahé est dans ce cas. Tycho était son prénom; mais comme il était Danois et que ce prénom ne se retrouve pas chez les autres célébrités de cette nation, on a cru qu'il faisait partie du nom de famille et on l'y a joint par un tiret. Bien des auteurs en font autant pour le prénom Gui, et écrivent Gui-Coquille, Gui-Patin, etc.; ich l'erreur est moins excusable. Au reste il y a aujourd'hui même des Français qui unissent leur prénom à leur nom par un tiret, sans doute parce qu'ils trouvent ce dernier trop court.

Il est encore une autre sorte de noms où l'on met mal à propos le tiret. La particule nobiliaire de des Français s'exprime en allemand par von, en hollandais par van. Nous ne faisons jamais la faute de mettre un tiret après von, et nous écrivons Otto von Guericke ou Otto de Guericke; mais par une bizarrerie dont la cause nous est inconnue. on le met assez fréquemment après van; c'est ainsi que dans le Dictionnaire de l'Académie on a mis Van-Dick au lieu de Van Dyck.

HYSOPE. — Dans toutes les Bibles on trouve HYSSOPE avec deux s, conformément à l'étymologie.

<sup>1.</sup> Autrefois on doublait fréquemment la consonne finale f: Dorff, village; Hoff, cour; Lauff, course, etc.; aujourd'hui ces mots ne prennent plus qu'une f: Dorf, Hof, Lauf; il faut donc écrire laufen, courir, et Laufenburg ou Laufenbourg. C'est ainsi que ce mot est écrit dans les dictionnaires récents.

<sup>2.</sup> Natolie n'est pas précisément une faute; c'est une suppression de lettre semblable à celle qui fait dire la Pouille au lieu de l'Apulie; mais puisque Anatolie vient du mot grec anatole, qui signifie Levant, orient, pays de l'Orient, il est mieux de se conformer à l'étymologie comme on le fait dans tous les dictionnaires géographiques.

I

l et Y. — Autrefois l'Académie écrivait avec un y, abysme, asyle, myrmidon, etc., et avec un i, analise, diachilon, embrion, stile, etc.; aujourd'hui, c'est le contraire qui a lieu: elle écrit abime, asile, mirmidon, etc., et analyse, diachylon, embryon, style, etc.

La suppression de l's et la prosodie ont dû faire adopter abime; analise et stile, se rattachant à la grammaire, ont pu reprendre l'y étymologique; mais pourquoi avoir changé en i l'y de myrmidon, et en y l'i de diachilon, embrion, puisqu'elle écrit anévrisme et cariatide, termes de sciences et d'arts, dont l'étymologie réclame l'y (anévrysme, caryatide)? — Pourquoi encore écrire avec un y lacrymal et lacrymatoire, sylvain, puisque les Latins y mettaient de préférence l'i (lacrima, silva); et avec un i sirtes, où le grec et le latin demandaient un y? — Pourquoi enfin écrire le zéphyr avec un y et Zéphire avec un i?

l'Amble. l'Amblque. — Ces deux mots sont les seuls de la langue française où l'on mette le tréma sur la première des deux voyelles qu'on doit détacher l'une de l'autre dans la prononciation. Aux mots Arguer et Haïr, nous avons vu qu'il serait utile d'augmenter le nombre de ces cas.

ICI... Revenez demain; d'ici là, j'aurai arrange votre affaire. — La locution d'ici là est-elle la seule qu'on puisse employer pour exprimer l'idée qu'elle représente? Non, car nous trouvons :

- (à DE) Nous verrons bien des choses d'ICI à CE TEMPS-Là, d'ici là.
- (à Eau et à Pont) Il passera bien de l'eau sous les ponts entre ci et là 1, ou d'Ici à ce temps-là.

On peut donc très-bien dire d'ici à ce temps-là, et il est fâcheux que l'Académie n'ait pas donné dans cet article-ci un exemple de cette locution.—Mais peut-on dire également d'ici à vingt ans, à trente ans, à cent ans, etc.? Nous le croyons; cependant l'Académie aurait dù prévenir les doutes à cet égard. Il est probable que si elle avait mis à Ici l'expression correcte, Lamennais n'aurait pas écrit « D'ici vingt ans la face de la terre aura change ». Nous pensons qu'il faut « d'ici à vingt ans ».

ICONOLÂTRE. — Ce mot semble réclamer iconolâtrie, comme zoolâtrie semble appeler zoolâtre. Est-ce par omission ou volontairement que l'Académie n'a pas donné ces deux mots?

IDOLÂTRIE. — Puisque l'Académie écrit LATRIE, le culte de latrie, sans accent, pourquoi en mettre un à idolâtrie, zoolâtrie? Qu'elle emploie l'à pour idolâtre, iconolâtre, zoolâtre, ce sera conforme au principe qui l'a décidée à en faire usage dans grâce, disgrâce, infâme,

<sup>1.</sup> A l'article  $C_1$ , l'Académie dit que les locutions entre ci et demain, entre ci et  $l\dot{a}$  ont vieilli. Voy. Entre.

où elle ne mettait point d'accent autrefois, non plus qu'à idolâtre, et où l'on pourrait aussi bien s'en passer que dans dictame, prame, profane, etc., où l'a est long. Mais il nous semble que puisqu'on supprime cet accent dans gracieux, disgracier, infamie, il n'y a pas de raison plausible pour en mettre dans les mots idolâtrie, zoolâtrie.

ILLÉGAL, ALE, adj. (Dans ce mot et dans les suivants, on prononce les deux L.) — Ces mots suivants où il faut prononcer les deux L sont au nombre de vingt-deux. Celui qui cherchera la prononciation du mot Illustrissime ne pensera guère qu'il peut la trouver à Illegal.

ILLUMINATION... Une belle illumination. Une grande illumination. Faire une illumination dans un palais, dans une place publique, dans des jardins. Il y avait des illuminations à toutes les fenêtres, dans toutes les rues. L'illumination de cet hôtel est brillante. Allons voir les illuminations. - Dans tous ces exemples il n'y a pas ce que nous cherchons, c'est-à-dire quelle préposition il faut employer pour complément de ce substantif. Au verbe Illuminer nous lisons, il est vrai, « Toute la ville était illuminée PAR les feux de joie qu'on avait allumés dans les rues »; mais nous ne pensons pas qu'on dise « Une illumination par des feux de joie, par des lampions ». Nous dirons donc comme l'Académie à l'article Verre, « Illumination en verres de couleur », et par suite « Illumination en lampions »; pour le gaz, nous pensons qu'il faut employer la préposition à « Illumination au gaz ». Quant au verbe, nous dirons « Illuminer AVEC DES bougies, AVEC DES verres de couleur, Avec des lanternes; illuminer Avec du gaz ou Au gaz (au moyen du gaz). »

IMBÉCILE. — Jusqu'ici l'Académie avait écrit imbécille, conformément à l'étymologie. La suppression d'une l dans ce mot est d'autant plus surprenante, qu'on en met deux dans le substantif imbécillité.

IMBROGLIO. (Mot italien qui se prononce *imbroillo* à l'italienne, ou *imbroille* à la française, sans faire sentir l'i et en mouillant les l.)—Nous pensons que le plus simple était de dire que dans *imbroglio* il faut mouiller gl, ou peut-être encore qu'il faut prononcer *imbrolio*; quant à la prononciation française *imbroille*, bien peu de personnes la comprendront si elles ne la savent d'avance.

IMMACULÉ, ÉE, adj. (Dans ce mot et dans les suivants, on prononce les deux M, et l'I conserve le son qui lui est naturel.) — Ainsi donc il faudra chercher à deux pages en arrière la prononciation d'immutabilité, qui est séparé d'immaculé par quarante-huit mots.

IMMARCESSIBLE. — L'Académie écrit, conformément à l'étymologie, adolescence, convalescence, effervescence, incandescence, etc. Elle aurait dû faire de même pour immarcessible, qui, venant de marcescere, se flétrir, demande également un c: IMMARCESCIBLE.

IMPASSE, s. f. Cul-de-sac, petite rue qui n'a point d'issue. — On a bien de l'obligation à Voltaire d'avoir ressuscité ce mot pour remplacer cul-de-sac, et nous voudrions que la définition fût aussi conve-

nable que l'expression elle-même. A coup sûr la belette de la fable (La Fontaine, III, 17), si elle n'eût pas fait si bonne chère dans le grenier, n'aurait pas dit qu'il n'y avait point d'issue; elle serait fort bien sortie par le même trou qui lui avait servi de passage pour y entrer. Nous croyons donc qu'il serait plus exact de dire: « Petite rue qui n'a qu'une issue. »

IMPERSONNEL, ELLE, adj... Les verbes impersonnels proprement dits, sont ceux qui n'ont que l'infinitif et la troisième personne du singulier, tels que Falloir, pleuvoir, neiger, etc., qui font Il faut, il pleut, il neige, etc. — Il aurait falla ajouter que Pleuvoir, employé figurément, prend le pluriel : « Les coups de fusil y pleuvent. Les sarcasmes pleuvent sur lui de tous côtés. Les biens, les dignités, les honneurs pleuvent chez lui, pleuvent sur lui »; ou du moins il fallait renvoyer au verbe Pleuvoir, où l'on aurait trouvé ces exemples.

IMPOLI, IE, adj... Homme impoli. Manières impolies. Reponse impolie. — Et au participe de Polir employé figurément: « C'est un homme extrémement poli. C'est l'homme du monde le plus poli. Il est savant, mais il n'est pas poli. Il a les manières fort polies. Parler d'un ton poli ». — Ainsi donc poli et impoli ne prennent jamais de complément, et l'on ne pourrait pas dire: « Vous vous plaignez de ce que cet homme est impoli à votre Égard; mais ce n'est pas une exception, il n'est poli avec personne »?

IMPROMPTU, s. m... (Quelques-uns lui donnent un s au pluriel.)

Pour « un s » Voy. l'article H. Quant à la marque du pluriel, nous pensons qu'il faudrait l'admettre pour ce mot-là ainsi que pour plusieurs autres où les composants ont été réunis, tels que aparte, quiproquo, etc., et pour quelques-uns où la réunion devrait se faire: à-compte, auto-da-fé, fac-simile, etc. — Mais nous avons encore autre chose à demander: Impromptu peut-il s'employer adverbialement? peut-on dire: « Excité par la gaieté des convives, il composa IMPROMPTU de fort jolis vers » ? Si cette locution n'est pas admissible, on en sera quitte pour employer le synonyme français sur-le-champ; mais nous aimerions mieux impromptu.

IMPUGNER, v. a. — Faut-il prononcer: impug-ner ou impu-gner? Les dictionnaires ne sont pas d'accord; et dans la crainte de passer pour un pédant ou pour un ignorant, en désire connaître la prononciation que préfère l'Académie. On dit répu-gner et inexpug-nable.

IN... « Quand le (mot) simple commence par une des labiales B ou P, l'n se change en m, et l'on prononce En, avec le son nasal : Imbu, importer (Enbu, ènporter). — Partout ailleurs, In reste tel qu'il est; et il prend toujours le son nasal devant les consonnes, à moins que le simple ne commence par N: Inattendu, inutile (prononcez I-nattendu, i-nutile); Indocile, injuste (prononcez En-docile, èn-juste); Inné, innombrable (prononcez I-nné, i-nombrable).

Nous croyons qu'il aurait mieux valu ne pas indiquer la prenoncia-

tion des mots imbu, importer, indocile, injuste, que de la figurer par énbu, énporter, èn-docile, én-juste, même en ajoutant, comme l'Académie l'a fait, « avec le son nasal ».

INCOMMODER. — On trouve bien ici « Il est incommodé depuis plusieurs jours. Étre incommodé d'un bras, d'une jambe. Étre incommodé dans ses affaires »; mais on n'y voit pas une autre acception fort usitée. Faut-il dire « Pendant ce trajet, qui dura trois mortelles journées, nous fûmes constamment incommodés de ou par la neige et le vent qui nous fouettaient dans le visage, contre le visage »? A l'article Toge, nous trouvons « Les Romains se couvraient la tête d'un pan de leur toge, lorsqu'ils étaient incommodés du soleil ou de la pluie »; et à Chaleur « Étre incommodé par la chaleur. » Il fallait donc donner un exemple avec chacune de ces prépositions.

INCOMPLET, ÈTE, adj. — Cet adjectif réclame un adverbe correspondant. Il m'a raconté ses malheurs, mais fort INCOMPLÉTEMENT (ou plutôt incomplètement).

INCONVENANT, ANTE, adj. — Cet adjectif-ci devrait avoir son substantif, qui est d'un usage de tous les instants : L'inconvenance de ses propos choqua toute la compagnie. Quelle Inconvenance !

INDISCRÉTION, s. f... se prend quelquefois pour Action indiscrète. Faire une indiscrétion, des indiscrétions. C'est la seule indiscrétion qu'il ait faite en sa vie. — Ne peut-on pas dire Commettre une indiscrétion? Si cette locution est bonne, il serait convenable de l'adopter.

INITIATION. (On prononce iniciation.) — Il aurait mieux valu indiquer la prononciation complète du mot (iniciacion), car il semblera évident au lecteur que si dans tia le t prend le son du c, dans tion, au contraire, il doit conserver la valeur qui lui est propre.

INNAVIGABLE. — Ajoutez « On prononce les deux N. » Le silence de l'Académie sur cette prononciation étonne, et il est d'autant plus fâcheux qu'au mot Inné, qui vient immédiatement après, elle dit qu'on prononce les deux n, ce qui pourrait faire supposer qu'elle veut qu'on n'en prononce qu'une dans innavigable.

INOCULATEUR, TRICE, s. f. — Supprimez: f.

IN-QUARTO, adj. et s. — Lisez: adj. et s. m. (On prononce in-couarto.)
INSATIABILITÉ. INSATIABLE. INSATIABLEMENT. — Au mot Insatiabilité, ajoutez: Dans ce mot et dans les deux suivants, tia se prononce cia; ou plutôt, à chaque mot ajoutez: Tia se prononce cia.

INSECTIVORE, adj. des deux genres et s. m.—Plus haut nous avons vu que l'Académie a omis de présenter frugivore comme substantif; l'omission complète du mot insectivore est plus grave, car cette dénomination se donne à des poissons, à des oiseaux, et même à des mammifères, qui se nourrissent d'insectes.

INSPECTEUR, s. m. — Lisez « Inspecteur, trice, subst. » Depuis bien des années, il y a des Inspectrices pour les écoles communales de jeures filles et pour les salles d'asile.

INSTITUT, s. m... est aussi le titre de certaines sociétés savantes. L'institut de Bologne. — L'Institut royal de France, au simplement L'Institut, Nom de la première société savante de France, établie à Paris, et composée de cinq Académies, savoir : l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, et l'Académie des sciences morales et politiques. Les membres de l'Institut. Étre reçu, entrer à l'Institut. On le dit aussi du lieu où se tiennent les séances de l'Institut. Aller à l'Institut.

Nous sommes tout à fait d'avis qu'il faut écrire le mot *Institut* avec une majuscule quand il est employé absolument. Cette majuscule a deux raisons d'être: *Institut* est le nom d'une société, d'une institution; en outre, c'est celui d'une société déterminée, de la première société savante de France. Conséquemment nous pensons qu'on a eu tort de mettre un petit i dans l'exemple suivant:

(à Membre) Membre de la chambre des pairs, de la chambre des députés, de l'institut 1.

Mais en revanche il nous semble que lorsque ce mot est suivi d'un complément qui désigne l'institut ou qui en détermine l'espèce, il rentre dans la classe des noms communs; et nous ne voyons pas pourquoi il faudrait écrire l'institut de Bologne avec une minuscule, et l'Institut royal de France avec une majuscule.

Le même principe nous ferait écrire, contrairement à l'orthographe adoptée par l'Académie : l'académie Française, l'académie des Inscriptions et Belles-lettres, l'académie des Sciences, l'académie des Beaux-arts, l'académie des Sciences morales et politiques; — et encore, école Polytechnique, école Normale, école des Ponts et Chaussées; société Philotechnique, la société royale de Médecine, etc., mettant toujours la minuscule aux mots académie, école, société, etc., et la majuscule aux déterminatifs, comme on le fait pour mont Palatin, Valérien; la voie Sacrée, Appienne, Flaminienne; la roche Tarpéienne; la porte Triomphale, etc. Nous ne mettrions la majuscule au substantif que lorsqu'il serait sans' complément, comme dans membre de l'Académie, aller à l'Académie; mon fils est entré à l'École (l'école par excellence, l'école Polytechnique), etc. etc.

**INTERDIRE**, v. a. — Pour la conjugaison du pluriel de l'impératif, voyez Dire.

**INTERPELLER**, v. a. T. de Palais. Requérir, sommer... — Ce verbe devrait ne prendre qu'une l à l'infinitif, comme appeler, épeler,

<sup>1.</sup> Nous écririons avec une majuscule, la chambre des Pairs, la chambre des Députés. 2. C'est ainsi que l'Académie écrit :

<sup>(</sup>à QUARANTE) Les QUARANTE de l'Académie française. — Un des QUARANTE.

(à ILE) Les ÎLES d'Amérique, etc. — Il fit un voyage aux ILES: Cação des ILES.

(à CODE Le CODE de Justinien. — Le CODE. Le CODE et le Digeste.

<sup>(</sup>à Intérim) L'intérim de Charles-Quint. — L'Intérim permettait le mariage des prêtres et la communion sous les deux espèces.

puisque l'étymologie est la même (interpeller, inter appellare, interpellare; épeler, c'est appeler (appellare) les lettres pour en former des syllabes et des mots). Nous croyons que si ce mot a conservé les deux l, c'est parce qu'il est moins usité que les verbes appeler, rappeler, épeler; d'ailleurs c'est un terme de Palais, et l'on sait qu'au Palais l'orthographe reste immuable comme les us et coutumes; témoin l'orthographe de préfix pour préfixe; ledit, ladite, mondit, etc., en un seul mot; l'accord des mots ayant, oyant, tenant, tendant, etc., avec le sujet, etc. etc. Voy. Ayant.

IRRACHETABLE. (Dans ce mot et dans les suivants, on prononce les deux R.) — C'est à irrachetable qu'il faut chercher la prononciation d'irruption, qui en est séparé par quarante-sept mots.

IRREMÉDIABLE. — Dans les derniers tirages de son Dictionnaire, l'Académie écrit irrémédiable, avec un e à la seconde syllabe. Voy. la note 1 de la page 10.

ISOCÈLE... — Dans les mots composés on supprime fréquemment la consonne finale du premier composant, mais jamais l'initiale du second; et puisque le mot qui nous occupe est formé de ison, skélos, et qu'il s'écrit en grec isoskelès, il faudrait écrire isoscèle et non isocèle. Ajoutons que si le mot venait à être divéé, le tiret devrait venir après l'o (iso-scèle), comme dans apo-strophe, atmo-sphère, horoscope, etc. — Nous profitons de cette occasion pour citer quelques mots français où la finale du premier composant est également supprimée; c'est tantôt une consonne, comme dans soucoupe, soulever, soumettre, fainéant, vaurien, morfil, verjus, pour sous-coupe, sous-lever, sous-mettre, fait-néant, vaut-rien, mort-fil, vert-jus; tantôt une voyelle, comme dans justaucorps, pissenlit, mordoré, pour juste-aucorps, pisse-en-lit, more doré (ou plutôt maure doré), etc.

ITEM... est quelquesois substantis, et signifie Un article de compte. C'est un bon item. Voilà bien de petits item. — Dans cet exemple bien signifie Beaucoup, et dans cette acception la préposition de qui vient après doit toujours être accompagnée de l'article. Vous buvez bien de l'eau. Voilà bien des grosses fautes. Chacun sait que Voilà de bien grosses fautes présenterait un tout autre sens. Nous pensons donc qu'il fallait dire: Voilà bien des petits item.

IVRE, adj. des deux genres... Prov., Étre ivre mort, Étre ivre au point d'avoir perdu tout sentiment. — Ces deux mots devraient être joints par un trait d'union (ivre-mort), car l'idée n'est complète qu'après le second adjectif.

On dit aussi quelquefois *mort-ivre*; mais l'Académie n'a pas admis cette locution, et nous pensons qu'elle a bien fait; il pourrait y avoir amphibelogie, surtout si l'on négligeait l'emploi du tiret (il était mort IVRE, ils étaient morts IVRE).

IXIA, s. f. - Voy. MIMOSA.

**JAGUAR.** — Ce mot, qui est étranger, prend un u entre le g et l'a; mais cet u se prononce (ja-gu-ar), quoique l'Académie ne le dise pas. Il en est de même pour couguar (grand chat d'Amérique), qui n'est pas dans le Dictionnaire de l'Académie.

. JARDIN... Le jardin des Tuileries. Jardin des plantes, des simples, ou Jardin botanique.—On regrette de ne pas trouver ici des exemples qui fassent connaître dans quels cas il faut écrire Jardin avec un J majuscule dans cette phrase Jardin des plantes. Nous comprenons très-bien pourquoi l'Académie écrit

- (à Plante) Le jardin des plantes de Paris, de Bordeaux, de Montpellier, avec un petit j, tandis qu'elle met un grand J dans les phrases suivantes:
  - (à Amphithéatre) L'amphithéatre de l'École de médecine, du Jardin des plantes.
- (à Démonstration) Une démonstration de botanique au Jardin des plantes. C'est que dans le premier exemple jardin des plantes est employé comme nom commun, tandis que dans les deux autres il est pris dans un sens absolu et joue le rôle d'un nom propre. Ainsi on devrait écrire : « Le Jardin des plantes est situé près de l'Entrepôt, » et : « Paris possède un admirable jardin des plantes. » Mais cette règle a besoin d'être posée par le Dictionnaire : tous les lecteurs ne sont pas à même de saisir dès l'abord la différence que nous venons d'établir.

JARDINIER... Jardinier-fleuriste. - Aux articles Fleuriste et Pépi-NIÉRISTE On a mis sans tiret jardinier fleuriste, jardinier pépiniériste. Puisque l'occasion s'en présente, nous allons donner quelques-uns de ces noms d'état composés dont les uns prennent le tiret et les autres ne le prennent pas. L'Académie n'en met pas à

chirurgien dentiste. chirurgien pédicure. chirurgien bandagiste. médecin vétérinaire.

épicier droguiste. huissier audiencier.

### Elle met le tiret aux suivants :

cardinal-diacre. cardinal-prêtre. cardinal-évêque. docteur-médecin. imprimeur-libraire. ingénieur - constructeur de vaisseaux. ingénieur-géographe. ingénieur-opticien. orfévre-bijoutier.

orfévre-joaillier. sellier-carrossier. chaussetier-bonnetier. huissier-priseur. commissaire-priseur. huissier-priseur-vendeur. adjudant-major. commissaire-priseur-vendeur. sapeur-pompier. brigadier-trompette.

aide-maçon. aide-poseur. aide-chirurgien. aide-major. chirurgien-major. état-major. tambour-major. trompette-major. ronde-major, etc.

JAVELLE.—On est surpris que l'Académie qui dit, à l'article Tache : « Cette tache s'en ira avec de l'eau de javelle », ne nous apprenne pas ici ce qu'est cette eau et d'où lui vient son nom. Le petit nombre de ceux qui peuvent savoir que primitivement elle se fabriquait au moulin de Javelle, entre Paris et Saint-Cloud, croiront devoir écrire ce nom ou ce mot avec une majuscule, comme on le trouve dans le Complément du Dictionnaire de l'Académie; mais aujourd'hui c'est un nom commun, comme guinée, malines, roquefort, etc.

JOINTOYER, v. a. T. de Maçonnerie. Remplir les joints des pierres avec du mortier ou du plâtre.—Le substantif correspondant, jointoiement, est aussi nécessaire qu'affermissement, alignement, nivellement, redressement, rehaussement, etc. En effet on doit pouvoir dire: Le JOINTOIEMENT de ces pierres est mal fait, a été fait avec de mauvais matériaux, avec de mauvais plâtre, de mauvais mortier, etc.

JOUJOU, JOUIR, JOUISSANCE, JOUISSANT. — Transposez: Jouir, Jouissance, Jouissant, Joujou.

JOUR... Jour de fête. — On voudrait que l'Académie eût fait connaître s'il faut écrire Les jours de fête ou de fêteS. Voy. Fête.

JOURNÉE... signifie encore Un jour de bataille, ou La bataille même. La journée de Poitiers, de Bouvines, etc. — Ce mot a une autre acception qu'on ne trouve pas dans cet article, c'est celle de la journée des Barricades, la journée des dupes, etc., qu'on trouve à Barricade et à Théàtre. Voy. Barricade.

JOUTE... Il emporta le prix de la joute. — Nous croyons qu'il faudrait Il REMPORTA le prix, car au verbe Emporten nous ne trouvons pas le sens de Gagner, obtenir; d'ailleurs il serait quelquefois assez difficile d'Emporten le prix, un prix semblable par exemple à celui qui fut adjugé à Entelle après sa lutte avec Darès.

JOUVENCE, s. f. Jeunesse. Il n'est usité que dans cette locution, La fontaine de Jouvence, fontaine fabuleuse qu'on suppose avoir la vertu de rajeunir. Je crois, vraiment, qu'il vient de la fontaine de Jouvence. Il a bu de l'eau de la fontaine de Jouvence. — A l'article Fontaine on retrouve la même orthographe, et nous demandons s'il ne serait pas plus convenable d'écrire jouvence avec un petit j, puisque ce mot n'est pas un nom de lieu et qu'il signifie jeunesse. Il faut réserver le grand J pour la ville de Jouvence, autrement dite Saint-Gengoux-le-Royal, département de Saône-et-Loire, où se trouve une fontaine destinée à rappeler la fontaine fabuleuse.

JUDAÏQUE, adj. des deux genres. Qui appartient aux Juiss. La loi judaïque. Les antiquités judaïques. Superstition judaïque...—Il serait bien d'ajouter « La religion judaïque », qui manque ici et à Religion, mais qu'on trouve à l'article Juir, « Celui, celle qui professe la religion JUDAÏQUE. »

JUGE. — Plus haut nous avons exprimé le regret de ne pas trouver à l'article Fleuve les noms des fleuves qui arrosaient les Enfers; ici nous ferons de même pour les noms des personnages mythologiques qui jugeaient « tous les pâles humains », Éaque, Minos et Rhedamanthe.

JUGER, v. a... Il a été jugé, on l'a jugé à mort; et à l'article Mort, Condamner, juger à mort, condamner quelqu'un à la peine de mort.

— Peut-on dire indifféremment Juger à mort ou condamner à mort?

Nous ne le pensons pas. Juger, c'est simplement examiner si l'accusé est réellement coupable; condamner, c'est appliquer la peine dont la loi punit le délit ou le crime commis. On ne peut donc pas dire qu'un homme a été jugé à telle ou telle peine.

JUIF, IVE, adj. et s. Celui, celle qui professe la religion judaïque... Les juifs de Pologne, d'Allemagne, de France. — Nous avouons franchement que nous ne savons pas encore dans quels cas il faut écrire les Juifs (grand J) ou les juifs (petit j). Cependant nous croyons entrevoir que l'Académie met la majuscule quand elle parle des Juifs de l'Ancien Testament, des Juifs considérés comme peuple, et la minuscule quand il s'agit des familles ou des individus qui professent la religion judaïque; ainsi nous lisons:

- (à Repos) Le septième jour de la semaine était chez les Jures un jour de repos qu'ils appelaient Sabbat.
- (à Sanctifier) Dans l'ancienne loi, les Juirs sanctificient le sabbat.
- (à SEPTENNAL) L'année sabbatique des Juirs était septennale.

#### et d'un autre côté :

- (à SABBAT) Les JUIFS observent fort exactement le sabbat.
- (à Samedi) Le samedi est chez les juirs le jour du sabbat.
- (à Rabbinique) Les juifs écrivent quelquesois leur langue vulgaire en caractères rabbiniques.

Mais en revanche nous trouvons une majuscule en parlant des juifs modernes:

- (à CIRCONCIRE) Les Juifs, les mahométans font circoncire leurs enfants.
- (à ÉPARS) Les Juiss n'ont plus de patrie, ils sont épars dans tous les pays du monde.

puis dans une autre phrase les deux variantes :

(A SOUILLURE) Parmi les Juifs, Souillures légales, l'impureté contractée, soit par certaines maladies, soit par certains accidents qui, selon l'opinion des juifs, rendent immonde.

en sorte que nous craignons beaucoup de n'avoir pas rencontré juste dans nos conjectures, que nous désirerions pourtant voir converties en une règle invariable.

JUJUBE, s. f. — Les naturalistes et les médecins donnent à ce mot le genre masculin, conformément à l'étymologie (zizyphum).

JURY, s. m. (Quelques-uns écrivent Juri.) — L'institution du jury en France date de 1791, c'est-à-dire qu'elle a soixante-dix ans d'existence, et il est temps que son nom soit francisé comme elle-même. Au lieu de jury, tilbury, jockey, etc., nous devrions écrire juri, tilburi, jockei.

JUSQUE-LÀ. - Voy. Là.

# K

La lettre k est d'une grande utilité pour représenter le c dur devant les lettres e, i : kermès, kilogramme, kiosque, etc.; mais en revanche il est tout à fait inutile devant a, o, u. On a substitué le c au k dans cacatois, calendes, calendrier, carat, coran, etc.; ne serait-il pas convenable de faire cette même substitution dans kahouanne, kanguroo, kaolin, etc.?

De même, il semble que l'Académie, qui a figuré par ca la prononciation des lettres cha dans bacchanal, bacchante, chalcographe, Charybde; par co le cho de dichorée, dichotome, manichordion; par cle le chlé de cochléaria; par cué, cui, le qué, qui de quérimonie, questeur, quiescent, requiem, etc., aurait bien fait d'employer également le c au lieu du k dans la prononciation de anachorète, archaisme, archange, asiarchat, catachrèse, catéchumène, chlamyde, chlore et ses dérivés, cholédologie, choléra-morbus, chorége et autres dérivés de chœur, chorographie, choroïde, conchoïde, eucharistie, exarchal, machabées, trochaïque, trochanter, ubiquiste, etc. etc.

KAKATOËS. (On prononce Kakatoua.) ...T. d'Hist. nat. Sorte de perroquet remarquable par une huppe...—Au mot Cacatois on trouve « Voyez Kakatoès ». Ainsi l'Académie elle-même donne deux variantes.

Si l'on devait prononcer la finale de kakatoès comme celle d'aloès, assurément il n'y aurait pas à balancer, et il faudrait mettre un è, car le tréma ne donne aucun son et devrait disparaître de la lettre e dans la langue française; mais puisqu'on doit prononcer cacatoua, il paraîtrait convenable d'écrire cacatois le nom du perroquet, comme le mât auquel la huppe de cet oiseau a donné son nom.

**EALI...** Nom que les Arabes donnent à la soude. Il se dit particulièrement, en français, d'une espèce de soude à feuilles épineuses qui croît abondamment sans culture sur les bords de la mer, dans les parties méridionales de l'Europe. — Puisque l'Académie écrit par un c « Alcali, s. m. Nom donné primitivement à la plante marine qui fournit la soude du commerce, et ensuite au produit salin de l'incinération de ce végétal », il nous semble nécessaire d'écrire pareillement le mot cali, qui est le nom de cette même plante. Il serait ridicule d'écrire l'alcool et le kool, l'alcoran et le koran.

KANGUROO, s. m. T. d'Hist. nat. Quadrupède de la Nouvelle-Hollande... *Une peau de kanguroo*. — Au lieu de suivre l'orthographe des Anglais pour ce mot qui est étranger à leur langue, nous devrions en faire un mot français en l'écrivant *kangurou* ou plutôt *cangurou*?

**ENOUT,** s. m... se dit aussi du fouet même. Le patient mourut sous les coups du knout. — Nous pensons qu'il faut dire sous les coups de knout, comme on dirait sous les coups de fouet, de bâton.

## L

LÀ. — Pourquoi mettre un tiret dans les locutions Mettez-vous LÀ-HAUT, LÀ-BAS, LÀ-DESSUS, descendez de LÀ-HAUT, puisqu'on n'en met pas dans celles-ci: Mettez-vous LÀ DEDANS, LÀ CONTRE; sortez de LÀ DEDANS, ôtez-vous de LÀ CONTRE? — Et de même au figuré, pourquoi écrire avec un tiret Que pensez-vous LÀ-DESSUS, puisqu'on le supprime dans Qu'avez-vous à voir LÀ DEDANS?

On trouve dans ce même article :

Quel discours est-ce-là? — Quelles gens sont-ce-là?

- (à DIANTRE) Quelle diantre de cérémonie EST-CE-LA?
- (à Espèce) Quelle espèce de drap, quelle espèce de cheval EST-CE-LA?
- (à JAUNE) Quelle couleur EST-CE-LA? C'est du jaune, de beau jaune.

Plus nous examinons ces phrases, plus le tiret qui précède là nous paraît inutile, car l'Académie n'en met point dans:

- (à CE) Br-CE LA votre voiture?
- (à Là) Sont-ce là vos gens? Est-ce là ce que vous m'aviez promis?
- (à MAIN) Voyez, EST-CE LÀ sa main?
  - (à Récompense) Est-ce Là la récompense de mes services?
- (à SALAIRE) EST-CE LA le salaire des services que je lui ai rendus?
- (à Volonté) Est-ce là votre volonté? --

ni dans celles-ci, où est-calà termine la phrase :

- (à PARLER) Quel parler EST-CE LÀ?
- (à Patrouillis) Quel patrouillis est-ce là?
- (à PLANTE) Quelle plante est-ce là?

Concluons qu'il ne faut pas de tiret avant là dans est-ce là, sont-ce là. On ne met pas de tiret à dès lors; il vaudrait donc mieux n'en pas mettre à dès-là, qui a la même signification: Il leur échut une succession, et dès-là ils se brouillèrent; ni même dans le sens éloigné de Cela étant: C'est votre père, et dès-là vous lui devez du respect. Au reste, à l'article dès l'Académie écrit dès là sans tiret dans cette même phrase: C'est votre père, et dès là vous lui devez du respect. Elle le supprime également à l'article Lors: Dès lors se dit aussi pour de là ou dès là, par forme de conséquence.

On n'en met point à par là : Allez PAR LÀ; passez, prenez PAR LÀ; vous viendrez, vous irez PAR LÀ, c'est-à-dire, par ce lieu . Nous croyons que par la même raison il n'est pas logique d'écrire avec un tiret : Allez, venez, avancez, reculez Jusque-LÀ. — Il en est de même pour le sens moral, Vous avez poussé Jusque-LÀ la patience!; il faut l'y supprimer, comme on le fait à par là dans cette phrase : Qu'entendez-pous PAR LÀ?

LACRYMAL. LACRYMATOIRE. — Dans l'étymologie du mot harpie, il y a un y, puis un i; l'Académie, pour simplifier l'orthographe, a choisi l'i simple; et puisque les Latins écrivaient indifféremment

lacrima et lacryma, etc., le même motif aurait dû, ce semble, lui faire préférer lacrimal et lacrimatoire.

LAISSER, v. a... Fam., Avoir du laisser aller, Avoir une sorte de négligence, d'abandon. Dans cette phrase, Laisser aller est pris substantivement. — L'Académie met d'ordinaire un tiret entre deux verbes à l'infinitif qui sont employés substantivement : le laisser-courre, le savoir-faire, le savoir-vivre, etc.; pourquoi n'en met-elle pas dans le laisser aller? Nous croyons ce trait d'union nécessaire.

LAISSER-PASSER ou plutôt LAISSEZ-PASSER, s. m. — Ge mot, qui correspond à Passavant (autrefois Passe-avant), Passe-debout, est très-usité en termes d'Octroi et de Douane, et nous sommes surpris de ne pas le trouver dans le Dictionnaire de l'Académie. Nous croyons laissez-passer préférable à laisser-passer, parce que ce mot semble renfermer un ordre, une injonction adressée aux employés, comme passe-avant, passe-debout, expriment une permission pour le voiturier, etc.; en un mot c'est le mode impératif : Passe avec ta marchandise, sous telle ou-telle condition; Laissez passer, pour qu'on remplisse telle ou telle formalité.

LAITUE... Salade de laitue. — Et à SALADE, Salade de laitues.

LAMBIN, INE, subst... s'emploie aussi adjectivement. Étes-vous assez lambin? — Assurément cette phrase n'est pas interrogative, et il y fallait un point d'exclamation. Nous en avons recueilli quelques autres, où l'on s'est également trompé; la lles sont:

- (à Dommage) Quel dommage que vous ne soyez pas venu ce jour-la?
- (à HISTOIRE) Que d'histoires ne sait-il pas?
- (à Machine) Que de machines n'a-t-on pas employées, n'a-t-il pas fallu pour réussir?

Évidemment ces trois phrases demandaient une exclamation, comme la première. En voici d'autres où l'exclamation a été omise :

- (à FIER) Cinq mille hommes, voilà une fière armée.
- (à Pied) Il n'est que quatre heures du matin, et vous êtes déjà sur pied.
- (à Plaire) A Dieu ne plaise que j'y consente jamais.
- (à F1) Fi du plaisir que QUELQUE crainte accompagne.

Au lieu de ce dernier exemple, qui n'est qu'une variante de La Fontaine (liv. Ier, fab. 9), nous préférerions le texte même de l'auteur:

. . . . . . Fi du plaisir Que la crainte peut corrompre!

LAMENTIN, S. m. (Quelques-uns écrivent Lamantin.) — Ce ne sont pas quelques dictionnaires qui portent lamantin, mais la plupart, et c'est ainsi que l'Académie elle-même écrivait ce mot précédemment: cet a à la seconde syllabe vient probablement de l'espèce de mains dont cet animal est pourvu, et qui lui ont fait donner par les Espagnols le nom de manato ou manati. Puisqu'elle a jugé convensble de changer l'a en e, sans doute à cause du gémissement (lamenta) auquel ressemble son cri d'appel, elle surait bien fait de justifier cette nouvelle orthographe dans la définition qu'elle a donnée.

LAMPICE. — A l'article Illumination (Voy. ce mot) l'Académie ne dit pas quel complément il faut donner à ce mot; ici l'on ne trouve pas un seul exemple, et c'est à l'article Verre (illumination en verres de couleur) que nous emprunterons la variante Illumination en lampions (consistant en lampions). Peut-être aussi pourrait-on dire Illumination de lampions (composée de lampions). C'est pour savoir lequel des deux est préférable que nous sollicitons une décision de l'Académie.

LANCER, v. a... s'emploie aussi avec le pronom personnel, et signifie Se jeter avec impétuosité, avec effort. Il se lança au travers des ennemis. Il se lança dans le bois. Il se lança le premier dans l'eau. Ils se sont lancés l'un sur l'autre. — A la lettre E nous lisons « Élancer, v. a. Pousser, lancer en avant. On ne l'emploie guère qu'avec le pronom personnel. Il s'élança au travers des ennemis. Le chien s'élança sur lui. Les serpents s'élancent. Son cheval s'étant élancé... »

Nous croyons que dans les phrases ci-dessus et autres analogues s'élancer est plus usité; ainsi l'on dira Mon âme s'élancait vers Dieu, et non se lançait. Mais en revanche on dit se lancer (et non s'élancer) dans le monde, dans les affaires, etc.

LANDAU ou LANDAW, s. m. Sorte de voiture à quatre roues...

Les noms allemands qui aujourd'hui se terminent par au prenaient autrefois aw, ou du moins quelques-uns tels que Breslaw, Brisgaw, Landaw, Passaw, Spandaw, Sundgaw, Torgaw, etc.; mais cet usage a cessé, et cette orthographe a disparu des dictionnaires allemands-français et surtout des dictionnaires français. Nous pensons donc que landaw devrait être supprimé dès aujourd'hui du Dictionnaire de l'Académie, ne fût-ce que pour la difficulté d'écrire le pluriel de landaw (des landaws!) — Quant au pluriel landaus, ce n'est pas un progrès, c'est une exception à enregistrer. Si la terminaison des mots en ou présentait quélques exceptions pour la marque du pluriel (Voy. Genou), du moins il n'y en avait pas dans la désinence plurielle aux; tous prenaient invariablement un x. Maintenant voilà un substantif terminé par au qui prend l's au pluriel; il est vrai que c'est un mot étranger.

LARYNX. — A LARIX, l'Académie nous a donné la prononciation : « On prononce l'X »; mais elle a oublié de nous indiquer celle de larynx, lynx, pharynx et sphinx, qui présente plus de difficulté en ce que les consonnes finales se prononcent rarement après l'm, l'n et l'r. On fait sentir l'X dans ces quatre mots.

LAS, ASSE, adj... Faire quelque chose de guerre lasse, le faire après avoir longtemps résisté. Je lui ai cédé de guerre lasse. — On a déjà réclamé contre ce féminin lasse, et il nous semble qu'on a eu raison, car il est difficile de comprendre ce que c'est qu'une guerre lasse. Qu'une femme, au lieu de dire lasse de batailler, de contester, etc., dise de guerre lasse, j'ai cédé à leurs prétentions, j'ai renonce à mes

droits sur cet héritage, c'est très-bien; il n'y a qu'une simple inversion. Mais appliquer de guerre lasse à un homme nous paraît une faute, et elle nous étonne d'autant plus que cette locution ne date que de la dernière édition du Dictionnaire.

LATTIS, s. m. Ouvrage de lattes. Faire un lattis. Enduire un lattis avec du plâtre. — Peut-on dire enduire avec? A l'article Enduire l'Académie n'en parle pas; elle dit: Enduire une muraille de plâtre, enduire une barque de goudron; et à Ruche: Enduire une ruche de terre grasse. — Cette même locution enduire avec se retrouve à Miroir: « Glace de verre ou de cristal, qui, étant enduire par derrière avec une feuille d'étain et du mercure, réfléchit l'image des objets qu'on lui présente. » Si elle est bonne, il faudrait la mettre à Enduire.

LAZZI... Les comédies italiennes sont pleines de lazzi. Les lazzi d'Arlequin. Quelques-uns écrivent au pluriel, Lazzis.—Nous croyons qu'on doit écrire des lazzis, comme on écrit des macaronis, puisque l'Académie a fait de lazzi un singulier.

LE, LA, LES, pronoms relatifs... Vous avez mon chapeau, rendez-lemoi. Quand vous aurez des nouvelles, faites-les-moi savoir.

Il est facheux que l'Académie n'ait pas donné plusieurs exemples pour faire connaître la place que les pronoms le, la, les doivent occuper dans la phrase, suivant qu'elle est positive, interrogative, etc.; car si d'un côté l'on dit rendez-le-mot, failes-les-moi savoir, d'un autre on dit me les rendrez-vous?, me les ferez-vous savoir?, ou bien encore, veuillez me les rendre, tâchez de me les faire savoir; ne me la rendez pas, etc. — Elle aurait pu dire, comme règle générale, que le, la, les précèdent toujours les pronoms moi, lui, leur, quelle que soit la construction de la phrase: prêtez-le-moi; la lui donnez-vous?; ne les leur montrez pas; veuillez les leur envoyer. Avec les autres pronoms, on doit placer le, la, les immédiatement après le verbe qui les régit si la phrase est directe: envoyez-le-nous, rendez-les-nous¹; immédiatement avant le verbe s'il y a inversion, etc.: me le direz-vous? ne nous la montrez pas; gardez-vous de nous les envoyer.

LE, LA, LES, pronoms relatifs. — Si aux articles Pronom, Inversion, Transposition, nous avions trouvé des exemples d'inversion, c'est assurément là que nous aurions fait une remarque sur l'inversion des pronoms; mais comme il n'y en a pas, nous nous voyons contraint de faire ici cette remarque, bien qu'elle concerne les pronoms personnels aussi bien que les pronoms relatifs.

Dans cet article consacré aux pronoms le, la, les, il n'y a qu'un exemple susceptible d'inversion, et la construction en est telle qu'on

<sup>1.</sup> Cette construction est la plus naturelle; cependant quelques personnes disent de préférence envoyez-nous-le, rendez-nous-les. Quant à nous, nous convenons que dans les verbes réfléchis cette inversion serait convenable: Figurez-vous-le, imaginez-vous-le, représentez-vous-le pâle, décharné, mourant de faim sur un grabat. Ici encore nous sollicitons une décision de l'Académie.

la fait aujourd'hui, c'est-à-dire que le pronom précède immédiatement le verbe qui le régit. L'Académie dit:

Dès que ma sœur sera arrivée, j'irai LA voir,

et non,... je L'irai voir, comme on disait généralement autrefois.

Aux articles Démunir et Paître on lit encore :

Cette place est menacée, il ne faut pas LA démunir. On a oublié de pattre ces oiseaux, il faut LES pattre.

et non,... il ne l'A faut pas démunir ;... il les faut paître.

Elle a suivi la même règle pour le régime indirect dans cet exemple:

(à VENIR) Le sot met à la loterie, croyant que le bon billet doit lui venir; et non,... lui doit venir.

Mais pour ce petit nombre de phrases où la construction est régulière, nous pourrions en citer beaucoup d'autres où elle ne l'est pas; nous n'en donnerons que quelques-unes:

- (à MILIEU) Au milieu de tout cela, je voudrais LE pouvoir servir.
- (à AIMABLE) Vous êtes bien aimable de me venir voir.
- (à FAIT) Il me voulait railler, mais je lui ai donné son fait.
- (à Rire) Il nous pensa faire mourir de rire.
- (à PAÎTRE) S'il ME vient parler de cela, je l'enverrai bien pattre.

Peut-être, au reste, ces constructions paraîtront-elles plus pittoresques et plairont-elles plus que si elles étaient régulières; nous dirons même qu'il y a des cas où l'oreille demande l'inversion, comme dans les phrases suivantes :

- (à GATER) Il a gâté sa maison en LA voulant embellir.
- (à Relever) Pensez-vous qu'il s'en puisse relever?

L'oreille serait choquée si l'on avait dit : en voulant l'embellir;...
pensez-vous qu'il puisse s'en relever?

Si l'on transpose souvent les pronoms relatifs ou personnels, souvent aussi on supprime le pronom *le* représentant une proposition. Voici des phrases sans ellipse :

- (à DUPE) Il n'est pas si dupe que vous LE pensez.
- (à FAIRE) Se faire plus riche, plus pauvre, plus jeune qu'on ne L'est réellement.

Les suivantes sont elliptiques :

- (à SI) Il viendra s'il (LE) peut.
- (à NE) Il est moins riche, plus riche qu'on ne (LE) croit.
- (à TORT) Vous avez grand tort de parler comme vous (LE) faites.
- (à Mal) La gelée a tout perdu, il y a encore plus de mal que l'on ne croit.

Dans cette dernière phrase la grammaire et peut-être aussi l'oreille auraient été plus satisfaites si l'on avait dit : ... il y a encore plus de mal qu'on ne le croit.

Encore une observation sur les pronoms. L'Académie dit : « Quand Le est après le verbe, s'il est suivi d'une voyelle, il ne s'élide point en écrivant, mais il s'élide en prononçant : Voyez-le à son retour (On

prononce Voyez-l' à son retour). Dans le même cas, La ne souffre pas d'élision : Ramenez-la à son devoir ». — Cette élision était permise même dans l'écriture, il y a deux cents ans, puisqu'on lit dans le Misanthrope de Molière :

Mais, mon petit monsieur, prenez-l' un peu moins haut;
mais il y a deux siècles de cela. En 1762 l'Académie disait déjà :
« Quand le est après le verbe, il ne s'élide point dans l'écriture, ni
même dans la prononciation, si ce n'est en vers; au lieu que, dans
le même cas, la ne souffre jamais d'élision. » Nous croyons que la
quatrième édition a raison, même aujourd'hui; et encore cette licence
n'est-elle permise que dans les comédies légères ou dans les vers du
genre de ceux de Béranger que nous avons cités à l'article Grand.

LETTRE... signifie encore Une épître, une missive, une dépêche. Dans cette acception du mot lettre, nous regrettons de ne pas trouver Lettre de Bellérophon, c'est-à-dire Lettre écrite dans l'intention de nuire à celui qui en est porteur. — Mais îl est une autre acception du mot lettre que nous n'avons su trouver ni à Lettre ni à Mort (adjectif ou participe de Mourir), et qui cependant est fort usitée, c'est lettre morte est encore moins que le caput-mortuum de la chimie; c'est une chose, un titre sans valeur. Ainsi une coutume tombée en désuétude; un mandat, un pouvoir révoqués; un testament annulé par un autre postérieur, sont autant de lettres mortes. On emploie encore cette locution dans d'autres phrases telles que celle-ci: Cet article du traité deviendrait une lettre morte si..., c'est-à-dire n'aurait aucun effet, serait comme nul et non avenu.

LEVANTINE, s. f. Étoffe de sole toute unie.—Ne fallait-il pas écrire tout unie, en faisant de tout un adverbe? Voy. Humide.

LÉVITE, s. f. Sorte de vêtement. — Cette définition nous semble bien vague. Au nord comme au midi de la France on appelle *lévite* ce qu'à Paris on nomme *redingote*, mot emprunté à la langue anglaise. S'il y a quelque différence, l'Académie aurait pu dire : « LÉVITE, sorte de redingote... »

LEVÛRE. — On devrait écrire avec un û, balayûres, gravûre, lavûre, mouchûre, ratissûre, reliûre, rognûre, et tous les autres mots de cette désinence qui dérivent d'un verbe en er, parce que tous prenaient autrefois un e avant l'u; balayeures, graveure, laveure, etc.; mais puisqu'on a supprimé le circonflexe dans tous ces mots, et même dans enclouure, nouure, nous ne voyons pas de raison pour le conserver dans levûre. Le mot piqûre peut faire exception, parce qu'il a perdu deux lettres consécutives, ue: on a écrit d'abord picqueure, puis piquûre, aujourd'hui piqûre.

LIBRE, adj. — Dans l'Almanach impérial, dans l'Almanach du commerce, etc., on lit que l'Institut compte parmi ses membres trentesix académiciens libres: la classe des Inscriptions et Belles-lettres, celle des Sciences et celle des Beaux-arts en ont dix chacune; celle

des Sciences morales et politiques en a six. On se demande donc « Qu'est-ce qu'un Académicien libre? » et l'on en cherche l'explication dans le Dictionnaire de l'Académie aux articles Académie, Académicien, Institut, et enfin à Libre; mais inutilement.

Voici les renseignements que nous avons recueillis à ce sujet. Les Académiciens *libres* sont ainsi appelés parce qu'ils ne sont pas tenus de résider à Paris. Au titre d'Académicien ils joignent à peu près toutes les prèrogatives des titulaires : ils en portent le costume, reçoivent des jetons de présence, et ont voix délibérative même dans les réunions des cinq classes de l'Institut; seulement ils ne touchent pas l'indemnité dont jouissent les titulaires, et n'ont le droit de suffrage dans les élections que lorsqu'il s'agit de remplacer des Académiciens libres.

LIESSE, s. f. Joie. Vieux mot qui n'est guère usité que dans cette phrase familière, Vivre en joie et en liesse, et dans cette expression, Notre-Dame de liesse. — Que signifie liesse dans cette dernière phrase? Signifie-t-il Joie, ou est-ce le nom du bourg, dans le département de l'Aisne, où l'on fait de nombreux pèlerinages? Si c'est un nom de lieu, il faudrait écrire Liesse avec une majuscule.

LITHARGÉ, ÉE, ou LITHARGIRÉ, ÉE, adj. Altéré avec de la litharge.

— L'étymologie arguros demandait lithargyré avec un y. L'i se retrouve à l'article Lut: Lut gras ou d'argile et d'huile LITHARĞIRÉE.

LITHOTRITIE, s. f. — Ajoutez: Tie se prononce cie.

LIVRET, s. m. — Dans cet article on a omis de parler du Livret de la Caisse d'épargne dont il est fait mention à l'article BULLETIN, et où sont inscrites les sommes versées ou retirées par les déposants : « Le bulletin qui constate le dépôt d'un LIVRET, une demande en remboursement faite à la Caisse d'épargne, etc. »

LOGOGRIPHE, s. m. Sorte d'énigme consistant en un mot dont les lettres, diversement combinées, forment d'autres mots qu'il faut également deviner. Les logogriphes ne valent pas la peine qu'on prend à les deviner. — On regrette que l'Académie, qui a donné des exemples de l'anagramme et de la charade, n'en ait pas donné pour le logogriphe. Voici un mot de six lettres qui nous semble mériter d'être cité, à cause du nombre étonnant de ceux qu'on peut en former. C'est orange, qui est tout à la fois le nom d'un fruit et celui d'une ville, et dont on peut-faire: or (substantif et conjonction), an, rang, ange, orage, orge, ogre, organe, onagre, nage, rage, gare, are, en, ne; Oran et Agen (noms de villes), Arno (rivière), Ango (célèbre armateur de Dieppe), le navire Argo, et les verbes nager, range, rongea, grena. - A cette liste quelques personnes ajouteraient peut-être âge, Agénor, âne, et les verbes régna, gêna, gêra; mais nous pensons que la substitution des lettres accentuées à d'autres qui ne le sont pas dans le mot qui sert de type ne saurait être permise ni pour les logogriphes ni pour les anagrammes. Voy. Anagramme.

LOI... Aimer ses père et mère, être reconnaissant envers ses bienfaiteurs, sont des lois de la nature. — On lit de même

- (à MAJEUR) Actuellement on est majeur à vingt et un ans; on ne peut toutefois contracter mariage, sans le consentement de ses père et mère, que lorsqu'on est majeur de vingt-cinq ans.
- (à Préalable) Une personne majeure ne peut pas se marier sans le consentement de ses père et mère, ou sans une sommation préalable.

Si dans ces deux derniers exemples on avait cité textuellement le Code, nous comprendrions très-bien qu'il y eût ses père et mère, parce que le Code est un chef-d'œuvre de législation et non un modèle de pureté grammaticale; mais comme ce sont des phrases de l'Académie elle-même, nous aurions dû y trouver son père et sa mère. L'expression ses père et mère surprend encore plus dans le premier exemple, où aucun terme technique ne vient rappeler le Code. Voici, en revanche, des phrases telles qu'elles doivent être :

- (à Père) Il faut honorer son père et sa mère.
- (à Nourrir) Les enfants sont obligés de nourrir Leur père et Leur mère dans le besoin.
- (à VIOLENTER) LES pères et LES mères ne doivent point violenter leurs enfants dans le choix d'un état, d'une profession.
- (à Sommation) Sommation respectueuse, Acte extrajudiciaire qu'un fils de vingt-cinq ans ou une fille majeure de vingt et un ans sont tenus de faire signifier à leur père et à leur mère ou à leurs aieuls et aieules...

On voit que même dans cette dernière phrase, qui semble rappeler le Code, l'Académie a eu soin de mettre à leur père et à leur mère, et non à leurs père et mère.

LONGITUDE, s. f. T. de Géogr. Distance en degrés d'un lieu quelconque à un premier méridien... — Longitude est aussi un terme d'Astronomie, et se dit de la distance, en degrés <sup>1</sup>, qui existe entre un astre rapporté à l'écliptique, et le point équinoxial du printemps.

Il nous semble que c'est ici surtout que l'Académie aurait dû parler du Bureau des Longitudes et nous indiquer le genre de ses travaux. Elle ne le dit pas à Bureau, et il est douteux que personne songe à consulter l'article Annuaire, où d'ailleurs la définition est un peu brève: « Sorte d'ouvrage que l'on publie chaque année, et qui contient... le résultat des observations astronomiques ou météorologiques, etc. » Elle aurait dû ajouter que le Bureau des Longitudes est un établissement créé en 1795, dont le siège est à l'Observatoire, et qui se compose d'astronomes, de géographes, de mathématiciens, de navigateurs, et d'artistes, c'est-à-dire de constructeurs d'instruments de précision; — qu'il est chargé de rédiger pour chaque année, et au moins deux ans à l'avance, la Connaissance des Temps, recueil qui

<sup>1.</sup> Il aurait fallu ajouter  $\epsilon$  ou en heures »; et même il aurait été bien de dire  $\epsilon$  la distance exprimée en degrés, minutes et secondes de la division sexagésimale du cercle, ou en heures, minutes et secondes de temps. »

donne la position respective des astres et signale les principaux phénomènes astronomiques pour tous les jours de l'année. — Le Bureau des Longitudes publie aussi un *Annuaire* qui contient, outre quelques tables astronomiques, des tableaux des monnaies françaises et étrangères, des tables de population et de mortalité, et d'autres documents statistiques et scientifiques d'un usage journalier 1.

LONGTEMPS... Il y a longtemps qu'il est revenu. — L'Académie a oublié de nous donner ici quelques exemples où longtemps soit suivi de la négation; en voici deux, que nous trouvons ailleurs:

(à Hé) Hé, bonjour! il y a longtemps qu'on ne vous a vu.

(à Nouvelle) Il y a longtemps que je n'ai reçu de ses nouvelles.

LOOCH, s. m. Terme de Médecine emprunté de l'arabe. (On prononce et quelques-uns écrivent Lok.) — Si l'étymologie arabe laïka, laka, lécher, donnée par Roquefort, est exacte, il serait convenable d'écrire simplement lok, comme l'Académie le faisait précédemment.

LOSANGE, s. f.—Les mathématiciens et les géomètres donnent à ce mot le genre masculin, et l'Académie en fait autant au mot Rhombe : « Le losange est un rhombe... »

LUBRIFIER, v. a. T. didactique. Oindre, rendre glissant. La mucosité des intestins sert à les lubrifier. — Sans doute l'étymologie lubricus et les analogues français lubrique, lubricité, réclament l'i à la seconde syllabe de ce verbe; cependant quelques auteurs disent lubréfier, et cette variante se prête beaucoup mieux à la formation du substantif correspondant qu'ils lui donnent, mais qu'on ne trouve pas dans les dictionnaires, malgré son utilité incontestable. Ce substantif est lubréfaction, qui est plus court et nous plast mieux que lubrification, dérivé nécessaire de lubrifier.— Peut-être nous demandera-t-on pourquoi l'on ne pourrait pas dire lubrifaction aussi bien que lubréfaction. Nous répondrons que c'est l'analogie qui veut que de lubrifier on fasse lubrification et de lubréfier lubréfaction, de même que de pétrifier on fait pétrification et de putréfier putréfaction. Les 36 à 40 verbes terminés par ifier font tous ification dans leur substantif; clarifier, falsifier, ossifier, etc., ont pour substantifs clarification, falsification, ossification. Au contraire, liquéfier, madéfier, raréfier, etc., font liquéfaction, madéfaction, raréfaction.

Si l'on dit raréfier au lieu de rarifier, tandis qu'on met un i à clarifier, falsifier, justifier, etc., c'est évidemment parce que l'analogie aurait exigé rarification, tandis que raréfaction a paru plus simple. Nous réclamons le même raisonnement, la même conséquence en faveur de lubréfier, qui aurait ainsi pour dérivé lubréfaction au lieu de lubrification.

<sup>1.</sup> Lorsque Fr. Arago coopérait à la rédaction de l'Annuaire, cet ouvrage contenait de plus des notices scientifiques qui parsois ont eu un très-grand développement et qui sont restées célèbres.

<sup>(</sup>C'est à l'obligeance de M.J. A. Barral, directeur de la publication des OEuvres complètes d'Arago, que nous devons nos renseignements sur le Bureau des Longitudes.)

LUI, pronom de la troisième personne. — Ce pronom ne s'emploiet-il qu'en parlant des personnes, comme le fait l'Académie, et ne peut-on pas s'en servir pour les choses? Faut-il dire

« Cette étoffe paraîtrait plus belle si on lui avait donné, ou si l'on y avait donné l'apprêt convenable.

Cette phrase ne rend pas celle de l'auteur anglais; vous lui donnez, ou vous u donnez un sens forcé » ?

Si lui est préférable à y, il y a évidemment une lacune dans cet article; et nous croyons qu'il faut employer lui, car à Leur nous lisons: « Il se dit quelquefois des animaux, des plantes, et même des choses inanimées. Ces chevaux sont rendus, faites-leur donner un peu de vin. Ces orangers vont périr, si on ne leur donne de l'eau. Ces murs de terrasse sont mal faits, on ne leur a pas donné assez de talus. » — Au mot Attacher, l'Académie dit également: « Attacher un sens, une signification à un mol, à un terme, LUI (et non Y) donner un certain sens, une certaine signification, l'entendre d'une certaine manière. » Voy. l'article Y.

LUIRE. Je luis, tu luis, il luit; nous luisons, etc. Je luisais. Je luirai. Je luirais. Que je luise. Luisant. Lui. — L'Académie, et à son exemple d'autres dictionnaires, ne donnent point de passé défini à ce verbe, conséquemment point d'imparfait du subjonctif. Ne peut-on pas dire: « Ce jour-là, le soleil ne luisit pas un seul instant. Il faudrait que le soleil luisit pour favoriser nos expériences du microscope solaire »?

LUTHÉRANISME. — On se demande pourquoi le dérivé de luthérien n'est pas formé régulièrement comme ceux de chrétien, arien, socinien, etc., qui font christianisme, arianisme, socinianisme. Il faudrait dire luthérianisme, et, à la lettre P, supprimer presbytéranisme, que l'Académie donne pour synonyme de presbytérianisme. La terminaison anisme serait réservée pour les dérivés des mots en ain, tels que puritanisme, républicanisme, ultramontanisme, etc., dont les radicaux sont puritain, républicain, ultramontain.

# M

machiavélique. machiavélisme. machiavéliste. — Nombre de personnes prononcent *kia* la seconde syllabe de *Machiavel* et des trois mots ci-dessus; mais il paraît que l'Académie veut qu'on en francise la prononciation, puisqu'elle ne dit rien de contraire.

**MAFFLÉ**, ÉE, adj. Qui a de grosses joues... On dit aussi *Mafflu*, ue. — Dans les Fables de La Fontaine publiées par Walckenaer, Aimé Martin et Nodier, nous trouvons *maflu* écrit avec une seule f:

La voilà (la belette), pour conclusion, Grasse, MAPLUE et rebondie. (III, 17.)

Roquesort sait dériver ces adjectifs de muste, qui ne prend qu'une s.

MAGNANERIE ou MAGNANIÈRE, s. f. Bâtiment destiné à l'éducation des vers à soie. MAGNANIER, s. m. Celui qui élève en grand des vers à soie. — On est surpris de ne pas trouver ces mots dans le Dictionnaire de l'Académie, car l'éducation des vers à soie en France remonte à plus de deux siècles.

**MAGNAT.** — Faut-il prononcer ma-gnat, et mouiller gn comme dans magnanime? Cela paraît évident, puisque l'Académie ne dit pas que le g soit dur; mais nous croyons que c'est contraire à l'usage le plus général. — Pour les mots agnat, cognat et leurs dérivés elle dit de prononcer le g dur.

MAIGRIR. — Nous ferons sur ce verbe la même observation que sur grandir, c'est qu'on lui fait généralement signifier Donner une apparence de maigreur: Sa barbe longue le MAIGRIT. L'Académie ne donne pas cette acception. Elle n'emploie pas non plus amaigrir (actif) dans ce sens, mais elle lui donne (comme neutre, en supprimant le pronom personnel) la même signification qu'à maigrir: « Devenir maigre. Il amaigrit tous les jours. Les bœufs amaigrissaient dans ces pâturages, au lieu d'engraisser. » Nous croyons que dans ce sens maigrir est beaucoup plus usité.

MAIN... A pleines mains, Abondamment, libéralement. Prendre, donner, répandre de l'argent à pleines mains. — Il aurait fallu renvoyer à l'article PLEIN, où l'on voit que dans cette acception on peut écrire indifféremment à pleine main s'emploie en parlant des étoffes et du cheval : Étoffe à pleine main, étoffe fort épaisse, moelleuse et bien fournie. Ce cheval a... une bouche à pleine main, il a la bouche bonne.

MAIN-D'ŒUVRE, s. f. Façon, travail de l'ouvrier. — Ce substantif embarrasse souvent. On se demande d'abord s'il peut s'employer au pluriel, puisque l'Académie n'en donne pas d'exemples à ce nombre, et ensuite comment on doit l'écrire. Nous pensons qu'on peut trèsbien l'employer au pluriel, et dire par exemple: La fabrication de l'acier comporte différentes mains-d'œuvre; quant à l'orthographe, elle doit être au pluriel comme pour chef-d'œuvre (chefs-d'œuvre).

MAIRIE... Mairie du palais, Dignité de maire du palais. Pépin avait été élevé à la mairie du palais. — Nous croyons qu'il faut écrire Pepin, nom propre, sans accent comme on le fait dans ces phrases, pepin de poire, de pomme, de citron, d'orange, etc. C'est probablement ici une faute typographique, puisque nous trouvons ce nom écrit avec un e muet dans les exemples suivants:

- (à BREF) Dans Pepin le Bref, il signifie De petite taille.
- (à Exarchat) Pepin conquit l'exarchat de Ravenne, et le donna au saintsiège.

MAIS... sert à marquer Opposition, exception, différence. Il est fort honnéte homme, mais IL est un peu brutal. Elle n'est pas aussi jolie que sa sœur, mais ELLE est plus spirituelle. Cette femme est bien

faite, mais ELLE n'est pas grande 1. — La grammaire veut qu'après la conjonction mais on répète le sujet de la phrase, et l'on doit savoir gré à l'Académie d'en avoir donné ici plusieurs exemples; seulement on regrette qu'elle n'ait pas toujours observé cette règle. On trouve ailleurs:

- (A COMÉDIEN) Cet acteur excelle dans le comique, mais (IL) joue mal dans le sérieux, dans le tragique.
- (à MULTITUDE) Son système éblouit la multitude, mais (IL) révolte les esprits sages.

et en revanche

- (à Agrément) Cette femme n'est pas belle, mais elle a beaucoup d'agrèment.
- (à Composer) La feuille est composée, mais elle n'est pas tirée.
- (à PROPORTIONNER) Ce cheval est petit, mais 11. est bien proportionné.

MAIS... est quelquesois adverbe, dans le langage familier; et alors il se joint toujours au verbe pouvoir par une négation ou par une interrogation. Je n'en puis mais, Ce n'est pas ma faute, je n'en suis pas la cause. Si le fils a fait une faute, le père n'en peut mais. En puis-je mais de vos sottises? Si cela est arrive, en puis-je mais? — Il nous semble que ce mais, qui doit venir de magis et en être l'acception la plus immédiate, aurait dû figurer en tête de l'article au lieu d'être placé vers la fin. Peut-être même serait-il convenable d'en faire un article séparé.

MAJUSCULE. — Afin de ne pas trop multiplier les articles au sujet des majuscules, nous présenterons ici divers exemples où l'Académie n'a pas suivi de principe fixe. On nous permettra sans doute de ne pas citer tous les endroits où nous les avons puisés; cela nous mènerait trop loin.

#### 1º Épithètes:

Charles le Bel. Louis le Gros. Philippe le Bel. Henri l'Oiseleur. Philippe le Bon. Tarquin le Superbe. Pepin le Bref. Denys le Tyran. Charles le Chauve. Léon l'Isaurien. Clodion le Chevelu. Saint Siméon Stylite. Louis le Débonnaire. Julien l'Apostat. Robert le Fort. Saint Jean l'Aumonier. Saint Jean l'Évangéliste. Léon le Philosophe.

Caton le censeur.
Pline l'ancien.
Pline le naturaliste.
Pline le jeune.
Denys le jeune.

- 1. L'analogie de cette dernière phrase avec les deux précédentes prouve évidemment qu'elle devrait les suivre immédiatement, tandis qu'elle se trouve dans un autre paragraphe où mais sert « à marquer l'augmentation ou la diminution » et dont les exemples n'ont aucun rapport avec ceux que nous avons cités, comme on le verra par les deux suivants : « Non-seulement il est bon, mais encore il est genèreux. Non-seulement il est pauvre, mais il est criblé de dettes, mais de plus il est criblé de dettes ». C'est là une de ces malheureuses transpositions qui sont le résultat des nombreuses corrections ou modifications (en termes typographiques, remaniements) faites après la composition, et dont nous avons signalé quelques exemples. (Voy. Commencer, Gouverner, etc.) Cependant cette transposition existait déjà dans la quatrième édition, et il semble qu'elle aurait dû être rectifiée dans la dernière.
- 2. Il aurait été plus exact de dire par la négation ns, car pas serait de trop; il est remplacé par muis.

Abraham est appelé le Pere des croyants. Jésus-Christ est appelé le RÉPARATEUR

Cybèle est appelée la Mène des dieux. François Ier a été nommé le Père des lettres 1.

Louis XII fut surnommé le Pene du peupla.

2º Édifices, institutions, etc. : La Bourse de Paris est un beau monu-

Hôtel des Monkairs. (à Hôtel.) Un élève du Conservatoire.

du genre humain.

La Vierge est appelée la menn de Dieu. Hérodote qu'on appelle le PERE de l'histoire.

Hercule est appelé le DOMPTEUR des monstres.

La Bourse de Paris est un périptère.

Hôtel des monnairs. (à Monnair.) Le conservatoire est une pépinière de comédiens et de musiciens.

3º Titres d'ouvrages, légendes de tableaux :

Le DICTIONNAIRE de l'Académie. (à Académie.)

Les DISTIQUES de Caton. Les DIALOGUES de Platon.

Les Confessions de J. J. Rousseau 2.

Le CRUCIFIEMENT de le Brun. La DESCENTE de croix de Rubens.

4º Sectes:

Les Platoniciens croyaient...

(à RÉMINISCENCE.) Les Phabisieus portaient des fronteaux.

(à FRONTRAU.)

Christ... (à Signe.)

Le DICTIONNAIRE de l'Académie.

(à DICTIONNAIRE, ) Les QUATRAINS de Pibrac.

Les néroides d'Ovide.

Les canfates de J. B. Rousseau.

La BACCHANALE du Poussin. La ciene de Paul Véronèse.

Les platoniciens et les aristotéliciens. (à Platonicien.)

Les PHARISIERS affectaient de se distinquer... (à Pharisien.)

Les Phanisiens demandaient à Jésus- Les scribes et les phanisiens. (à Scrine.)

Nous bornons là nos citations: mais avant de quitter cet article nous croyons devoir faire une observation au sujet des épithètes qui suivent les verbes appeler, nommer, surnommer. La majuscule qu'on y a mise nous paraît n'avoir point pour but de les décorer, pour ainsi dire, mais bien de les mieux signaler, car cette majuscule commence non-seulement des épithètes ajoutées à des noms d'hommes, comme dans ces phrases « Un des ducs de Guise fut surnommé LE BALAFRÉ; le dictateur Fabius a été surnommé Le Temponiseur », mais encare des noms communs comme dans celles-ci « la véronique mâle, appelée aussi Tus d'Europe...; les arcs-doubleaux des voûtes gothiques se nomment Nervures ». D'ailleurs, lorsque l'épithète est simplement énoncée, sans être précédée des verbes appeler, nommer, etc., elle

<sup>1.</sup> Il paraît que dans certains cas on peut employer indifféremment appelé, nommé et surnommé; nous lisons :

<sup>(</sup>à LETTER) Le roi François Ist a été appet le Père des lettres.

а Nommen) François Ier a été nomme le Père des lettres. (à Nommes) François Ist a cit sunnommé le Père des lettres.

<sup>(</sup>à Nommer) Louis XII a été nomme le Père du peuple.

<sup>(</sup>à PERB) Louis XII fut surnommé le Père du peuple.

<sup>2.</sup> L'Académis supprime le tiret entre les prénque abrégés J. B., J. J., etc. Voy. CHRIST.

est toujours écrite avec une minuscule: Hérodoté est le père de l'histoire; Corneille est le père de notre théâtre; et au verbe Appeler on ne voit la majuscule, à l'exception des noms propres, que dans cette seule phrase « Cette fleur s'appelle Anémone ». Nous pensons donc que dans les exemples où il est parlé d'Abraham, de Cybèle, de François le, de Louis XII, on pourrait aussi bien écrire les épithètes père, mère, avec une minuscule, que réparateur, père, mère, dompteur, dans ceux qui concernent Jésus-Christ, la Vierge, etc.; mais, nous le répétons, on ne peut s'empêcher de regretter ces disparates.

**MALACHITE**, s. f. (On prononce malakite.)... La malachite est un minerai de cuivre.—Pourquoi cette exception en faveur de malakite, alors qu'on doit prononcer comme dans chien le ch de machiavelisme, de manichéen et même de tachygraphe, etc., mots où tous les hommes lettrés prononcent ch comme un k?

MAL-APPRIS, adj. et s. m. Voyez le participe d'Apprendre. — Au participe d'Apprendre on trouve: « Fam., C'est un homme mal appris, C'est un homme qui paraît n'avoir point reçu d'éducation. On dit de même substantivement, C'est un mal appris. »

Nous plaçons notre remarque ici plutôt qu'au verbe Apprendre, afin de rapprocher cette orthographe de mal appris employé comme substantif (c'est un mal appris) de celle de malavisé, malintentionné, et surtout de celle de malbâti et malfamé, qui sont écrits en un seul mot lors même qu'ils sont employés adjectivement. Sans doute dans la première phrase C'est un homme mal appris, il est bien de détacher l'adverbe du participe; nous pensons même que ce serait une faute de réunir les deux mots; mais en revanche il nous semble bien préférable de les réunir lorsqu'ils sont employés substantivement: un malappris.

MALAVISÉ, ÉE, adj. Imprudent, indiscret... C'est un homme malavisé. Il a été assez malavisé pour tomber dans le piège qu'on lui tendait. — Il est aussi substantif. C'est un malavisé, une malavisée. — Et à l'article Avisé: « Substantivement, C'est un mal avisé, c'est un homme qui manque de circonspection... On écrit plus ordinairement Malavisé, en un seul mot. »

Nous pensons qu'il faut écrire en deux mots cette locution employée adjectivement : C'est un homme MAL AVISÉ; et en un seul lorsqu'elle devient substantif : C'est un MALAVISÉ.

MALBÂTI, IE, adj. Mal fait, mal tourné. C'est un homme malbâti. On le dit aussi substantivement. Un grand malbâti. — Voy. BÀTIR.

MALCONTENT, ENTE, adj. Qui n'est pas aussi satisfait qu'il espérait ou qu'il avait droit de l'être. Il est malcontent de ses voisins. Vous ne serez pas malcontent de moi. Il est vieux. — Si c'est mécontent qu'on doit substituer à malcontent, l'Académie aurait bien fait de nous le dire.

MALEBÊTE. MALEFAIM. MALEMORT. MALEPESTE. MALFAÇON. —

Ce dernier mot devrait prendre un e comme les autres (malefaçon); mais l'usage a autorisé cette suppression depuis 170 ans.

MAL-EN-POINT, adv. En mauvais état de santé, de fortune... Cet homme a un procès fâcheux, il est bien mal-en-point. — A l'article Point nous trouvons « Mal en point, En mauvais état. Il est mal en point. Ses affaires sont mal en point » sans tirets. Il est vrai que l'Académie ajoute, à tort suivant nous : « On écrit aussi Mal-en-point. » :

MALFAMÉ, ÉE, adj. Qui a une mauvaise réputation. C'est un homme bien malfamé. On écrit aussi mal famé en deux mots. Voyez Famé. — Nous pensons que cette dernière variante est de beaucoup préférable; mal n'a point ici le sens de non, comme dans malaisé, maladroit, malheureux, etc., et ne doit pas se joindre à l'adjectif. A l'article Famé, l'Académie écrit Cet homme est mal famé, Elle est bien famée, en deux mots, sans variantes.

malintentionné, ée... Ces personnes étaient très-malintentionnées. Il est malintentionné pour vous, malintentionné à votre égard.— Il se prend aussi substantivement. Des malintentionnés ont répandu cette nouvelle. Ce discours est d'un malintentionné.

Comme pour mal appris, etc., nous pensons qu'il est convenable d'écrire en un seul mot un malintentionné, mais que ces mots pris adjectivement doivent rester séparés. A l'article Intentionné, nous trouvons mal intentionné (en deux mots), et l'Académie aurait dû y renvoyer, comme elle l'a fait pour Malfamé.

MAL-JUGÉ, s. m... Il faut prouver le mal-jugé, quand on appelle d'une sentence, d'un premier jugement. Le mal-jugé n'est pas un moyen de cassation. — Au verbe Juger on trouve Bien jugé, sans tiret : « Bien jugé, mal appelé; mal jugé, bien appelé... On dit substantivement dans le même sens, Le bien jugé, Maintenir le bien jugé. » Ne serait-il pas convenable de suivre la même orthographe pour ces deux expressions employées substantivement, le bien jugé, le mal jugé; de mettre ou de supprimer le tiret dans toutes deux?

malpeigné, s. m. Homme malpropre et mal vêtu. C'est un malpeigné. — Au verbe Peigner on lit: « Un mal peigné (en deux mots), Un homme malpropre et mal vêtu. Dans cette phrase, Peigné est employé substantivement». Pour cette locution comme pour malappris, malbâti, malintentionné, etc., employés substantivement, il vaut mieux réunir les deux mots: Un malpeigné<sup>1</sup>.

MAMELUK, s. m. (Prononcez Mam-louk.) — Si, comme le disent les dictionnaires, ce mot s'écrit ou tout au moins se prononce en arabe mamlouk, il nous semble qu'il aurait été mieux de l'écrire en français

<sup>1.</sup> Résumons brièvement ce qui concerne les locutions adjectives ci-dessus. Malcontent et mal famé ne s'emploient qu'adjectivement; le premier doit s'écrire en un seul mot, comme malaisé, maladroit, etc., et le second en deux mots. — Mal appris, mal avisé, mal bâti, mal intenionné, mal peigné, s'écriront en deux mots s'ils sont employés comme adjectifs; en un seul, s'ils deviennent substantifs. — Quant à bien juyé, mal juyé, pris substantivement, on pourrait se borner à joindre les deux mots par un tiret (le bien-juyé, le mal-juyé), comme le bien-aimé, etc.

mamelouk que mameluk; autrement c'est créer une difficulté de prononciation dans la troisième syllabe en échange de celle qu'en a voulu supprimer dans la seconde. On écrit en français Édimbourg, Hambourg, Luxembourg, etc., bien que les Anglais et les Allemands ne mettent pas l'o: Edinburgh, Hamburg, Luxenburg, etc.

MANICHÉEN. MANICHÉISME. — Il paraît qu'on doit franciser la prononciation de ces mots comme celle de *Machiavel* et de ses dérivés, puisque l'Académie n'en parle pas et qu'à l'article suivant, Manicher-DION, elle dit de prononcer *manicordion*.

MARBRE, s. m. Cela est dur, froid comme un marbre, comme marbre.

— Bien que La Fontaine ait dit (liv. V, fab. 20):

L'un des deux compagnons grimpe au faite d'un arbre; L'autre, plus froid que n'est un marbre, Se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent...

nous pensons qu'il faut mettre froid comme le marbre, comme du marbre, et nous verrons tout à l'heure que l'Académie elle-même dit ailleurs du marbre. Les personnes illettrées emploient mal à propos l'article un dans plusieurs comparaisons telles que Dur comme un marbre, lourd comme un plomb, doux comme un miel, doux comme un satin, blanc comme un lait, noir comme un jais, etc., et cette dernière locution surtout montre l'absurdité de cet article un; ceux mêmes qui disent noir comme un jais s'étonnent de cette comparaison, parce qu'ils croient qu'il s'agit de l'oiseau appelé geai, qui n'est pas noir, tandis qu'elle fait allusion au jais ou jaiet.—On voit par là combien il serait utile que dans ce genre de phrases l'Académie fit autant que possible précéder le substantif de l'article qui doit l'accompagner. Voici quelques-unes de ces comparaisons, telles qu'on les trouve dans le Dictionnaire:

- (à Blanc) Blanc comme neige. Blanc comme cygne, Blanc comme ivoire.

  Blanc comme lait.
- (à Neige) Blanc comme neige. Plus blanc que neige, que la neige.
- (à Cygne) Étre blanche comme un cygne, être blanc comme cygne.
- (à Ivoire) Cela est blanc comme de L'ivoire.
- (à LAIT) Blanc comme LAIT, comme du LAIT.
- (à NOIR) Noir comme jais. Noir comme de l'engre. Noir comme du gharbon, comme la cheminée. Noir comme un gorbeau.
- (à JAIS) Cela est noir comme JAIS, comme DU JAIS.
- (à Suie) Noir comme suie, comme de la suie,
- (a Doux) Doux comme DI SATIN.
- (a SATIN) Avoir la peau douce comme UN SATIN, comme du SATIN.
- (à MIEL) Étre doux comme MIEL.
- (à AMER) Amer comme suie, comme de la suie, comme chicotin.
- (à COLOQUINTE) Amer comme COLOQUINTE.
- (à BRAISE) Chaud comme BRAISE.
- (à Froid, à Comme, à Glace) Froid comme glace.
- (à FROID) Froid comme pu MABBRE.

- (& Manbre) Colo est wur, Frond comme UN manbre, comme marbre.
- (à Dur) Dur comme manure. Dur comme per.
- (à Rosés) Cette viande, cette salade est tendre comme LA Rosés, comme Rosés.
- (à Verre) Cela se casse comme UN verre.
- (à Fragile) Fragile comme UN VERRE.

Les verres à boire sont généralement plus épais et en conséquence moins fragiles que le verre des vitres, etc.; ainsi il fallait dire, Cela se casse comme DU verre, fragile comme LE verre.—A l'article Satin on a eu tort de mettre comme UN satin, et plus encore de placer cette variante avant l'expression correcte comme DU satin. Si quelqu'un disait noir comme UNE suie, ce ne serait pas une raison pour employer cette locution au lieu de noir comme LA suie, comme DE LA suie. Il est donc important de rectifier les négligences qui se sont glissées dans quatre des exemples ci-dessus, et de mettre

- (a Satin) Avoir la peau douce comme DU satin (en suppriment comme UN satin).
- (à Marbre) Cela est dur, froid comme DU marbre, comme LE marbre, comme marbre.
- (à VERRE) Cela se casse comme DU verre, comme LE verre.
- (à FRAGILE). Fragile comme LE verre, comme DU verre.

MARGUERITE... REINE MARGUERITE, Plante du genre des Asters. On cultive la reine marguerite dans les jardins. — On demandera sans doute pourquoi le nom de cette plante ne prend ni tiret ni majuscule, tandis qu'on met l'un et l'autre à reine-Claude, nom d'une prune; et l'on sera d'autant plus fondé à faire cette question qu'à la lettre R'Académie met le tiret « Reine-Marguerite, Voyèz Marguerite ». Nous présumons que reine-Claude prend la majuscule parce que Claude est le nom d'une reine qui almait beaucoup ce fruit, tandis que la reine marguerite serait simplement la reine ou la plus belle des fleurs appelées marguerites; cependant il nous semble que l'analogie avec reine-Claude (que nous voudrions écrire reine-claude, des reines-claudes, Voy. ce mot) et avec reine-des-prés devrait faire écrire reine-marguerite avec un trait d'union.

et à Sec ces deux mots qui manquent à la lettre M? Nous aîmerions mieux qu'ils fussent définis deux fois, comme bon-chrétien, cogne-fetu, juge-commissaire, etc., que de les voir à une place pour ainsi dire perdue. Il est encore d'autres mots qui ne se trouvent qu'à leur dernier composant, blé-mouture, chêne-pommier, clématite-viorne, vaisseau-hôpital, etc., et qu'il serait utile de mettre aussi au premièr composant, en renvoyant à celui où ils sont définis.

MARITALEMENT... Ils ont dine, ils ont été se promener maritalément, en tête à tête. Pour ces mots, ils ont été se promener, Voy. Con-DOLÉANCE; quant à l'orthographe de la locution en tête à tête, Voy. Tête.

MARRON, ONNE, adj... Négresse marronne. - Au mot Négresse, on lit: Une négresse maronne, avec une seule r.

MARSOUIN, s. m. Cétacé du genre des Dauphins, mais à museau obtus. — Il aurait été bon d'ajouter ici le nom vulgaire Pourceau de mer, qu'on trouve à l'article Pourceau.

martre, s. f... On dit aussi marte. — Dans les premières éditions, l'Académie écrivait marte, conformément à l'étymologie, et l'on ne comprend pas quel motif a pu la déterminer plus tard à préférer la variante martre, qui assurément n'est pas plus agréable à l'oreille.

- Buffon a toujours écrit marte.

mâsse, s. f. Ce qu'on met au jeu, etc. mâsser, v. a. Faire une mâsse. -Mâsse, mâsser, châsse et ses dérivés ou ses composés, sont les seuls mots où une voyelle prenne un accent devant une consonne redoublée. Voy. Affre.

MAUDIRE, v. a. (Je maudis, tu maudis, il maudit; nous maudissons, vous maudissez, ils maudissent. Je maudissais. Qu'il maudisse. Dans tout le reste du verbe, il se conjugue comme Dire.) — On a oublié de mentionner les deux personnes plurielles de l'impératif, qui font maudissons, maudissez, et non maudisons, maudites. De tous les composés de Dire, médire est le seul où l'on ait songé à parler de l'impératif.

ME, pronom personnel... La particule y, unie au pronom Me, ne se met jamais après le verbe. Vous m'y attendrez, je vous prie de m'y mener. On ne dit pas, Attendez-m'y, menez-m'y. Grammaticalement, il ne serait pas incorrect de dire, Attendez-y-moi, menez-y-moi; mais on évite ces façons de parler bizarres.

A l'article Moi on lit : « Dans le même cas (à l'impératif), le pronom Moi se met après l'adverbe de lieu y, soit comme régime direct, soit comme régime indirect. Vous allez à l'Opéra, menez-y-moi. Vous allez dans votre voiture, donnez-y-moi une place. (Voy. ME.) Au contraire, l'adverbe y, dans le même sens, se met après le pronom Nous 1. Menez-nous-y. Donnez-nous-y une place. »

A l'article Tu on lit encore : « Lorsqu'il (le pronom toi) se trouve ainsi après la seconde personne de l'impératif, et qu'il est suivi de l'une des particules en ou y, on élide toujours la diphthongue oi. Va-t'en. Garde-t'en bien. Fais-t'en donner la moitié. Mets-t'y. Jette-t'y. Il ne serait pas incorrect de dire, Mets-y-toi, jettes-y-toi; mais on évite ordinairement ces façons de parler bizarres. La première construction n'est elle-même usitée qu'avec un très-petit nombre de verbes: on ne dirait pas, Accroche-t'y; refugie-t'y, etc. Il faut prendre un autre tour. »

Nous avons cru devoir réunir ces trois articles, qui semblent se compléter les uns les autres, pour essayer d'en tirer une conclusion.

I. Il en est de même pour le pronom vous, qu'il ne fallait pas oublier, car on lit à l'article Attendre (8'), Attendez-vous-y; à Fier, v. a., Fiez-vous-y; à Trnir, Tenez-vous-y; à l'article Y : Rendez-vous-y, Fiez-vous-y, etc.

A l'article Me, l'Académie condamne les expressions attendez-m'y, menez-m'y; à la rigueur elle accepterait attendez-y-moi, menez-y-moi; cependant elle dit qu'on doit éviter ces façons de parler bizarres.

— A Tu, au contraire, elle préfère mets-t'y, jette-t'y, à mets-y-toi, jettes-y-toi, qu'elle regarde également comme bizarres; mais en même temps elle fait observer qu'il y a des verbes qui n'admettraient pas cette construction, et que par exemple on ne dirait pas accroche-t'y, refugie-t'y. Il faut, dit-elle, prendre un autre tour. Mais dire « il faut prendre un autre tour » ce n'est pas résoudre la difficulté; et si l'Académie ne l'a pas fait, qui pourra le faire? Bon nombre de ceux qui la consultent n'ont que des notions très-superficielles de la grammaire, et ils seront fort embarrassés pour dire autrement que accroche-t'y ou accroches-y-toi; réfugie-t'y ou réfugies-y-toi; pour nous, nous proposerons à tout hasard: Tâche, essaye de t'y réfugier, de t'y accrocher; il faut t'y accrocher, t'y réfugier, etc.

Quant à l'article Moi, on a pu remarquer de même qu'elle y donne comme bonnes les formes Menez-y-moi, donnez-y-moi une place, qu'à l'article Me elle disait d'éviter comme étant bizarres. A la vérité elle renvoie à cet article Me, mais sans qu'on puisse découvrir au juste son intention, puisqu'elle y tient un langage opposé; d'ailleurs bien peu de lecteurs prendront la peine de tourner les feuillets. Là cependant ils trouveraient les formules « Vous m'y attendrez, je vous prie de m'y mener »; c'est-à-dire, sans doute, que si l'on parle à un inférieur, au lieu de attendez-m'y ou attendez-y-moi, on lui dira Vous m'y attendrez; si c'est à un égal ou à un supérieur, on emploiera les formules « Je vous prie de m'y attendre; ayez l'obligeance, la bonté de m'y attendre ». Au lieu de Vous allez à l'Opéra, menez-y-moi, on dira: Vous allez à l'Opéra, « veuillez m'y mener, m'y conduire, etc. »

MÉDIAL, ALE, adj. — On est surpris que l'Académie ne mentionne pas un terme de grammaire aussi nécessaire que celui-là, bien plus nécessaire que toutes les figures de la rhétorique. Elle nous parle des lettres initiales et des finales des mots, mais elle ne donne pas le nom par lequel il faut désigner celles qui se trouvent dans le milieu de ces mots, des lettres médiales.

**méduse.** — Le nom de cette Gorgone devrait se trouver ici, à cause des phrases proverbiales auxquelles il donne lieu, et entre autres celle-ci: Ce fut pour moi la tête de Méduse, c'est-à-dire Je fus frappé de stupeur<sup>1</sup>.

MÉFIER (SE), DÉFIER (SE). — En lisant les articles MÉFIANCE, MÉFIANT, SE MÉFIER, et surtout ces phrases « Méfiance est mère de sûreté; On se méfie des autres, on se défie de soi », on est persuadé

<sup>1.</sup> A l'article Pétrifier on lit, il est vrai : « Suivant la Fable, la tête de la Méduse avait la vertu de pétrifier ceux qui la regardaient »; mais cela même ne nous apprend rien pour l'expression figurée.

que la défiance est le résultat d'un fonds de modestie, et la méfiance celui d'un caractère soupçonneux. Mais en lisant les articles Défiance, Défiant, se Défier, on revient de son erreur et l'on voit que défiance, se défier se disent également des autres et de soi-même: «La défiance, se t mère de sûreté; Avoir une juste défiance de ses propres forces; G'est un homme dont il faut se défier; se défier de soi-même, de ses forces; se défier de son esprit. » — Il paraît donc qu'on peut dire in-différemment se défier et se méfier des autres; mais qu'en parlant de soi-même il faut employer le verbe se défier.

mêler, v. a... Mêlé, eé, participe. Vins mélés. Cheveux mélés. Œuvres mélées. Lettres mélées de vers et de prose.—Nous ne parlerons pas de la faute typographique melé, eé; chacun verra facilement qu'il faut, au féminin, és; mais nous voulons signaler la différence de sens que présentent les phrases Vins mélés, œuvres mélées, et cheveux mélés. Les deux premières signifient qu'il y a un mélange de vins, d'œuvres de différentes qualités ou de différentes natures; il n'en est pas de même pour cheveux mélés, car on veut dire que les cheveux sont brouillés, enchevêtrés les uns dans les autres. Dans plusieurs localités on dit Des cheveux emmêlés, un écheveau emmêlé; On a EMMELE cet écheveau en le dévidant. Depuis longtemps mes douleurs de tête m'ont empêchée de me peigner; mes cheveux sont tout EMMELÉS; et cette locution nous paraît préférable, en ce qu'elle exprime trèsbien l'idée d'enchevêtrement. On devrait donc réserver cheveux mélés pour exprimer que des cheveux blonds, roux, châtains, noirs, etc., ont été réunis et mêlés, ou qu'une personne a sur la tête des cheveux encore noirs, châtains, etc., tandis que d'autres sont devenus blancs.

**MÉMOIRE...** Poétiq., Les Filles de Mémoire, les Muses.—Le Temple de Mémoire, le temple où, suivant les poêtes, les noms des grands hommes sont conservés.

A l'article FILLE, on trouve, Les filles de Mémoire, les filles d'enfer, avec une petite f; et à TEMPLE, à VICTOIRE, le temple de la Gloire, le temple de Mémoire, le temple de la Victoire, avec un petit t à temple. Nous devons donc croire que dans les exemples ci-dessus il faut écrire de même, avec une minuscule à fille et à temple, les filles de Mémoire, le temple de Mémoire.

MENTOR, s. m. (On prononce Mentor<sup>1</sup>.) Nom propre du gouverneur de Télémaque; ce nom est devenu appellatif, et se dit du gouverneur, du guide, du conseil<sup>2</sup> de quelqu'un. Il aurait besoin d'un mentor. Vous

<sup>1.</sup> Nous pensons que ceux qui prononcent la première syllabe de ce nom comme dans menton prononcent mal; mais nous croyons aussi que la prononciation mèn est exagérée dans le sens opposé; tous les dictionnaires disent min ou main, ce qui revient au même, et cette prononciation nous paraît la plus conforme à celle qui est généralement usitée. Voy. l'art. In.

<sup>2.</sup> Conseiller serait peut-être plus cenvenable ici, car l'Académie nous dit que « dans ce sens conseil est principalement d'usage au Palais. Cet avocat est le conseil d'un tel. Le conseil soussigné est d'avis... Tout accusé a le droit de se choisir un conseil: »

cies bien jeune pour faire le mentor. N'est leur mentor. Il leur sort de mentor.

Nous avons différé jusqu'ici de faire une remarque sur les noms propres devenus appellatifs ou noms communs, ou bien employés figurément, familièrement, métaphoriquement, par antonomase, par allusion, etc., car l'Académie emploie ces diverses expressions; nous avons, disons-nous, différé notre remarque sur les noms propres afin de pouvoir opposer l'un à l'autre deux noms où les termes de la définition fussent absolument les mêmes. — Mécène, Narcisse, Tabarin, sont des noms devenus appellatifs comme Mentor et Stentor, et cependant les trois premiers sont écrits avec une majuscule (le Mécène, un Narcisse, un Tabarin), et les deux derniers avec une minuscule (un mentor, une voix de stentor 2); Œdipe est devenu un nom commun comme Nicodème, et pourtant l'Académie écrit un Œdipe et un nicodème.

D'un autre côté, il y a des noms communs qui se personnifient, comme dans cette phrase de l'Académie « la déesse de la paix, où simplement, la Paix ». Mais pour cette catégorie de mots encore il n'y a pas plus de principe fixe que pour les noms propres; ainsi, à l'article Vérité l'on trouve: le flambeau de la Vérité, le miroir de la Vérité (grand V), et à Flambeau, Miroir, le flambeau de la vérité, le miroir de la vérité (petit v); à Temps, la faux du Temps (grand T); à Faux, la faux impitoyable du temps (petit t); et même, sans sortir de l'article Personnification, on voit: «La Mollesse (grande M) dans le Lutrin, est une personnification »; et « On dit par personnification, Étre dans les bras de la mort (petite m), du sommeil (petite s). »

Mais ce qui étonne surtout, c'est de ne pas trouver dans le Dictionnaire de l'Académie des noms qui se présentent chaque jour dans la conversation: un excellent automédon, un petit cupidon, un pauvre esculape, un beau ganymède, une charmante hébé<sup>3</sup>, un vrai gargantua, un vieil harpagon, un véritable eldorado; c'est un vrai don Quichotte; c'est du donquichottisme tout pur; vollà votre sosie qui passe. Tous ces mots sont, croyons-nous, plus connus et surtout plus intéressants que architriclin, chiaoux, eolao, icoglan, potron-jaquet et potron-minet, tarare-pon-pon, etc. — Les écuries ou plutôt les étables d'Augias, le tonneau des Danaïdes, une lettre de Bellérophon, la téte de Méduse<sup>4</sup>, la boite de Pandore, le lit de Procraste ou Procuste, etc., sont aussi des expressions qu'on emploie tous les jours au figuré; et si l'Académie ne jugeait pas à propos de mettre ces divers noms à leur

<sup>1.</sup> Le moyen le plus simple pour faire de mentor un nom commun était peut-être de l'accompagner d'un adjectif tel que ceux-ci : Vous avez là un excellent mentor. Cet homme est le melleur mentor qu'il put donner à son fils.

<sup>2.</sup> L'Académie écrit Un orqueil de Sadon (grande S); il nous semble que par la même raison il faudrait Une voix de Stentor, avec une grande S.

<sup>3.</sup> Hébé et Ganymède sont à NECTAR, mais comme noms propres.

<sup>4.</sup> Méduse est à Congons et à Pétrifien.

rang alphabétique, il semble qu'on devrait du moins les trouver aux articles Écurie ou Étable, Tonneau, Lettre, Tête, Boîte, Lit, etc., comme à Fil., à Toile, on trouve le fil d'Ariane, la toile de Pénélope.

Dans le cours du Dictionnaire nous avons bien trouvé le Lethé, fleuve d'oubli (à Oubli), le noir Styx (à Onde et à Noir), et l'impur Cocyte (à Onde); mais nous n'avons vu nulle part ce Phlégéthon qui roulait des torrents de flammes. - Nous avons également trouvé Caron (qui devrait s'écrire Charon comme Charybde), Bacchus et Cérès, Flore et Zéphire (ou plutôt Zéphyre), Thétis et Pélée, Castor et Pollux, Ulysse et Pénélope, Médée et son émule en magie Circé, la chèvre Amalthée; etc.; mais nous aurions désiré voir aux articles Juge ou Enfer les noms de Minos, d'Éaque et de Rhadamanthe. -Nous aurions aussi voulu trouver Polyphème aux articles Antre ou CYCLOPE, Triptolème à l'Agriculture. — Charybde est à sa lettrine, mais non Scylla. — Le serpent Python n'est même pas mentionné à l'article Pythique, bien que les jeux Pythiques ou Pythiens aient été institués en mémoire de la victoire d'Apollon sur ce monstre. — On a omis les jeux Isthmiques ou Isthmiens, qui étaient solennels dans la Grèce comme les jeux Néméens, Olympiques et Pythiques. - Le Minotaure méritait d'être nommé comme l'ont été le Sphinx, les Centaures et les Cyclopes. — On s'attendrait sans doute à voir les douze grands dieux aux articles Dieux ou Divinités, mais ils sont à Olym-PIEN. - On nous a donné les noms des Furies, des Gorgones, des Grâces, des Parques, même ceux des Sirènes et des Harpies, mais nulle part nous n'avons su découvrir ceux des Muses.

Passons à l'orthographe des noms. Nous nous demandons pourquoi il faut écrire avec une majuscule C'est un Adonis, une Agnès, un Argus, un Caton, un Céladon, un Crésus, un Hercule, un Mécène, un Narcisse, un Nestor, un Œdipe, un Sardanapale, un Zoïle, et surtout un Sybarite, un Bucéphale, tandis qu'il faut mettre une initiale minuscule à C'est un cerbère, un claude, un jocrisse, une amazone, une mégère, un mentor, un mirmidon (ou plutôt myrmidon), un nicodème, un olibrius (ou mieux olybrius), un protée, etc.;— un habile Aristarque, nos modernes Aristarques, un orgueil de Satan, et une voix de stentor;— c'est un Gille, un vrai Gille, un Pasquin, un Tabarin; et, c'est un pantalon, un vrai trivelin, un turlupin, un vrai turlupin;— c'est un Iroquois, un fin Normand, un Vandale, un grand Vandale; ce sont de véritables Velches; et, c'est un franc allobroge; c'est un arabe, un gascon; cet homme n'est pas grand grec; c'est un ostrogot. Ce dernier nom n'a pas même l'h que réclame le radical.

On ne pourrait pas objecter qu'on a écrit un Narcisse avec une majuscule pour prévenir toute équivoque avec le nom de la fleur, car alors il aurait fallu la mettre aussi dans C'est un pantalon<sup>1</sup>, pour em-

<sup>1.</sup> Nom d'un personnage de la comédie italienne qui s'emploie figurément et familière-

pêcher toute équivoque avec le nom du vêtement.—A l'article Arlequin nous trouvons Un habit d'arlequin par un petit a; mais à l'article Habit, il y a Habit d'Arlequin, de Polichinelle, avec des majuscules.

Pourquoi encore commencer par une minuscule les centaures, les cyclopes, les faunes, les satyres, les sylvains, les naïades, les sirènes, les harpies, les saturnales, tandis qu'on emploie une majuscule pour les Argonautes, les Pygmées, les Euménides ou Furies, les Gorgones, les Grâces, les Parques, les Bacchanales 1 et les Panathénées?

Il est des noms pour lesquels on est fort embarrassé; comme l'Académie n'a pas donné d'exemples pour le sens propre, on ne sait s'il faut les écrire avec une majuscule ou une minuscule. Cependant l'orthographe de quelques-uns nous est enseignée dans d'autres articles; ainsi nous trouvons:

- (à Pelte) Dans les bas-reliefs antiques, les Amazones sont ordinairement armées de peltes.
- (à LAZZI) Les lazzi d'ARLEQUIN.
- (à PISSER) C'est Jocrisse qui mène les poules pisser.
- (à Botte) Par allusion au personnage de l'Ogre, dans le conte du Petit Poucet.
- (à Foudroyer) Jupiter foudroya les Titans.
- (à FOUDROIEMENT) Le foudroiement des géants (petit g).
- (à RENAISSANCE) La renaissance du PHÉNIX (petit p) est une fable.

Quant à *Bacchante*, l'Académie nous le donne écrit de deux manières : dans les deux premières phrases elle y a mis une majuscule, dans les deux autres une minuscule :

- (à PAMPRE) Les BACCHANTES entouraient leurs javelots de pampre et de lierre.
- (à THYRSE) Javelot... dont les BACCHANTES étaient armées.
- (à BACCHANALE) Représentation d'une danse de BACCHANTES et de satyres.
- (à Là) Là une troupe de BACCHANTES, ici un groupe de jeunes gens.

Nous présumons qu'il faut commencer par une grande lettre, le Bucentaure, le Colisée, etc., et par une petite, une lamie, les larves, les lémures, les lupercales, les napées, les néréides, les oréades<sup>2</sup>, etc.; mais nous ne savons quelle orthographe suivre au sujet de Une maritorne, un mercure, etc.; faut-il y mettre une majuscule comme dans un Argus, ou une minuscule comme dans Un mentor<sup>3</sup>?

ment pour signifier Un homme qui prend toute sorte de figures, et qui joue toute sorte de rôles pour arriver à ses fins.

- 1. L'Académie écrit « Célèbrer les Bacchanales (grand B), et Célèbrer les orgies (petit o).
- 2. Quant à nous, nous écririons Napées, Néréides, Oréades, et aussi Naïades, Sirènes, etc.
- 3. Nous sommes à peu près certain qu'il faut écrire avec de petites initiales carrare (marbre de Carrare), sassenage et cantal (fromages de Sassenage en Dauphiné et du Cantal en Auvergne) comme ángora, gruyère, roquefort, pancaliers, moka, etc.; mais il n'en est pas moins vrai que l'Académie aurait dû mettre des exemples aux articles Carrars, Sassenage et Cantal, comme elle l'a fait pour les autres mots que nous venons de citer, afin que le lecteur n'eût aucun doute sur l'orthographe à suivre. Sous ce rapport on reggette qu'elle n'ait pas même mentionné dans son Dictionnaire le mot cognac, qui est d'un usage journalier, et que bien des personnes écrivent avec une majuscule. Nous en dirons autant pour la

Il serait bien à désirer que l'Académie posat des règles fixes pour trancher toutes ces questions.

Maintenant nous allons citer quelques locations familières sur lesquelles il paraît n'y avoir aucun doute, parce que l'Académie y est généralement d'accord avec elle-même :

du sedan, du louviers, de l'elbeuf (pour, du drap de Sedan, de Louviers, d'Elbeuf).

du nankin (toile de coton qui se fabrique à Nankin).

du pékin (étoffe de soie sabriquée à Pékin ou en Chine).

de belle malines brodée (dentelle originairement fabriquée à Malines).

une tenture, une robe de perse (toile peinte qui vient de Perse).

du masu'ipatan (toile de coton originairement fabriquée à Masulipatam <sup>1</sup>).

un caudebec (un chapeau de Caudebec).

un meuble, un lit de damas (espèce de satin à fleurs et à deux envers, originairement fabriqué à Damas).

ce sabre est un vrai damas (fabriqué à Damas).

une olinde (lame d'épée fabriquée à Olinde, ville du Brésil).

un angora (chat à poils longs et soyeux, originaire d'Angora).

du gruyère, du roquefort (du fromage de Gruyères, de Roquefort).

des brignoles, du damas (des prunes de Brignoles, de Damas).

un pancaliers (un chou de Pancaliers 2, ville du Piémont).

du moka (du café de Moka 3).

du curação (liqueur où il entre de l'écorce d'oranges amères qui croissent à Curação, l'une des Antilles).

du garus (de l'élixir de Garus).

du mithridate (antidote qu'on attribue à Mithridate).

Par analogie on écrit aussi, bien que l'Académie n'en donne pas d'exemples, du bordeaux, du bourgogne, du champagne, etc., pour Du vin de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne.

Voici encore quelques phrases de l'Académie où se trouvent des noms modernes :

Fusée à la Congrève, cafetière à la Dubelloy.

potage à la julienne, sauce à la béchamel , sauce-Robert;

puis vient le quinquet (qui devrait s'appeler argand ou lampe à l'Arvalenciennes ou valencienne (dentelle fabriquée à Valenciennes), qui jouit d'une grande ré-

putation et qui méritait d'être citée puisqu'on a consacré un article à la malines.

1. Lorsqu'un nom propre a été modifié, comme masulipatan, guingan, macadam, etc., au lieu de Masulipatans. Guingamp. Mac-Adam. il doit naturellement commencer par une mi-

lieu de Masulipatam, Guingamp, Mac-Adam, il doit naturellement commencer par une minuscule.

2. L'Académie conserve l's finale du nom dans du louviers, un pancaliers, de la malines; elle la supprime dans du gruyère, une brignole.

3. Elle maintient la majuscule lors même que le de est supprimé : café Moka, café Bourbon.

—Quant à l'étoffe appelée cachemère, elle l'écrit par un petit c, même en employant la préposition de : une robe de cachemire, un châle de eachemire.

4. Il nous semble que le même principe qui fait généralement écrire, Un métier à la Jacquart, une lampe à l'Argand, et qui a fait écrire par l'Académie, Fusée à la Consurve, cafétière à la Dubelloy, demandait une majuscule à fulienne et à étéhamel (potage à la Julianne, sauce à la Béchamel), car ces phrases signifient, A la façon, à la manière de Julianne, de Béchamel, — Il faudrait également employer la majuscule dans les locutions posage Julianne, sauce Béchamel, comme l'Académie l'a fait pour cefé Moha, café Bourbon, sauce-Robert.

gand, nom du véritable inventeur); un jaquemart (corruption du nom de l'inventeur, Jacques-Marc); le stras (qu'il vaudrait peut-être mieux écrire strass, puisqu'on prononce deux s et que l'inventeur se nommait, dit-on, Strasze), et le nonius (que l'Académie aurait aussi peut-être mieux fait d'appeler vernier, puisque tel paraît être le nom de l'inventeur). — On voit par là que sir William Congreve et MM. Dubelloy, Robert sont plus favorisés que leurs émules en inventions; leurs noms sont ornés d'une majuscule.

Dans les nouveaux dictionnaires on trouve de plus : le macadam, méthode de pavage où l'on emploie le granit concassé, et qui a été inventée par Mac-Adam; un mull-jenny (appareil employé dans le filage du coton, ainsi appelé, dit-on, de Jenny, femme de l'inventeur); un jacquart ou jacquard (ou métier à la Jacquart, nom de l'inventeur), métier à tisser des étoffes de soie brochées. — On dit souvent une chaptal, pour Une cafetière à la Chaptal; une carcel pour Une lampe de Carcel; mais on ne dit pas une papin pour Une marmite à la Papin.

Nous pourrions ajouter encore quelques noms de pays dérivés de ceux des navigateurs qui les ont découverts: l'Amérique, ainsi appelée du prénom d'Améric Vespuce, bien que le véritable découvreur fût Christophe Colomb; — la Colombie, qui reçut ce nom en l'honneur de ce même Colomb; — la Tasmanie, découverte par Tasman; — la Diéménie, ou plutôt la Terre de Diemen, ainsi appelée du nom de van Diemen, gouverneur de Batavia<sup>1</sup>, etc.

Amati et Stradivarius étaient de célèbres luthiers; Alde Manuce, Elzévir, Estienne, de célèbres imprimeurs, dont les noms ont été donnés à leurs œuvres typographiques; mais les lexicographes ne sont d'accord ni entre eux ni avec eux-mêmes sur la manière d'écrire ces noms ainsi appliqués; tel écrit les amatis (petit a) sont fort rares, et ce violon est un Stradivarius (grande S); tel autre, c'est un Alde, une collection d'Aldes (grand A), et bel elzévir, la collection des elzévirs (petit e), etc. Nous pensons qu'il serait mieux de suivre pour ces anciens noms la règle qu'on suit pour les nouveaux, et d'écrire un stradivarius, un alde, comme on écrit un jacquart, le stras, une chaptal et une carcel.

Enfin à l'article Maître l'Académie écrit maître Jacques, et maître gonin, maître aliboron<sup>2</sup>. Gonin est un nom d'homme aussi bien que Jacques; seulement Jacques est un prénom de tous les temps, tandis que gonin (petit g) est un nom de famille, et le personnage qui a

<sup>1.</sup> Quelques géographes donnent indifféremment les noms de Tasmanie ou de Terre de Diemen à l'île située au sud de la Nouvelle-Hollande, dont elle est séparée par le détroit de Rass.

<sup>2. «</sup> Fig. et fam., Maître Jacques, homme qui réunit plusieurs emplois dans une maison. Il est à la fois consinier, valet de chambre, cocher; c'est un maître Jacques. » — « Prov. et en mauvaise part, Maître gonin, homme rusé, fin et adroit. Ce sont des tours de maître gonin. » — « Pop., Maître aliboron, homme ignorant, stupide, ridicule, qui ne se connaît en rien. C'est un maître aliboron. » (Académie.)

donné lieu à cette locution était un adroit escamoteur du temps de Louis XIV. Cette différence dans les dates ne nous semble pas suffisante pour en mettre une dans l'orthographe. — Quant à aliboron, dans maître aliboron, il s'écrivait autrefois aliborum; et quelle qu'en soit l'étymologie ce n'était qu'une épithète <sup>1</sup>. Depuis qu'il a été employé par La Fontaine (liv. I, fab. 43),

Arrive un troisième larron Qui saisit maître aliboron,

il ne se dit plus que de l'âne ou d'un âne.

MÈRE... Grand'mère, Aïeule... Populairement, on dit quelquesois Mère-grand. — Ne devrait-on pas, dans cette inversion, maintenir l'apostrophe et écrire mère-grand', nos mères-grand', comme l'Académie écrit gard' à l'article Dieu dans cette phrase : Dieu vous garde ou vous GARD'?

méridional, ale, adj... Les peuples méridionaux. — L'Académie a mis ailleurs les Septentrionaux, les Orientaux, les Occidentaux; il aurait été convenable de mettre également ici « On dit aussi, substantivement, les Méridionaux. »

MÉRIDIONAL, ALE... Pôle méridional. Amérique méridionale. — Peut-on dire le pôle méridional comme on dit le pôle sud? Sans doute on dit indifféremment le pôle septentrional et le pôle nord; mais nous avons un scrupule au sujet de l'expression pôle méridional?, bien qu'elle soit consacrée par l'Académie, et nous aimerions mieux pôle sud, pôle antarctique, qu'on trouve à l'article Sun (le pôle sud, le pôle antarctique). Il nous semble que méridional est un terme relatif à notre hémisphère, et dont la signification s'arrête aux pays situés sur la ligne équinoxiale, pour recommencer en sens opposé au pôle antarctique ou sud et s'arrêter également à la ligne. Nous croyons que c'est une faute de dire le pôle méridional comme il le serait de dire, par exemple, que la Patagonie est située au midi de la république Argentine, que la Nouvelle-Hollande est au midi de la Nouvelle-Guinée.

mérinos. — Ajoutez: On fait sonner l'S.

**MÉSAIR** ou **MÉZAIR**. Allure du cheval, qui tient le milieu entre le terre à terre et les courbettes.— Nous croyons que la variante *Mézair* aurait dû figurer la première, comme étant la plus conforme à l'éty-

<sup>1.</sup> Suivant Huet, le surnom de maître aliboron sut donné à un avocat ignorant qui, plaidant en latin et voulant dire que sa partie adverse n'était pas recevable dans ses alibi (on peut-être mieux, alibis), s'écria: Nulla ratio habenda est istorum aliborum. Le mot est resté, et dès lors il a servi à désigner un homme ignorant, un âne.

<sup>2.</sup> L'expression pôle austral ne nous satisfait pas non plus complétement, car la température de ce pôle est encore plus froide que celle du pôle nord, et le mot austral nous semble devoir être réservé en géographie pour les pays chauds, comme il l'est en botanique et en zoologie : animal austral, plante australe; les noms de continent austral, d'Australie, d'Australie, d'Australie, donnés à des contrées qui sont près de la ligne, condamnent en quelque sorte celui d'hémisphère austral et surtout celui de pôle austral.

mologie italienne (mezz' aria, allure moyenne). L'orthographe més semble avoir dans ce mot la même valeur que dans mésalliance, mésaventure, etc., ce qui trompe sur la signification qu'il a réellement.

MÉSAVENIR, s. f. Il a le même sens que Mésarriver. Votre cause est bonne, il ne saurait vous en mésavenir. — Au lieu de « s. f. », lisez « verbe neutre ».

MESSIRE, s. m. Titre d'honneur... Poire de-Messire Jean, Poire de couleur rousse, qui est cassante et fort sucrée, et qui est mûre en octobre ou en novembre. Compote de poires de Messire Jean.

Nous ne parlerons pas de l'humble dame-jeanne, mais nous opposerons la prune de reine-Claude à la poire de Messire Jean, et nous demanderons pourquoi Messire prend une grande M, tandis que reine s'écrit avec une petite r; puis, pourquoi un tiret entre reine et Claude, et point entre Messire et Jean; puis encore, pourquoi l'on peut dire simplement une reine-Claude (en supprimant prune de) et non un Messire Jean (en supprimant poire de); et enfin, pourquoi l'on n'écrirait pas un messire-jean et une reine-claude, avec des minus-cules, et des messires-jeans, des reines-claudes, comme on écrit des saints-germains.

MESURE... A fur et à mesure, à fur et mesure. — Ici il manque l'expression au fur et à mesure, qui est à l'article Fur. Voy. ce mot.

mÉTONOMASIE, s. f. T. didact. Changement de nom propre par la voie de la traduction, comme *Mélanchton*, fait de deux mots grecs, pour *Schwarzerd*, qui, en allemand, signifie Terre noire; *Ramus*, pour *la Ramée*; *Mélastase*, fait aussi de deux mots grecs, pour *Trapassi*.

A l'article GRÉCISER l'Académie dit « Métastase est le nom de Trapasso, grécisé. » Ici elle dit Trapassi, et nous croyons devoir préférer cette variante, qui seule se trouve dans tous les dictionnaires que nous avons consultés.

Le célèbre ami de Luther écrivait-il son nom primitif Schwarzerd 1 on Schwartzerde, comme le veulent la plupart des biographes ? Nous pouvons laisser cette question à vider aux savants ou plutôt aux érudits. Quant au nom grec, l'orthographe Mélanchton ne nous paraît pas régulière: le ch appelle après lui un th et non un simple t, comme on le voit dans autochthone, ichthyologie et ichthyophage, Chthonie, Érechthée, Érichthonius, Érysichthon, etc. Il en est de même du ph: aphthe, apophthegme, diphthongue, ophthalmie, phthisie, Phthiotide, etc. — A cette règle il y a une exception, naphte. Voy. ce mot.

MEUBLE... Acheter des meubles à un inventaire. — Au mot Inven-TAIRE, on lit : « Inventaire signifie quelquefois, par extension, Une

<sup>1.</sup> Nous savons que la mode actuelle tend à supprimer dans les mots et même dans les noms allemands le t qui précède le z; ainsi dans le grand dictionnaire de Laveaux on a mis quarz, quarzeux, au lieu de quartz, quartzeux. Quant au nom de Leibnitz, qui jusqu'à ces derniers temps s'était écrit avec tz, M. F. Hoefer, directeur de la Nouvelle biographie générale de MM. Didot, affirme que tous les autographes qu'il a vus de cet homme célèbre sont signés LEIBNIS.

vente de meubles inventoriés par un officier ministériel. Il y a un inventaire sur telle place publique, dans cette maison-là. J'ai acheté cela à un inventaire. Ce sens vieillit : on dit Encan. — On se demande pourquoi l'Académie a employé inventaire au lieu d'encan dans cet article Meuble. Voy. Bien.

MIDI... Il est midi, midi et demi, midi un quart, midi trois quarts. A l'article Minuit on trouve « Minuit et demi. A minuit un quart »; — à Quart « Deux heures et un quart. Deux heures un quart. Deux heures trois quarts »; — mais à Tiers on lit « Deux aunes et un tiers. Trois aunes et deux tiers ». Assurément nous préférons l'emploi de la conjonction, et nous ne voyons pas pourquoi on la supprimerait devant un quart, trois quarts, plutôt que devant demi ou demie, un tiers et deux tiers. A l'article Aune on trouve une ellipse plus forte encore, celle de « et un » : « demi-aune demi-quart ».

MILLE-FEUILLE, s.f. Plante de la famille des Radiées, ainsi nommée parce que ses feuilles sont découpées très-menu... — Il nous semble que si l'on ne veut pas écrire mille-feuilleS comme on écrit mille-feurlS et mille-piedS, il faudrait réunir les deux mots (millefeuille) comme dans chèvrefeuille, qui autrefois s'écrivait chèvre-feuille, et dans quintefeuille, que l'Académie a toujours écrit ainsi.

minosa, s. f.—L'Académie donne le genre féminin à ixia, mimosa, opuntia, et le genre masculin à acacia, althœa, becabunga, cobœa, cochlearia, dahlia, datura, hortensia, etc. Les botanistes, et entre autres de Candolle, donnent le genre masculin à toutes les plantes dont le nom se termine par a; il serait à désirer que l'Académie suivit le même principe.

MINIATURE. (On prononce ordinairement mignature.) - Nous croyons qu'on devrait écrire mignature, comme Buffon; ce mot vient évidemment de mignon ou de mignard, et non de minium, puisqu'on peut faire des miniatures sans employer la moindre parcelle de cet oxyde, auquel on substitue très-bien la laque, le carmin, etc. Les diverses acceptions de ce mot confirment notre opinion : c'est la finesse, la délicatesse de ce genre de peinture qui lui ont valu ce nom, qu'on applique également aux ouvrages de littérature faits dans de petites proportions, aux objets d'art de petite dimension et travaillés avec délicatesse, et même aux personnes ou aux choses petites et délicates, etc., comme dans les phrases suivantes : Il a donné une description en MINIATURE de toutes les parties du globe. Cette boîte est une vraie MINIATURE. Cette personne est une jolie petite MINIATURE. L'oiseaumouche, cette charmante MINIATURE... Ce joli animal (le perrito fino) peut être considéré comme une MINIATURE du barbet. On la prendrait (la couronne du roi des gobe-mouches) pour la MINIATURE d'une queue de paon. Dans toutes ces acceptions, l'orthographe MIGNATURE serait donc plus en harmonie que l'autre avec la véritable signification du mot.

MINUIT, s. m. — Accolé au mot caréme ou aux noms de mois, mi prend le genre féminin: la mi-caréme, la mi-janvier, la mi-août, la mi-septembre, etc.; réuni au mot nuit, qui est féminin, il prend le genre masculin: Sur le minuit; minuit sonnant, minuit sonné, minuit et demi. Ouelle bizarrerie!

mirmidon, s. m. (Quelques-uns, pour se conformer à l'étymologie, écrivent *Myrmidon*). — Nous croyons que les *quelques-uns* dont parle l'Académie forment la majorité, et que ce mot aurait dû conserver l'y.

MOBILE, adj. des deux genres... Mobile, substantif, signifie aussi La force mouvante. L'eau est le mobile de cette machine. — Nous croyons que dans cette acception du sens propre on ne dit plus guère que moteur, et qu'il aurait été convenable de mentionner ici ce mot, puisque nous lisons à l'article Moteur: « Moteur, en termes de Mécanique, signifie Mobile, ce qui imprime le mouvement. L'eau, le feu est le premier moteur de cette machine. Le moteur doit être proportionné à l'effet qu'on veut produire. »

MOBILE... Fig., Premier mobile, se dit d'une personne qui donne le mouvement à une affaire, à une association. Un tel est le premier mobile de cette affaire, de cette conjuration. — Nous croyons également qu'au lieu de premier mobile on dit plutôt promoteur, et qu'il aurait fallu mentionner ce synonyme, qui est admis par l'Académie: « Il (promoteur) se dit aussi de celui qui donne la première impulsion pour 2 quelque chose. Ce prince fut le promoteur de la guerre. Il fut le promoteur de cette querelle. Il fut un des plus ardents promoteurs de la réforme. »

mobiliaire, adj. f. Qui consiste en meubles, ou qui concerne cette nature de biens. Propriété, richesse mobiliaire. Contribution, imposition mobiliaire. — Mobilier, Ere, adj... Succession mobilière, Succession ou portion de succession qui consiste en meubles.

Puisque mobiliaire et mobilier, ère, signifient Qui consiste en meubles, pourquoi n'écrirait-on pas propriété, richesse mobilière, et même contribution, imposition mobilière, comme succession mobilière? Il n'y aura jamais que les notaires et les membres du barreau qui sauront établir une différence dans la valeur de ces deux variantes.

modèle... se dit aussi, en Sculpture, de la représentation en terre ou en cire d'un ouvrage qu'on se propose d'exécuter en marbre ou en quelque autre matière. Modèle de terre, de cire. — Il se dit également de la représentation en petit d'un objet qu'on se propose d'exécuter en grand. Le modèle d'un édifice. Modèle de plâtre, de stuc, de bois. Le modèle d'une machine. Modèle de vaisseau, de canon.

L'Académie a toujours employé la préposition de pour exprimer le

<sup>1.</sup> Nous croyons qu'il fallait dire simplement l'eau... est le moteur..., ou bien, le principal moteur, et non, le premier moteur.

<sup>2.</sup> Ne dit-on pas plutôt : donner l'impulsion, la première impulsion à quelque chose, comme on dit : donner le mouvement à ? A l'article Impulsion nous ne trouvons aucun complément, ni pour le sens propre ni au figuré.

« rapport particulier d'une chose à la matière dont elle est faite. Une porte de bois. Un pont de pierre. Une barre de fer. Une tabatière d'or. Une table de marbre. Un habit de drap... » Il nous semble cependant qu'on pourrait dire : Il faut là une porte bien épaisse, en bon chêne. Je voudrais une belle table en acajou plein. Il a une magnifique armoire en noyer sculpté », et encore Un modèle en terre, en cire, c'est-à-dire exécuté en terre, en cire. Nous avouons même qu'on est quelque peu surpris de voir de exprimer deux rapports aussi différents que ceux-ci : Modèle de vaisseau, de canon, et Modèle de plâtre, de stuc, de bois ¹. Nous aimerions également mieux en dans cet exemple :

(à TERRE) Les sculpteurs font leurs modèles de terre.

Enfin il nous semble qu'il doit être permis d'employer en au lieu de la préposition de lorsqu'il peut résulter de l'emploi de cette préposition une équivoque fâcheuse comme dans la phrase suivante: Un pivot d'acier fondu qui tourne sur un GRAIN DE cuivre logé dans la crapaudine. Ici grain n'a pas la même signification que dans grain de sable, de sel, de plomb, etc.; c'est le nom d'une petite pièce de métal dont la forme approche de celle d'un grain d'orge, et l'on en fait avec de l'acier, du cuivre, etc. Nous pensons donc que l'auteur de cette phrase a fait très-sagement de dire: Un pivot en acier fondu qui tourne sur un grain en cuivre...

modiste, s. des deux genres... Un modiste. Une modiste. — On est aussi surpris de trouver dans le Dictionnaire de l'Académie Un modiste, qu'on l'est de n'y pas voir un laitier, une funambule, une herboriste, etc.

MOI... entre aussi dans le sujet de la phrase, lorsqu'il est joint à d'autres mots qui forment le sujet. Son père, sa mère et moi le lui avons défendu. Mon avocat et moi sommes de cet avis. — On trouve encore à l'article Sans:

Il s'en est emparé sans que mon frère et moi nous en soyons aperçus.

Mais nous croyons qu'il est mieux de mettre avant le verbe un pronom pluriel qui résume les pronoms employés précédemment, comme
on le trouve dans les exemples suivants:

- (à Moi) Vous et moi nous sommes contents de notre sort.
- (à Tu) Toi et moi nous avons fait ce que nous devions.
- Id. J'ai appris que toi et lui, que toi et ton frère vous partiez bientôt. et nous mettrions le pronom nous dans cette phrase

Lui et moi nous irons à la campagne.

aussi bien que dans celle-ci, qui n'en est qu'une inversion :

(à Moi) Nous irons à la campagne lui et moi.

1. Nous ne pensons pas qu'on puisse dire Un modèle de canon de bois, de statue de terre, de figure de cire, pour exprimer que le modèle de canon, de statue ou de figure est fait avec du bois, de la terre, de la cire; d'ailleurs on risquerait beaucoup de n'être pas compris, tandis qu'on le sera parfaitement, croyons-nous, en disant Un modèle de canon (fait, exécuté) en bois; un modèle de statue en terre; un modèle de figure en cire.

- MOI... Quelquefois, mais dans le discours familier seulement, il se met par redondance, et pour donner plus de force à ce qu'on dit. Faites-moi taire ces gens-là. Donnez-leur-moi sur les oreilles. On trouve ailleurs:
  - (à Explétif) Prenez-moi ce flambeau.
    - Id. Je vous le traiterai comme il le mérite.
  - (à Porte) Enfilez-moi la porte bien vite.
  - (à ATTRAPER) Attrape-TOI cela.

Cette dernière phrase nous semble plus que familière. Nous préférons l'emploi des pronoms explétifs dans des phrases telles que celles-ci :

Vous le voulez, vous; et moi, je ne le veux pas.

- (à Nous) Nous voulons, nous, que telle chose se fasse. .
  - Id. Nous pensons, Nous, que telle chose doit être.
- (à Lui) Je le choisis, Lui, de préférence à tout autre.

MOI. — Il aurait été bien de répéter ici une locution très-usitée qui se trouve à l'article Être : « Il n'est pas en moi de faire telle chose, Il n'est pas en mon pouvoir, ou il n'est pas dans mon caractère de la faire ». C'est en effet le mot moi qui nous paraît être le principal de la phrase, celui dont la signification locale a besoin d'être expliquée; et conséquemment c'est à l'article Moi qu'on ira la chercher, plutôt qu'à Être ou à En¹.

moins. — Rien moins que, comme chacun le sait, est une de ces locutions dont le sens équivoque ne peut être déterminé que par ce qui précède ou ce qui suit. Avant de l'examiner nous en citerons quelques autres qui nous viennent à la mémoire. Étre sans prix signifie également, N'avoir aucune valeur ou Être d'un prix inestimable; — Étre capable de tout peut signifier Être propre aux emplois les plus élevés, et Être capable des plus grands crimes. C'est dans ce dernier sens qu'on l'emploie le plus fréquemment; — Faire un passe-droit à quelqu'un, c'est lui faire une faveur ou, plus ordinairement, une injustice; — Bon jour, bonne œuvre, se dit d'une bonne ou d'une mauvaise action faite dans un jour solennel. — Chez les Romains, le mot privilegium, privilège, a signifié Une loi exceptionnelle portée contre un particulier, ou Un privilège, une faveur.

Ici nous avons Rien moins que, qui, soit devant un substantif, soit devant un verbe, affirme ou nie la proposition exprimée. Vous lui devez de la reconnaissance, car il n'est RIEN MOINS QUE votre bienfaiteur (Il est votre bienfaiteur). Vous pouvez vous dispenser de reconnaissance envers lui, car il n'est RIEN MOINS QUE votre bienfaiteur

<sup>1.</sup> A l'article En, on lit « Il n'est pas en mon pouvoir de faire cela, il n'est pas en moi de le faire »; mais pour les personnes peu exercées dans notre langue, la seconde phrase ne sera probablement pas synonyme de la première, qui aurait pu devenir explicative si elle avait suivi au lieu de précéder, et qu'elle cût été mise en caractère différent. D'ailleurs à l'article Étres l'Académie lui donne deux acceptions, tandis qu'à En, où il n'y a pas de définition, on ne sait si elle a voulu lui en donner une seule et quel sens elle y attache.

(Il n'est pas votre bienfaiteur). — Et de même: Vous le croyez votre concurrent; il a d'autres vues, il ne désire rien moins, il ne se propose rien moins que de vous supplanter, il n'aspire à rien moins qu'à vous supplanter (Il n'est point votre concurrent; vous supplanter est la chose qu'il désire, qu'il se propose, à laquelle il aspire le moins). Vous ne le regardez pas comme votre concurrent; cependant il ne désire rien moins, il ne se propose rien moins que de vous supplanter, il n'aspire à rien moins qu'à vous supplanter (Il est votre concurrent; il n'aspire pas, etc., à moins qu'à vous supplanter). — Il n'est rien moins que sage signifie Il n'est point sage. Marmontel, pour exprimer l'idée contraire, a dit: Écoutez bien cet homme, il n'est rien de moins qu'un sage (c'est un vrai sage). — Au reste, dit l'Académie, il est bon d'éviter cette façon de parler, à cause de l'équivoque qu'elle entraine.

MOITIÉ... De l'argent plus d'à moitié dépensé. — A l'article Dem nous trouvons « Cela est plus d'à demi fait. Cela est plus qu'à demi fait »; pourquoi ne dirait-on pas également « de l'argent plus qu'à moitié dépensé »? Bien que l'usage semble avoir prévalu en faveur de plus d'à moitié, plus d'à demi, et qu'on ait critiqué ce vers de Racan,

La trame de mes jours est plus qu'à demi faite.

nous croyons devoir préférer que à de, parce qu'il nous semble trèsdifficile de donner la construction pleine avec la préposition, tandis que l'emploi de la conjonction suppose simplement l'ellipse de jusque:

De l'argent plus que (jusque) à moitié dépensé.

Mon adversaire était déjà plus que (jusque) à moitié vaincu, lorsque...
Une bouteille plus que (jusque) à moitié, plus que (jusque) aux trois quarts pleine, vide.

Mon ouvrage est fait plus que (jusque) à moitié, à demi, aux trois quarts.

MOKA.—Toutes les grammaires nous disent que devant un adjectif on met la préposition de seule et non accompagnée de l'article. Ce marchand a de bon savon, de bonne moutarde, d'excellent drap, de très-belle dentelle, etc., et l'Académie dit également,

- (à Api) Voilà pe fort bel api.
- (à BATISTE) De belle batiste.
- (à Elbeuf) Voild de bel elbeuf, un bon elbeuf.
- (à INCARNAT) Voild DE bel incarnat.
- (à Jaune) C'est du jaune, de beau jaune.
- (à LAQUE) Voild DE vrai, DE beau laque.
- . (à Plaqué) Voilà de beau plaqué.
  - (à TETER) Il a teté de mauvais lait.

Mais ici et ailleurs elle ajoute l'article ou elle met du, c'est-à-dire de le:

- (à Moka) Du bon moka, du vrai moka.
- (à Agavé) Ses feuilles contiennent un fil dont on fait des cordes et DE LA grosse toile.
- (à RAPÉ) Il ne nous a donné à boire que du rapé, ou mauvais rapé.
- (à VRAI) Du vrai marbre. Un vrai diamant.
- (à Rousselet) Du gros rousselet. Du petit rousselet.

Nous pensons que ces deux dernières phrases sont exactes, parce qu'il y a deux sortes ou qualités de rousselet, et qu'il s'agit de distinguer le gros rousselet du petit rousselet; mais pour les autres exemples, nous croyons que ce sont des fautes à corriger.

moment, s. m... En ce moment, loc. adv. Présentement, à l'heure qu'il est. Revenez me voir demain, je suis trop occupé en ce moment pour vous recevoir. — L'Académie aurait dû faire connaître la différence de signification que présentent les expressions en ce moment et à ce moment. Nous croyons que la dernière ne s'emploie qu'en parlant d'un temps passé et signifie Alors. La dernière fois que vous vintes à Paris, il me fut impossible d'aller vous voir; à ce moment, j'étais retenu dans mon lit par une cruelle maladie. On pourrait dire aussi : En ce moment-là, dans ce moment-là, au lieu de à ce moment : En ce moment-là, j'étais retenu...

Puisque l'occasion s'en présente, nous relèverons une autre locution. « Dans le moment, loc. adv. Bientôt, dans très-peu de temps. Je reviens dans le moment. » — Il nous semble qu'il serait plus exact de dire Dans un moment, comme l'Académie l'a fait dans ce même article : « Je reviens dans un moment », et à Être : « Je suis, je serai à vous dans un moment »; et de réserver dans le moment pour exprimer un temps relatif. Il croyait me prendre au dépourvu; mais dans le moment je me rappelai tout ce qui avait eu lieu, et je lui répondis en conséquence.

Peut-être n'aurait-il pas été inutile de mettre également en présence les locutions dans un moment et en un moment. Je ferai cela DANS (après) un moment; je ferai cela EN (dans l'espace de) un moment.

MONITEUR..., dans les écoles d'enseignement mutuel, se dit de l'élève chargé d'instruire un certain nombre de ses condisciples. L'école de ce régiment a de bons moniteurs. — Il faudrait ajouter : Dans cette acception, Moniteur a un féminin, Monitrice.

wonter, v. n. — L'Académie aurait bien fait de dire ici comme au verbe Descendre: « Il se conjugue avec le verbe Avoir ou avec le verbe Étre, selon que l'on considère l'action ou son résultat ». Le lecteur saurait du moins qu'on a voulu exprimer le résultat et non l'action même dans les phrases suivantes, où peut-être il aurait, lui, employé de préférence l'auxiliaire avoir: Il est monté dans sa chambre, et il y est resté le l'auxiliaire avoir: Il est monté à la sous-lieutenance. Il était lieutenant, et il est monté au grade de capitaine. Cet officier est monté en grade. Cet écolier était en troisième, il est monté en seconde. Le cri de son peuple est monté jusqu'à lui. — Quant à cette phrase: Le blé est monté jusqu'à trente francs l'hectolitre, il nous semble évident qu'elle doit exprimer l'action, et qu'en conséquence si l'on n'emploie pas le passé défini le blé monta, pour exprimer une

<sup>1.</sup> L'Académie fait elle-même usage de l'auxiliaire avoir pour exprimer l'action dans cet exemple, qui précède immédiatement : Il a monté quatre fois à sa chambre dans la journée.

époque antérieure, il faudrait se servir de l'auxiliaire avoir, le blé a monté, comme on l'a fait dans la phrase suivante « Cette dépense n'A pas monté haut. »

MONTER... Monté sur le ton de, En usage de. Cette société n'est pas montée sur le ton de médire. — Ici nous relèverons l'exemple et la définition. Nous croyons qu'on ne dit ni être monté sur le ton de dire, de faire, ni être en usage de dire, de faire. A l'article Ton, l'Académie ne parle aucunement de la première de ces locutions, qui devrait s'y trouver si elle est bonne. Quant à la seconde, nous lisons à l'article Usage : Il a l'usage de diner de bonne heure, Il est dans L'usage de rentrer tard », et non, il est en usage de. »

MORAVE. — Nous croyons que le nom de *Moraves* est plus généralement connu que celui de *Hernutes*; puisque l'Académie a jugé convenable de donner la définition à ce dernier mot, il aurait été bien de répéter ici le nom de *Moraves* pour renvoyer à *Hernutes*.

mordre, v. a... Étre mordu d'un chien enragé. — Être mordu PAR nous semble préférable à de ; et cependant nous n'avons trouvé dans tous les exemples de l'Académie que étre mordu DE 2:

- · (à Mordre) Cet enfant est tout mordu de puces.
- (à Vipère) Il a été mordu d'une vipère.
- (à TARENTULE) Étre mordu de la tarentule.
- (à AUTANT) Autant vaut être mordu d'un chien que d'une chienne.
- (à Enrager) Cet homme a été mordu d'un chien...

On trouve pareillement:

- (& PIQUER) Être piqué DE la tarentule.
- Cependant à ce même article Piquer on lit :

Étre piqué PAR un serpent. Étre piqué PAR un cousin.

Avec mangé on trouve également l'une et l'autre préposition :

- (à VERMINE) Il est mangé, rongé de vermine.
- (à MANGER) Cette écriture, cette planche gravée est mangée PAR le temps.

Avec rongé, c'est toujours la préposition de :

- (à Ronger) Un habit tout rongé de vers.
  - Id. Un homme rongé d'ulcères, de dartres, de vermine.
  - Id. Un homme rongé de remords, de chagrins.

Avec accueilli, assailli, battu, surpris, on trouve tantôt de, tantôt par:

- (à Accueillis de l'orage.
  - Id. Le détachement, en approchant du bois, fut accueilli PAB une décharge de coups de fusil.
- (à Assaillir) Nous sumes assaillis d'une grêle de pierres.
  - d. Nous fûmes assaillis d'une furieuse tempéte.
- (à Tempète) Il a été surpris de la tempéte, PAR la tempête, assailli PAR la tempête.
  - Id. Des vaisseaux agités et battus de la tempête, PAR la tempête.
- 1. A l'article Couveir, l'Académie dit même : Cette chienne a été couverte D'un épagneul, par un épagneul, comme on dirait elle était couverte de sang, de sueur, etc.

- (à BATTRE) Un vaisseau battu de la tempste.
  - Id. Un bâtiment battu PAR la mer, PAR des grains violents.

MORE, s. m. Nom de peuple qu'on ne met ici que parce qu'il entre dans diverses phrases de la langue. Traiter quelqu'un de Turc à More. A laver la tête d'un More on perd sa lessive<sup>1</sup>. — On peut dire, sans crainte d'être démenti, que sur dix personnes il ne s'en trouvera pas deux qui écrivent More par un o; et en géographie il est difficile de mettre en présence More et Mauritanie. Au reste nous lisons dans le Dictionnaire même de l'Académie:

- (à Appeler) Le comte Julien appela les Maures en Espagne.
- (à Christ) Ordre du Christ, Ordre militaire fondé en 1318, par Daniel I<sup>er</sup>, roi de Portugal, pour animer la noblesse contre les Maures.
- (à Expulser) Les Espagnols ont expulsé les Maures.
- (à Expulsion) L'expulsion des Maures coûta bien du temps à l'Espagne.

Toutefois nous devons constater que l'orthographe *More* s'y trouve bien plus souvent: aux articles à, Laver, Lessive, Perdre, Tete, Traiter, Turc, Mozarabe, etc.<sup>2</sup>

MOREAU, adj. m. Il se dit d'un cheval qui est extrêmement noir. Un cheval moreau, de poil moreau. — Ne peut-on pas dire Une jument moreau, et ne faudrait-il pas modifier la dénomination en disant, par exemple « adj. des deux genres »; ou même « adj. invar. »? à moins qu'on n'écrive des chevaux moreaux, ce qu'il aurait été utile de faire connaître par un exemple mis au pluriel.

MORPHÉE. — Ce nom, qu'on prononce tous les jours, devrait se trouver ici pour réunir les diverses locutions dans lesquelles il est employé: « Étre dans les bras de Morphée (à Bras); les pavots de Morphée; Morphée avait versé sur lui tous ses pavots. (à Pavot) ». Il ne faut pas qu'on soit dans la nécessité de demander à divers articles ce qui devrait être réuni dans un seul; et d'ailleurs où cherchera-t-on ces locutions éparses, si l'on consulte le Dictionnaire pour abprendre à les connaître?

MORTE (LETTRE). - VOV. LETTRE.

MORTE-EAU, MORTE-SAISON. — Ici ces deux mots composés sont écrits avec un tiret; au participe de Mourir ils n'en ont pas : Morte eau, Morte saison. Quelle orthographe faut-il suivre?

MOT, s. m. Une ou plusieurs syllabes réunies, qui expriment une idée. Mot français, latin, grec, etc. — L'Académie a fait suivre trop souvent, à notre avis, le substantif mot de la préposition de (le mot de pied, de pharmacien, de rame, etc.), et nous croyons devoir présenter ici les phrases que nous avons remarquées avec ou sans cette pré-

<sup>1.</sup> Dans cet article on trouve : des bas gris de more (petite m); — aux articles Gris, Teint, gris de More, teint de More (avec une grande M).

<sup>2.</sup> Os nous demandera sans doute si nous conserverions au dans la première syllabe des dérivés de Maure. Oui dans mauresque: danse mauresque, architecture mauresque, etc.; mais non dans moreau, morelle, morillon, moricaud, etc., ni même dans mordoré où l'on ne reconnaît plus le radical more dont l'e a été retranché.

position. Nous commencerons par ces dernières, qui nous semblent destinées à servir de règle :

- (à Mot) En théologie, les mots consubstantiel et transsubstantiation sont des mots consacrés; de même qu'en physique les mots gravitation, raréfaction, condensation, etc.
- (à Pénultième) Dans le mot tempête, la pénultième syllabe est longue.
- (A Sous-entendre) Dans ces locutions, Une bouteille de vin, un muid de vin, les mots pleine et plein sont sous-entendus.

Nous avons même trouvé le mot terme non suivi de la préposition de :

(à Prédicable) Le terme Animal est prédicable (peut se dire) autant de l'homme que de la bête.

Maintenant voici quelques-unes des phrases où l'Académie ajoute le de, qui nous paraît choquant surtout dans la dernière phrase, User des mots de Tu et de Toi.

- (à Analogiquement) Le mot de *pied* se dit analogiquement du bas d'une montagne.
- (à Apothicaire) Le mot de pharmacien est aujourd'hui plus usité.
- (à Apothicairerie) Le mot de pharmacie est aujourd'hui plus usité.
- (à Aviron) En termes de Marine il (aviron) est plus usité que le mot de rame.
- (à Don) Le Don est devenu aussi commun en Espagne que le mot de Monsieur en France.
- (à Emporter) Le mot de vertu emporte presque toujours l'idée d'effort fait sur soi-même.
- (à GAZETIER) Il (le mot gazetier) a été remplacé, dans l'usage ordinaire, par le mot de journaliste.
- (à Maman) Terme dont les enfants, et ceux qui leur parlent, se servent au lieu du mot de mère.
- (à TUTOYER) User des mots de tu et de toi en parlant à quelqu'un.

On trouve aussi ce de employé avec certain, comme De certains mots, de certains estomacs, remplir de certaines fonctions; mais pour ces phrases on peut voir l'article Certain.

Nous finirons cet article par une remarque sur deux termes qui nous semblent ne devoir pas être assimilés; ce sont les termes mot et nom. Nom est synonyme de Titre, qualité, qualification morale, et doit être toujours suivi de la préposition de. Il faut dire, les noms de père, d'époux, de mère, de frère, etc.; les noms de grand, d'ami, de bienfaiteur, etc., comme on dirait Le titre, la qualité de père, d'époux, etc., la qualification de grand, d'ami, etc. Il n'en est pas de même pour mot: on dit très-bien, Les mots père, époux, mère, frère: les mots grand, ami, bienfaiteur, etc.

Il est des cas cependant où le de peut et doit même se mettre après mot; c'est lorsqu'il est suivi d'un participe; ainsi l'on dira: il y a là un mot d'ajouté, de supprimé, de sous-entendu, etc.; dans ces phrases, de signifie Qui est: un mot qui est ajouté, supprimé, sous-entendu, etc.

Quelquefois encore, sans être suivi d'un participe, il ne choque pas

précisément; c'est lorsque le mot suivant est une épithète, ou, si l'on veut, lorsque mot peut être lui-même remplacé par épithète, comme dans Le mot de gredin est injurieux.

Il en est de même, croyons-nous, lorsque mot peut être remplacé par nom: le mot de gazetier a été remplacé par le mot de journaliste; les enfants emploient le mot de maman au lieu du mot de mère.

Enfin mot peut, ce nous semble, représenter le mot idée ou quelque autre équivalent, et alors le de ne choque pas davantage, comme dans la phrase suivante de H. Heine: Il (Bellini) avait tant envie de vivre! Le mot de mort excitait en lui un délire d'aversion; il ne voulait pas entendre parler de mourir; il en avait peur comme un enfant craint de dormir dans l'obscurité.

Le peu qui a paru jusqu'ici du Dictionnaire historique de la langue française nous donne la presque certitude que toutes ces nuances y seront exprimées avec des exemples à l'appui; malheureusement nous n'aurons pas le plaisir d'en voir la lettre M. En attendant, il serait à désirer que dans son Dictionnaire ordinaire l'Académie, sans entrer dans de grands détails, nous donnât plusieurs exemples où de serait tantôt admis comme utile, tantôt rejeté comme superflu.

MOT... Mot à mot s'emploie quelquefois substantivement, et signifie Traduction littérale. Cette version n'est qu'un mot à mot. Voilà le mot à mot de la phrase, maintenant traduisez avec élégance. — Ce substantif et le terre à terre nous semblent devoir prendre des tirets comme le téte-à-téte. Il en est plusieurs autres, tels que un à peu près, un en cas, un pot pourri, le laisser aller, etc., où l'Académie n'a pas mis de traits d'union, et où nous les croyons nécessaires.

MOUFLE, s. f. Machine, formée d'un assemblage de plusieurs poulies... Lever un fardeau avec une moufle, avec des moufles. — MOUFLE, s. m. Terme de Chimie. Vaisseau de terre dont on se sert pour exposer des corps à l'action du feu, sans que la flamme y touche immédiatement.

Autrefois moufle était féminin dans les deux acceptions ci-dessus, mais il n'en est plus ainsi : aujourd'hui tous ou du moins presque tous les ingénieurs, les mécaniciens, en un mot les gens du métier, font ce mot masculin quand il signifie Assemblage de poulies, et féminin quand c'est un terme de chimie. C'est précisément le contraire que nous trouvons dans le Dictionnaire de l'Académie; et si elle n'avait pas mis lever un fardeau avec une moufle 1, nous croirions qu'une erreur typographique a fait transposer le genre de ces deux mots.

MOUSSEUX, EUSE, adj... Rose mousseuse se dit abusivement pour

<sup>1.</sup> Dans la quatrième édition on a mis s. m., ce qui est d'accord avec le genre actuel; cependant comme l'exemple dit une moufte, il serait difficile de juger où est la faute typographique, si cette acception ne venait immédiatement après une autre où le genre diffère : MOUPLE, s. f., Mitaine...

Rose moussue, d'une rose dont le calice et la tige sont garnis d'une espèce de mousse. — Moussu, ue, adj. Qui est couvert de mousse. Un arbre moussu. Une pierre moussue. Cette carpe était si vieille, qu'elle avait la tête toute moussue.

Nous croyons que mousseux (qui mousse, qui fait beaucoup de mousse) ne peut se dire en parlant de la rose, et que moussu n'est guère meilleur, car il ne s'agit point ici d'une mousse qui s'attache à la rose comme elle s'attache aux arbres, aux pierres, aux carpes, etc.; nous préférons l'expression rose-mousse (fleur qui participe de la rose et de la mousse), qui est employée dans quelques localités. Cette locution correspondrait à plusieurs autres noms de fleurs et de fruits: clématite-viorne, aristoloche-clématite; abricot-péche, pomme-poire et pomme-figue; chou-fleur, chou-navet, chou-rave, etc.

moustique, s. m. — L'usage, et surtout l'étymologie (en espagnol mosquito, qui lui-même vient de musca), aurait dû faire préfèrer mousquite, ou peut-être mieux encore mosquite. Les Anglais disent mosquito ou musquitto, les Italiens moschino, les Allemands muskito. — On a mieux obéi à l'étymologie pour le genre, qui sans cela semblerait devoir être féminin, genre que l'Académie lui donnait en effet dans la quatrième édition de son Dictionnaire.

Ces transpositions de lettres sont faites dans plusieurs mots par des personnes peu instruites; ainsi l'on dit souvent Saragota pour Saratoga, Tangarog pour Taganrog, Yutacan pour Yucatan, Catalayud pour Calatayud, catacois pour cacatois, etc. On donne aujourd'hui le nom de tangara à l'espèce de passereau que Linné appelait tanagra.

mouvoir... Mû, ue, part.— Le circonflexe nous semble n'être d'aucune utilité au masculin de ce participe, qui n'a pas d'homonyme; on n'en met pas à tu, participe du verbe taire, qui autrefois s'écrivait teu, et qui a pour homonyme le pronom tu; ni à plu, participe de plaire, qu'autrefois l'Académie écrivait pleu<sup>1</sup>.

MUFTI. - Au mot Fetfa, on lit: « Mandement du muphti. »

mules, s. f. pl. Sorte d'engelures qui viennent aux talons dans les grands froids. Avoir les mules aux talons. — Pourquoi ce mot n'a-t-il pas un singulier aussi bien qu'engelure? On n'a pas plus nécessairement une mule à chaque talon qu'une engelure à chaque oreille ou à chaque doigt. — Pourquoi encore dit-on les mules plutôt que des mules, puisqu'on dit avoir des engelures et non les engelures?

MULTINOME, s. m. Terme d'Algèbre. Grandeur exprimée par plusieurs termes que joignent les signes plus ou moins. Il est peu usité:

<sup>1.</sup> On a peine à comprendre la raison de cet e dans le participe des verbes taire et plaire (teu, pleu). Dans teu, ce pouvait être pour empêcher une confusion avec le pronom tu; mais dans pleu c'était un contre-sens, car il aurait dû se mettre au partigipe de pleuvoir, et non à celui de plaire. Cependant on lit dans les deux premières éditions du Dictionnaire de l'Académie « Il a PLEU à Dieu de l'affliger », tandis qu'au participe du verbe pleuvoir il n'y a pas même un circonflexe : « Le bruit couroit qu'il avoit PLU du sang en tel endroit, qu'il y avoit PLU des plerres. »

on dit plus ordinairement et mieux *Polynôme*. — L'Académie aurait, ce semble, mieux fait de dire seulement : « Multinôme. Voyez Polynôme », ou même de ne pas citer ce mot hybride.

muse, s. f. Chacune des neuf déesses qui, suivant les anciens, présidaient aux arts libéraux, et principalement à l'éloquence et à la poésie... La Muse de l'histoire, de l'épopée, de la tragédie, de la comédie champêtre, de la danse, etc.—Il y a neuf Muses; l'Académie n'en mentionne que cinq et n'en nomme pas une. Nous croyons devoir suppléer à son silence en indiquant leurs noms et leurs attributions: Clio présidait à l'Histoire; Calliope, à l'Éloquence et à la Poésie héroïque; Melpomène, à la Tragédie; Thalie, à la Comédie; Euterpe, à la Musique; Érato, à la Poésie érotique; Terpsichore, à la Danse; Polymnie, à la Poésie lyriqué; Uranie, à l'Astronomie.

mystique, adj. des deux genres. Figure allégorique. Il ne se dit que Des choses de la religion.— Au lieu de Figure allégorique, il faut lire, comme dans la quatrième édition, Figuré, allégorique.

## N

NAGEUR, EUSE, s. Celui, celle qui nage, qui sait nager. Grand nageur. Bonne nageuse. — Il signifie quelquefois, Un batelier qui rame. Nous avions quatre nageurs.

On a omis un emploi important de ce mot, celui de nageur pris adjectivement, qu'on trouve à l'article Palmipède: « Il (palmipède) se dit Des oiseaux nageurs qui ont des pieds dont les doigts sont unis par une membrane. »

NAISSANCE... Il est sourd et muet de naissance, des sa naissance.—
Peut-on dire « Il est sourd et muet, il est aveugle des sa naissance »?
Il nous semble qu'avec le présent de l'indicatif il faut employer depuis, tandis que des s'emploie ou avec un temps passé : il était infirme, il fut malheureux, il a été prince des sa naissance;— ou avec le futur : il sera riche des sa naissance.

NAISSANCE. — Pour le sens figuré de ce mot nous trouvons comme exemple « C'est la politesse, c'est le désir de plaire qui a donné naissance à cet usage »; mais pour le sens propre l'Académie ne nous apprend rien. Faut-il dire, Donner naissance ou la naissance à un enfant? Nous lisons

- (à Jour) Mettre au jour, Donner LA naissance.
- (à Monde) Mettre un enfant au monde, Donner LA naissance à un enfant.

Nous pensons donc que dans le sens propre il faut dire donner LA naissance, et au figuré donner naissance. Il est nécessaire que l'Académie signale cette différence en donnant les deux locutions et en les rapprochant autant que possible.

NAÎTRE... Mal ne, ée, adj. Qui a de mauvaises inclinations. — Mort-ne, ée, adj. Mort avant que de naître.

Que né soit considéré comme adjectif dans les locutions un enfant mal né, une fille mal née, c'est-à-dire qui a de mauvaises inclinations, nous le comprenons sans peine, parce qu'il ne s'agit point là de naissance proprement dite; né y est employé figurément. Mais il nous semble que dans mort-né il n'en est pas ainsi; c'est le verbe naitre employé dans le sens propre, et en conséquence né devrait être appelé PARTICIPE et non ADJECTIF. Nous en dirons autant de nouveau-né, et nous pensons qu'il aurait suffi d'un changement dans la rédaction pour tout concilier.

Cela dit, nous relèverons l'omission de dernier-né, correspondant de premier-né, et c'est à l'article Nourrice que nous prendrons notre citation:

## Elle a voulu être la nourrice de son DERNIER-NÉ 1.

En terminant nous poserons une question dont nous n'avons trouvéla solution ni dans les dictionnaires ni dans les grammaires, et qui nous est suggérée par une phrase du Dictionnaire de l'Académie. Elle met avec raison un tiret à légal-né, président-né, ennemi-né, protecteur-né; mais en même temps elle donne un exemple où né n'est pas précédé du tiret : « L'archevêque de Paris et l'abbé de Cluny étaient conseillers d'honneur nés du parlement de Paris. » On comprend parfaitement la cause de cette différence; c'est que dans cette dernière phrase né se rapporte à conseiller et non à honneur; si l'on écrivait conseiller d'honneur avec un tiret, on pourrait en mettre un second entre honneur et né; ainsi par exemple on écrirait un quinze-vingtné, si cette locution était en usage. L'exemple ci-dessus nous donne à penser qu'il ne faut pas de tiret dans les phrases suivantes :

Ce marchand de vin là est très-bien assorti. Ces preuves de bonté là sont rares. Diviser le demi grand arc. — Papier demi grand aigle.

Cependant quelques auteurs mettraient le tiret entre vin et là, bonté et là, bien que là se rapporte à marchand et à preuves; entre demi et grand, parce qu'ils considèrent grand arc, grand aigle, comme ne formant qu'un seul mot ou ne représentant qu'une seule idée. — Enfin nous ferons remarquer que le tiret se transpose quelquefois; ainsi l'on écrit: Notre saint-père le pape et Notre très-saint père.

NAPHTE. — Ce mot, d'origine égyptienne, syriaque ou chaldéenne, etc., se disait en grec naphtha, naphthas et naphthè; les Latins l'ont écrit naphta ou plutôt naphthas. Cette dernière variante est d'accord avec la règle qui veut que le ph soit suivi d'un th, comme dans phthisie, et non d'un simple t; et l'Académie, qui pour la première fois fait ce mot masculin conformément au genre de naphthas (grec ou latin), et pour la première fois aussi écrit aphthe et ophthal-

Nous ne voyons pas précisément l'utilité du tiret dans ces expressions le premier-né, le dernier-né, et nous en demanderons la suppression. Voy. DERNIER.

mie avec th conformément à l'étymologie grecque, aurait bien fait de mettre également th à naphte, qu'on est involontairement entraîné à écrire naphthe. Voy. MÉTONOMASIE.

NE. Mot qui rend une proposition négative, et qui précède toujours le verbe. — Ce tout petit mot joue un grand rôle dans notre langue; et précisément parce qu'il est petit, il s'introduit souvent dans des phrases où il n'a que faire, et où quelquefois même il fait entendre le contraire de ce qu'on veut dire. A quoi sert-il, par exemple, dans les phrases suivantes:

« Je ne commencerai pas mon travail avant que vous ne soyez ici. Je ne ferai rien sans que vous ne soyez présent¹ »?

et ne fait-il pas au moins un non-sens dans celle-ci :

« Il ne compte pour rien tous les services qu'on lui a rendus 2 »?

On n'a pas à reprocher à l'Académie de l'avoir admis dans ces sortes de phrases; mais il en est d'autres d'où, suivant nous, il serait utile de le faire disparaître, ne fût-ce que pour simplifier la diction. Pourquoi faut-il dire

Je crains qu'il ne vienne. Je crains qu'il ne vienne pas. Je ne crains pas qu'il vienne. Ne craignez-vous pas qu'il ne vienne?

A quoi sert la négation dans la première et la quatrième de ces phrases? Quant à celles-ci,

> Je doute qu'il vienne. Je ne doute pas qu'il ne vienne. Doutez-vous qu'il ne vienne?

l'Académie aurait pu y ajouter

Ne doutez-vous pas qu'il vienne?

ce qui aurait fait à peu près le contre-pied des phrases construites avec craindre. Elle dit encore :

Doutez-vous que je sois maldde?

Doutez-vous que je ne tombe malade si je fais cette imprudence?

Dans cette dernière phrase le ne est-il bien nécessaire? ne seraitelle pas comprise si on le supprimait?

- 1. Quelquefois on supprime avant que, sans que, et on les remplace par que... ne; on lit:
  - (à QUE) Je n'irai point là QUE tout NE soit prêt (avant que tout soit prêt).

Id. Il ne fait point de voyage qu'il ne lui arrive (sans qu'il lui arrive) quelque accident.

- 2. Quelques personnes croient que rien a toujours le sens positif de quelque chose s'il n'est pas accompagné de la négation; cependant on dit tous les jours avec l'Académie:
  - (à COMPTER) Il COMPTE pour RIBN tous les services qu'on lui rend.

Id. Pensez-vous qu'il se compte pour RIEN?

(à RIEN) Je compte cela, je compte cet homme-là pour RIEN.

Id. Ce que vous dites et RIEN, c'est la même chose.

ld. Cela me fait moins que RIEN.

## Maintenant voici le verbe Empachen:

La pluie empêche d'aller se promener, empêche qu'on n'aille 1 se promener. Je n'empêche pas qu'il ne fasse ou qu'il fasse ce qu'il voudra.

Comme on le voit, ici la règle n'est plus la même : l'emploi de la particule est nécessaire si la phrase est positive (affirmative); il est facultatif si elle est négative. Mais l'Académie ne dit pas ce qu'il faut faire si la phrase est interrogative ou dubitative, comme celles-ci:

Empêcherez-vous qu'on vienne (ou qu'on ne vienne) me voir?
Voulût-on empêcher que la foule se précipite (ou ne se précipite) à sa rencontre...

A l'article Ne, l'Académie dit : « Après les verbes Nier, disconvenir, on peut indifféremment supprimer le Ne ou l'employer. Je ne nie pas, je ne disconviens pas que cela ne soit, que cela soit »; et à l'article Nier on lit de même :

Je ne nie pas qu'il n'ait fait cela, qu'il ait fait cela.

mais à Disconvenir on trouve une variante, celle du mode indicatif au lieu du subjonctif lorsque la négation est supprimée :

Vous ne sauriez disconvenir qu'il ne vous ar parlé, ou qu'il vous a parlé. Ces deux dernières formes sont celles que l'Académie emploie avec le verbe Désavouer :

Je ne désavoue pas que je n'en aie été faché, que j'en ai été faché.

La locution s'en falloir présente aussi des difficultés. Employée avec peu, peu de chose, de peu, de guère, etc., l'Académie l'accompagne de la particule ne:

- (à Falloir, Peu) Il s'en faut de peu que ce vase ne soit plein.
- (à Guère) Il ne s'en faut de guère que ce vase ne soit plein.
- (à Peu) Il s'en faut peu de chose que cela n'Aille.
- (A FALLOIR) Il s'en fallait PEU qu'il N'EOT achevé.
- (à Peu) Il s'en faut peu que je ne vous blame.
- (à Falloir) Peu s'en est fallu que je ne vinsse.
- (à NE) Peu s'en faut qu'on ne m'ait trompé.

Avec beaucoup, de beaucoup, elle supprime ne :



(à FALLOIR) Il s'en faut de beaucoup que leur nombre soit complet.

Id. Il s'en faut BEAUCOUP que l'un soit du mérite de l'autre.

(à Satispaire) Il s'en faut beaucoup qu'il ait satisfait l'attente du public.

A quoi tient cette différence? Pourquoi dire sans la négation, il s'en'faut de beaucoup que leur nombre soit complet, et avec la néga-

1. L'Académie dit, à l'article NE: « Dans ces phrases, Je crains que mon ami NE meur. vous empéchez qu'on NE chante, et autres semblables, ce mot NE n'exprime point une négation; c'est le NE ou le Quin des Latins, qui a passé dans notre langue. » — Mais le français n'a-t-il pas assez de ses propres idiotismes sans se charger encore de ceux des langues étrangères? L'emploi facultatif de mots dont l'utilité n'est pas démontrée ne fait qu'embarrasser ceux qui écrivent.

tion, Il s'en faut de peu que ce vase ne soit plein? Quelques grammairiens prétendent qu'avec il s'en faut, si la phrase principale est dubitative, interrogative, négative, ou si elle renferme les mots peu, guère, etc., la subordonnée doit prendre la négation ne; mais il nous semble qu'on pourrait très-bien dire:

S'en faut-il de BEAUCOUP que la somme sort complète?

Il ne s'en est pas BEAUCOUP fallu qu'il ror tué.

Peu s'en est fallu, il ne s'en est guère fallu que je russe trompé par son air de candeur.

Nous ne critiquerons pas les grands écrivains qui peuvent avoir employé la négation ne dans ces sortes de phrases; mais nous croyons qu'elle est inutile et qu'il serait bon de la supprimer.

Après un comparatif d'égalité, on ne met pas la particule ne, lors même que la phrase est négative :

Il n'est pas aussr prudent que vous L'êtes.

mais après les comparatifs d'inégalité moins, plus, mieux, etc., on met la négation lors même que la phrase est affirmative:

- (à Moins) Il est moins spirituel qu'il n'est instruit.
- (à PLUS) Il est PLUS heureux que vous ne L'êtes.
- (à MIEUX) Il chante MIEUX, BEAUCOUP MIEUX qu'il NE FAISAIT.

L'Académie met un ne dans le second membre de la phrase, lors même qu'il y a ne pas dans le premier:

(à Plus) Je ne le connais pas plus que vous ne le connaissez.

Buffon aurait dit « PAS PLUS que vous le connaissez »; et il nous semble que l'Académie lui donne raison dans les exemples suivants :

- (à AUTREMENT) Il n'agit pas autrement qu'il parle.
- (à TENIR) Je n'en ai non plus qu'il en pourrait tenir dans l'œil, dans mon œil.
- (à Quitter) Il ne le quitte non plus que l'ombre fait le corps (V. Non plus). Souvent on supprime la seconde négation au moyen d'une ellipse : Il n'est pas plus heureux que vous (ne l'êtes).

Vous n'êtes pas mieux informé que moi (je ne le suis).

Voici deux locutions dans lesquelles l'emploi ou la suppression de ne dépend de l'idée qu'on veut exprimer; si la phrase est positive, on ne met pas la négation; on la met si le sens est indéterminé:

Depuis que je l'aı vu si triste, si sombre, je me suis souvent demandé...

Depuis que je ne l'at vu, il a bien changé, dit-on, au physique et au moral.

Il y a longtemps que je l'AI vu riche, heureux; mais depuis...

Il y a longtemps que je ne l'at vu gai comme il était autrefois.

L'Académie s'est bornée à dife (à Depuis) Depuis que je ne l'ai vu; Depuis que je vous ai vu; (à Longtemps) Il y a longtemps qu'il est revenu; ce qui ne nous apprend rien pour l'emploi qu'on doit faire de la négation. Elle aurait dû nous donner, sinon la règle à observer, du moins des phrases assez complètes pour faire comprendre quand on doit ou non ajouter la particule ne.

NÉCESSITER, v. a. Contraindre, réduire à la nécessité de faire quelque chose. Dès que vous l'attaquez, vous le nécessitez à se défendre. Vous l'avez nécessité à faire telle chose. La grâce ne nécessite point la volonté. — Il signifie plus ordinairement, Rendre une chose nécessaire. Cela nécessite une démarche de votre part.

La première de ces acceptions, qui seule figurait dans les quatre premières éditions, est maintenant à peu près hors d'usage<sup>4</sup>; on ne dit plus Nécessiter quelqu'un à faire ou de faire quelque chose; on emploie la périphrase « Mettre quelqu'un dans la nécessité de ». Quant à la dernière, elle s'emploie tous les jours : Cette bâtisse, ce procès MÉCESSITA de grandes dépenses, des allées et venues, un séjour à Paris.

NÉCROMANCE ou NÉCROMANCIE. Nécromancien, Négromancien, ienne; Nécromant ou Négromant. — L'étymologie et l'analogie avec aéromancie, chiromancie, œnomancie, doivent faire préférer nécromancie à nécromance, et conséquemment lui assigner la première place. L'Académie dit elle-même que nécromance a été le premier en usage, mais que nécromancie est plus usité. — Quant à négromancien et négromant, ce sont des restes de l'ancienne prononciation adoucie g pour c, comme Glaude, Glaudine, segond et segonder, segret et segrétaire, etc., pour Claude, second, secret, etc.; l'Académie aurait pu les supprimer comme elle a fait de négromance et négromancie, qui représentaient la prononciation autrefois à la mode, et prescrite même dans les trois premières éditions de son Dictionnaire, mais dont elle ne parle pas dans les deux dernières (quatrième et sixième).

NÉGLIGER, v. a... Négligé, ée, part. Style négligé. Extérieur négligé. Éducation négligée. — Il est aussi substantif, au masculin... Elle était dans son négligé. Vous voilà dans un grand négligé.

Il nous semble qu'il aurait été plus convenable de mettre Néglicé, s.m., à son rang alphabétique, c'est-à-dire avant Néglicement, s.m., comme l'Académie l'a fait pour Déshabillé. Le lecteur qui n'est pas habitué à ces liaisons d'idées du substantif avec le participe cherche les mots à la place qu'ils doivent réellement occuper, et croit qu'ils manquent s'il ne les trouve pas là. Nous en dirons autant pour certains adjectifs qui sont placés après le verbe dont ils semblent dériver, au lieu de le précéder.

négresse négrerie. — Transposez : Négresse 2. — On devrait écrire Nègrerie avec un è grave, comme espièglerie, mièvre-rie, piètrerie, etc. Voy. Accents.

NÉNUFAR, s. m. — Tous ceux qui ont fait leurs classes écrivent nénuphar, et c'est ainsi qu'on le trouve dans le Supplément de la première édition (1696).

<sup>4.</sup> Sanf cependant le cas du troisième exemple « La grâce ne nécessite point la volomé», qui est un terme mystique sur lequel nous n'avons rien à dira. — On regrette que l'académie n'ait donné qu'un seul exemple de la dernière acception.

<sup>2.</sup> Dans cet article Nágresse, on a mis négresse maronne avec une seule r au lieu de marronne.

NETTOYER, v. a. (Il se conjugue comme Envoyer.) — Lisez: comme Employer, car nettoyer fait au futur je nettoierai et non je netterrai.

— Nous ferons en même temps une autre remarque, c'est que l'Académie avertit qu'il faut conjuguer comme employer les verbes bornoyer, grossoyer, larmoyer et quelques autres qui ne sont guère usités qu'à l'infinitif, tandis qu'elle ne dit rien pour apitoyer, charroyer, côtoyer, coudoyer, etc., qui s'emploient à tous les temps.

NEUTRE, adj. des deux genres... Verbe neutre, Verbe qui ne peut point avoir de régime direct, comme aller, venir, marcher, etc.

Voilà une définition bien brève, et qui n'est guère satisfaisante. L'Académie, qui, sans le dire expressément, nous donne à entendre que les substantifs neutres sont ainsi appelés parce qu'ils ne sont ni masculins ni féminins, — et que les sels sont dits neutres quand ils ne sont ni acides ni alcalins, — aurait pu tout au moins nous dire si les verbes neutres ont reçu ce nom parce qu'ils ne sont ni actifs ni passifs. Bonne ou non, ce serait du moins une explication admissible.

Mais ce n'est pas ici seulement que nous sommes arrêté au sujet du mot neutre. Dans le cours de son Dictionnaire, l'Académie appelle souvent verbe neutre ce qu'ailleurs elle regarde comme un verbe actif employé absolument, ou même comme actif, sans restriction (Voy. Daigner, Différer, etc.). Les exemples que nous pourrions citer sont nombreux, et nous n'aurions que l'embarras du choix; mais nous nous bornerons à trois yerbes, qui par leur synonymie apparente, sinon réelle, semblent faits tout exprès pour l'objet qui nous occupe; ce sont les verbes répondre, repartir, répliquer.

L'Académie regarde Répliquer comme toujours actif; elle ne parle dans cet article ni de neutre ni d'absolu, même pour ces phrases: « Man avocat a parlé le premier, le vôtre a répondu, le mien a répliqué. Il a bien répliqué, répliqué fortement... Quand il commande quelque chose, il ne souffre pas qu'on lui réplique, qu'on réplique... Ne réplique pas.

« Répondre s'emploie souvent, dit-elle, absolument. Répondre à propos, sur-le-champ... Je lui ai répondu sur toutes les choses qu'il m'a demandées. Il a répondu à toutes les questions qu'on lui a faites. Hésiter à répondre. Répondre par des injures. Il ne répond à ses reproches que par des larmes. »

Pour le troisième verbe, comme l'article est court et que tout y est mêlé, nous le citerons en entier. « Repartir, v. actif, et quelquefois neutre. Répliquer, répondre sur-le-champ et vivement. Il ne lui a reparti que des impertinences. Il ne lui a reparti que par injures, que par des injures. Repartir brusquement, vivement. S'il m'en parle, je saurai bien lui repartir, je saurai bien que lui repartir. »

Malgré la synonymie de ces trois verbes, nous voyons que l'Académie leur donne trois dénominations différentes. Répliques est regardé comme actif dans Ne répliquez pas, où il paraît d'abord diffi-

cile de suppléer un régime sous-entendu; — Répondre est dit absolu dans Hésiter à répondre, où l'on doit sous-entendre « ce qu'on voulait ou ce qu'on devait dire », et dans Il ne répond à ses reproches que par des larmes, où le complément direct ne se présente pas facilement à l'esprit; — Repartir est appelé neutre dans celle-ci, qui a beaucoup d'analogie avec la précédente : Il ne lui a reparti que par injures, que par des injures. — Enfin Repartir est encore appelé neutre, nous le pensons du moins, dans cette phrase : Repartir brusquement, vivement, parce qu'il n'y a pas de régime exprimé, tandis que Réplique est dit actif dans celle-ci, Il a bien répliqué, répliqué fortement, et que Répondre est regardé comme employé absolument dans Répondre à propos, sur-le-champ.

Pour conclure nous dirons que la dénomination de verbe NEUTRE, que l'Académie définit « Verbe qui ne peut point avoir de régime direct, comme aller, venir, marcher, etc. », nous semble n'être pas applicable à ceux dont le régime est sous-entendu et peut être expliqué d'une manière plus ou moins naturelle, comme dans repartir brusquement, vivement; répliquer fortement; répondre à propos, surle-champ, etc.; ceux-ci doivent être considérés comme employés ABSOLUMENT. — Il faudrait donc réserver la dénomination de NEUTRE pour les verbes qui n'ont jamais d'acception active, comme aller, venir, marcher, etc., et pour ceux auxquels il est absolument impossible de donner un régime direct. Prenant nos exemples parmi ceux qui tantôt s'emploient avec un régime direct, tantôt ont un sens qui ne leur permet pas d'avoir un régime, nous donnerons comme neutres les suivants : La nuit APPROCHE; COURIR de toutes ses forces; ce malade empire à vue d'œil; je pense toujours à vous; le pain renchérit; la messe tinte, etc. etc. Dans ces deux dernières phrases et autres semblables on pourrait dire que le verbe est neutre passif, car elles signifient Le pain est renchéri, la messe est tintée, etc. — Terminons en disant qu'aujourd'hui les grammairiens donnent assez généralement au verbe le nom d'intransitif, quand l'action exprimée par ce verbe ne sort pas du sujet, comme aller, marcher, venir, etc., et même quand l'action ne passe au complément qu'au moyen d'une préposition, comme nuire à quelqu'un. Voy. Transitif.

NOMBRIL, s. m... se dit, en Botanique, de certaines cavités qu'on aperçoit à la partie des fruits qui est opposée à la queue, et auxquelles les jardiniers donnent le nom d'Œil. — Le mot nombril n'est pas un terme de Botanique; on ne le trouve dans aucun vocabulaire de cette science. Quant au mot œil, on l'emploie généralement, comme les jardiniers et les botanistes eux-mêmes, pour signifier l'espèce de couronne qu'on voit au sommet de quelques fruits tels que les poires, les pommes, les coings, et qui se compose des dents du calice. Il y a même une variété de poire dans laquelle ce caractère est double, et qu'on appelle poire à deux yeux.

NON... Non-seulement. — Ce tiret est-il nécessaire? L'Académie ne l'a pas mis dans les trois premières éditions, et nous pensons qu'on pourrait s'en passer de même aujourd'hui : il n'y a pas de liaison intime entre ces deux adverbes.

NON... Non plus, loc. adv. Pas plus. Il n'en fut non plus ému que s'il eût été innocent. On n'en parle non plus que s'il n'eût jamais été <sup>1</sup>. Je n'en sais rien, non plus que vous. — La dernière de ces locutions, non plus que vous, que lui, que nous, qu'eux, est assez fréquemment employée, mais nous croyons que maintenant, dans les deux premières phrases, on substitue pas plus à non plus. Il en est de même pour celles-ci:

- (à DRAP) Fig. et fam., Ce malade, cet enfant ne se soutient non plus qu'un drap mouillé, Il ne peut se soutenir.
- (à JALOUX) Il ne dort non plus qu'un jaloux, Il ne saurait dormir.
- (à TENIR) Je n'en ai NON PLUS qu'il en pourrait tenir dans l'œil, dans mon œil.
- (à Passer, v. a.) Il ne peut non plus s'en passer que de sa chemise, que de chemise.
- (& QUITTER) Il ne le quitte non Plus que l'ombre fait le corps.

A cette dernière phrase nous préférons les wariantes que nous trouvons à l'article Ombre :

Il le suit comme l'ombre fait 2 le corps. Il ne le quitte PAS PLUS que son ombre.

NOURRICIER, IÈRE, adj. Qui opère la nutrition, qui sert à la nutrition, qui se répand dans un corps pour en augmenter la substance... On a cru de certaines plantes qu'elles attiraient les sucs nourriciers du sol qui les produit.

Dans cet exemple on nous présente comme erronée l'opinion de ceux qui pensent que les plantes ou tout au moins certaines plantes tirent leur substance de la terre. Cependant il paraît que le fait est certain, et voici des phrases où l'Académie semble le reconnaître:

- (à ÉGRAVILLONNER) On égravillonne (on ôte la plus grande partie de la terre d'entre les racines d'un arbre qui a été levé en motte, et qu'on veut replanter) afin que les racines puissent PROFITER DES SUCS NOURRICIERS de la nouvelle terre.
- (à Exsuccion) Il y a dans la racine des plantes une sorte d'exsuccion.
- (à Substance) Les arbres, les plantes attirent la substance de la terre.
- 1. A l'article Plus l'Académie ne donne pas d'exemples de cette acception, qui a vieilli; elle se borne à ces deux phrases :

On n'exige rien de vous, NON PLUS que de votre camarade.

Je ne me fie pas à lui, non Plus qu'à son frère.

- 2. Aujourd'hui, au lieu d'employer le verbe faire, on répète le premier verbe et l'on dit : Il le suit comme l'ombre suit le corps. — Quant à cette phrase le n'en ai non plus qu'il en pleut, qu'on trouve à l'article Pleuvoir, nous croyons qu'on la rendrait par ces mots : J'en ai COMME il en pleut, autant qu'il en pleut.
- 3. L'Académie dit qu'égravillonner est un verbe ACTIF; elle aurait du ajouter que dans cet exemple il est employé ABSOLUMENT, puisqu'elle ne lui donne pas de régime.

NOUVEAU, NOUVEAUTÉ, NOUVELLE, NOUVELLETÉ, NOUVELLETÉ, NOUVELLISTE, NOUVEAU, NOUVEAU,

NU, NUE, adj... Nu est invariable lorsqu'il précède le substantif. Il était nu-tête, nu-jambes. Il lui parie nu-tête. Aller nu-pieds, nu-jambes, nu-tête. — En rédigeant cette règle, l'Académie songeait aux mots tête, jambes, pieds, et ne pensait pas à propriété, qui se trouve dans le même article et dans la même colonne. Comme elle écrit la nue propriété, elle aurait dû dire: Nu est invariable lorsqu'il précède le substantif sans être lui-même précède d'un article; et alors il se joint au substantif par un tiret: nu-pieds, nu-jambes, nu-tête.

Dans cet article, comme nous venons de le voir, on parle de la « Nue propriété, Propriété d'un fonds dont un autre a l'usufruit. » Cela nécessitait une mention du nu-propriétaire, car l'un ne va guère sans l'autre. Comment faudra-t-il écrire ce mot, surtout au pluriel? Bien qu'on écrive assez généralement la nue propriété sans tiret, on s'accorde cependant à en mettre un à nu-propriétaire, mais on fait de nu un mot invariable : les nu-propriétaires. Nous ne comprenons pas la raison de cette invariabilité, qui ne nous paraît pas fondée, et nous écririons la nue-propriétaire, les nus-propriétaires comme nous écrivons la grande-duchesse et les grands-ducs. — En même temps, pour diminuer les difficultés orthographiques, nous écririons la nue-propriété, avec un tiret.

NUBILE... D'après le code civil, les filles sont nubiles à seize ans, et les garçons à dix-huit. — Est-ce par distraction qu'on a mis seize ans au lieu de QUINZE? A l'article PUBERTÉ, que l'Académie elle-même définit « L'état des garçons et des filles qui sont nubiles », élie dit, conformément au code civil : « Suivant nos lois, l'âge de puberté est de dix-huit ans pour les garçons, et de QUINZE ans pour les filles. »

NUIRE. — Dans la conjugaison du verbe luire il manque le passé défini et l'imparfait du subjonctif. Ici du moins il ne manque que le premier de ces temps; mais il est nécessaire pour la formation du second, et d'ailleurs il est d'un fréquent usage : Cette malheureuse aventure nuisir beaucoup à mon avancement.

NUL, NULLE, adj. — On a omis ici une acception importante, celle de lettre nulle, expression qui cependant se trouve à l'article R: « R ne se fait pas sentir... Elle ne se prononce pas non plus... Elle est également nulle à la fin de quelques autres mots, tels que berger, danger, monsieur, etc. » On dira de même que l'l finale est nulle dans baril, chenil, coutil, fusil, persil, etc.

NUNCUPATIF. NUNDINALES. — On prononce généralement noncupatif, nondinales; mais il paraît que l'Académie n'approuve pas cette prononciation, puisqu'elle n'en parle pas.

NUPTIAL, ALE, adj. - Ajoutez: On prononce nupcial.

caliquité. — La syllabe qui doit-elle se prononcer ki, comme dans équité, antiquité? Nous croyons qu'on prononce plus généralement cui.

esséquieusement. obséquieux. — Faut-il prononcer ki ou cui? L'usage est pour ce dernier, mais l'Académie garde le silence. — Il manque ici le substantif obséquiosité.

**OBSTRUCTIF, IVE, adj. T.** de Médec. — Voy. Désobstructif, s. m. **OBUS.** (On prononce *Obuze.*) Sorte de petite bombe sans anse...

La prononciation obuze ne nous semble pas meilleure que celle de azmatique, azme pour ASTHMATIQUE, ASTHME, et nous pensons qu'il aurait fallu dire, comme à BLOCUS « On prononce l'S ». — Il nous semble encore qu'il fallait écrire sans anses, puisque les bombes ont toujours deux anses. C'est ainsi qu'aux articles Pucz, Scolopendre, Tique, etc., l'Académie écrit « insecte sans ailes », et non, sans aile. Mais on écrira, Un seau, un chaudron, une marmite, etc., sans anse (au singulier), parce que ces ustensiles n'ont qu'une anse.

OCCIPUT... On lui a fait un cautère au-dessous de l'occiput. — A l'article Castère nous de trouvons que pratiquer un cautère; dit-on aussi faire un cautère? Voy. Gastère.

océane, adj. f. Il ne s'emploie que dans cette locution, qui vieillit, La mer océane, l'Océan. — A l'article Ponant nous trouvons encore ce nom avec un petit o : La mer du Ponant, La mer defane. Pourquoi cette minuscule, puisqu'on écrit avec une majuscule non-seulement la mer Méditerranée, mais encore les noms de toutes les nutres mers : Atlantique, Pacifique, Rouge, Noire, Jame, etc.?

ODORANT. ODORIFÉRANT. — ODORANT, AUTE, adj. Qui répard une bonne odeur. Les fleurs adorantes. Il y a des bois odorants. Le cèdre est un bois odorant. — ODORIFÉRANT, ANTE, adj. Il signifie la même chose qu'Odorant. Des parfums odoriférants. Des aromates odoriférants.

Nous ne croyons pas que ces deux adjectifs soient synonymes, et les exemples donnés par l'Académie semblent confirmer notre opinion. Nous pensons qu'odorant signifie Qui porte en soi, qui répand une bonne odeur, comme les fleurs et certains bois, le santal, le cèdre, le palissandre, etc.; et edoriférant, Qui répand son odeur au loin, comme les parfams et les aromates lorsqu'on les brûle : l'encens, la myrrhe, le benjoin, etc. Ce n'est pas sans intention qu'on a ajouté le verbe ferre, porter, au substantif eder, et il faut que cette addition soit représentée dans la déduition.

C.— L'Académie nous indique la prononciation de l'œ (é) pour les mots cœcum, œcuménicité, œcuménique, œcuméniquement, œdémateux, œdème, Œdipe; mais elle ne la donne pas pour cœliaque, diœcie, fœlus, monœcie, œnologie, œnomancie, œnomètre, œnophore, œsophage, æstre, périœciens, phænicure, pœcile, etc.

CEDIPE, s. m. Nom propre devenu nom commun, pour désigner un homme qui trouve facilement le mot des énigmes, des logogriphes, ou la solution de questions obscures... Tout l'art de nos Œdipes échouerait devant cette énigme. — Ni à l'article Échouer, ni à DEVANT, on ne trouve rien qui ait quelque rapport avec l'expression échouer devant.

CEIL, s. m. — Ces trois locutions, « Couver des yeux une personne, une chose, Regarder cette personne, cette chose avec intérêt, avec complaisance; — Manger, dévorer quelqu'un des yeux, Attacher sur lui, avec plaisir, des regards attentifs et en quelque sorte avides. On dit dans le même sens, Manger, dévorer quelque chose des yeux; — N'avoir des yeux que pour une personne, N'avoir d'affection que pour elle, lui accorder une confiance exclusive »; — ces trois locutions, à ce qu'il semble, devraient se suivre dans le Dictionnaire, et cependant la seconde est séparée de la première par 81 lignes; la troisième est séparée de la seconde par 4 lignes, « Mettre une chose sous les yeux de quelqu'un, etc. », qui n'ont aucune liaison d'idée avec le reste.

ŒIL... en termes de Jardinage et de Botanique, signifie Un bouton, une petite excroissance qui paraît sur une tige ou sur une branche d'arbre, et qui annonce une feuille, une branche, un fruit. Il se dit particulièrement de l'endroit par où sort le petit bourgeon de la vigne et des arbres fruitiers.

L'Académie a omis ici une acception importante, dont elle parle à l'article Nombril (Voy. ce mot), celle de l'espèce de couronne qui est formée par les dents du calice, et qu'on voit au sommet des pommes, des poires, des coings, etc. — Elle aurait pu parler aussi des YEUX de la pomme de terre, c'est-à-dire des petites saillies qui se voient dans les cavités de ce tubercule, et d'où naissent des bourgeons qui peuvent produire de nouvelles plantes.

CEIL... Vin couleur d'œil de perdrix, ou simplement, Vin œil de perdrix, Vin qui a une légère teinte de rouge. — Il manque ici deux acceptions de cette locution œil de perdrix: l'une se trouve à Perdrix: « Linge à œil de perdrix, linge de table ouvré, dont la façon représente à peu près des yeux de perdrix»; l'autre, Œil de perdrix, espèce de cor qui survient entre les doigts des pieds, est complétement omise. Nous croyons que dans cette dernière acception l'on doit écrire œil-de-perdrix avec deux tirets; quant au pluriel, nous présumons qu'il faut dire des œils-de-perdrix, comme des œils-de-bœuf.

ŒUF... Ce cuisinier sait faire de vingt sortes d'œufs.—Que signifie cette phrase? Veut-elle dire que le cuisinier sait faire vingt sortes de plats avec des œufs? C'est probable, mais il fallait le dire.

OFFICE... Le saint office, La congrégation de l'inquisition établie à Rome; Le tribunal de l'inquisition. Familier du saint office. Il a été détenu deux ans dans les prisons du saint office. — Ici l'Académie écrit saint office sans tiret, tandis qu'elle le met aux articles Saint, Congrégation, Inquisition, Qualificateur, etc. Familier du saint-office. La congrégation du saint-office. Le saint-office. Qualificateur du saint-office. Faut-il ou non mettre ce tiret? Voy. Contre-basse.

OGIVE, s. f... Il est aussi adjectif des deux genres, et se dit de toute arcade, voûte, etc., qui, étant plus élevée que le plein cintre, se termine en pointe, en angle. Voûte ogive. Cet arc ogive sert de décharge. Porte, fenêtre, arcade ogive. On dit aussi, voûte, fenêtre en ogive.

Nous croyons qu'ogive ne s'emploie plus guère comme adjectif, et qu'il a été remplacé par ogival: Arc ogival; porte, fenêtre, arcade ogivals; mais l'expression en ogive est très-usitée.

Ogive n'est pas le seul mot qu'on ait cessé d'employer comme adjectif. L'Académie nous apprend qu'autrefois on disait : L'histoire anecdote de Procope (aujourd'hui l'on dirait anecdotique). Cette opinion révoltera tout le monde, elle est trop paradoxe (paradoxale).

OIE... Patte d'oie, Le point de réunion de plusieurs routes, de plusieurs allées divergentes, d'où on les aperçoit d'un coup d'œil. — Au lieu de donner ici une des acceptions, il aurait mieux valu renvoyer à l'article Patte, où le lecteur en aurait trouvé deux, dont voici la seconde: « Ces rides divergentes que les personnes qui commencent à vieillir ont à l'angle extérieur de chaque œil. »

OIGNON. (L'I ne se prononce point, mais il sert à mouiller le G. Quelques-uns écrivent Ognon.) — Si l'i était nécessaire pour mouiller le g, il faudrait non-seulement le rétablir dans les mots campagne, cocagne, montagne, cognée, cogner, etc., mais encore le mettre dans agneau, agnel, Agnès, etc. En le supprimant dans les premiers de ces mots, et en disant, au mot Encoignure, « Plusieurs écrivent Encognure, parce qu'on ne prononce plus l'i », l'Académie semble reconnaître elle-même que cet i ne fait rien pour la prononciation du g. D'ailleurs ne mouille-t-on pas le g dans grognon, rognon, trognon, dont la terminaison est absolument la même?

oignon... Tête, botte d'oignons. — Il fallait dire, Tête d'oignon, Botte d'oignons, car on ne peut pas écrire Une tête d'oignonS.

oignon... Chapelet d'oignons, Une grande quantité d'oignons attachés ensemble. — La définition de l'Académie semble donner à entendre que les oignons sont attachés en botte, ce qui ne forme pas le chapelet; il aurait fallu dire:... attachés les uns à la suite des autres, à peu près comme les grains d'un chapelet.

OILLE. (L'i ne se prononce point, mais on mouille les deux L.)

Si l'Académie a mis l'i uniquement pour qu'on mouille les l, nous croyons qu'elle aurait mieux fait d'écrire simplement Olle, en ajoutant, comme au mot LLAMA « On mouille les deux L ». Il en est de même

pour bonne-voille, prononciation figurée de Bonne-voglie, et pour Imbroille, traduction de l'italien Imbroglio.

L'addition d'un i devant certaines lettres telles que gn et ll pour les faire mouiller dans la prononciation peut avoir un inconvénient, celui de faire croire aux personnes qui ignorent l'origine des mots ou les caprices de l'usage, que ces lettres sont toujours mouillées lors-qu'elles sont précédées d'un i, et seulement dans ce cas-là. Or nous venons de voir à l'article Oignon que gn se mouille souvent sans être précédé d'un i, et nous ajouterons que dans plusieurs mots qui viennent du latin, par exemple, tels que désignatif, igné, ignition, ignicole, etc., gn ne se mouille pas, même après l'i. — Quant aux ll précédées d'un i, elles ne sont jamais mouillées au commencement des mots: illégal, illicite, illusoire, etc.; et souvent il en est de même à la fin ou au milieu, comme dans codicille, gille, mille, papille, pupille, fibrille, sille, tranquille, armillaire, capillaire, fritillaire, etc.

**OMBILIC, s. m...,** synonyme de Nombril,... se dit, par une espèce d'analogie, en Botanique, de l'enfoncement qui se trouve à l'une ou à l'autre extrémité de certains fruits, et quelquefois à toutes les deux. La pomme a deux ombilics, la poire n'en a qu'un.

Cette définition manque d'exactitude. Il ne peut exister qu'un seulombilic, généralement situé à l'opposite de la queue et, dans certains cas, plus ou moins rapproché de cette dernière.

Nous avons vu plus haut, p. 196, que nombril n'est pas un terme de Botanique. Ici nous croyons pouvoir dire qu'on ne doit pas appeler ombilic l'enfoncement ou les enfoncements que présentent certains fruits, et qu'ainsi les pommes n'ont pas plus deux ombilics que les poires. L'ombilic est, dans les fruits, ce qu'on appelle généralement œil, c'est-à-dire la petite couronne formée par les dents du calice ou par les vestiges du style; pour les semences ou graines, c'est le hile ou la cicatrice qui marque le point par où elles tenaient au placenta, comme dans les pois, les haricots, les fèves.

**OPÉRATEUR**, s. Celui qui fait certaines opérations de chirurgie...

— Au lieu de s, lisez : s. m.

**OPTIME.** — L'Académie écrit *Optime* avec un é et *Novissime* avec un é. Ces deux adverbes doivent prendre le même accent l'un que l'autre, mais lequel? L'Académie veut-elle donner l'orthographe latine, ou la prononciation française?

ORANGE, s. f... Un bouquet de fleurs d'orange. — Pourquoi dire fleurs d'orange et non fleurs d'oranger? Nous convenons sans peine qu'on emploie généralement la première de ces locutions et que des auteurs renommés tels que Fénelon et Bernardin de Saint-Pierre en ont fait usage; mais l'Académie devrait chercher à la redresser, au lieu de s'en servir constamment, car on la rencontre dans un grand nombre d'articles: Conserve, Crème, Eau, Gant, Néroli, Pommade, Poudre, etc., tandis qu'à Aubère, Fleur, Pècher, Sirop, etc., on

trouve fleur de pécher et non fleur de péche. Assurément l'on dirait des fleurs d'abricotier, de cerisier, de poirier, de pommier, etc., et non d'abricot, de cerise, etc. — Nous ne voyons d'analogue dans le Dictionnaire de l'Académie que fleur de grenade<sup>1</sup>, à GRENADE, et nous pensons qu'il serait mieux de dire fleur de grenadier.

OREILLE... Oreilles rebordées, ourlées.— Qu'est-ce que des oreilles rebordées, ourlées? A REBORDER, OURLER, nous ne trouvons rien de semblable.— Nous demanderons de plus ce que c'est qu'un cheval boiteux de l'oreille.

OBGANSIN... Organsin de pays. — Si l'Académie avait dit du pays, nous comprendrions cette phrase; elle indiquerait un organsin du pays même des personnes qui en parlent; ainsi les Français appelleraient organsin du pays l'organsin fabriqué en France; les Piémontais, celui qui est fabriqué en Piémont, etc.; mais nous ne comprenons pas Organsin de pays.

ORGE, s. f... Orge est aussi masculin, mais seulement dans ces deux expressions: Orge mondé, Orge perlé. — Il aurait fallu ajouter l'orge carré, car au mot Écourgeon l'Académie donne pour définition: Orge Carré qu'on appelle aussi Orge d'automne ou de prime.

ORGUE, s. m. ORGUES, au pluriel, s. f. — Cette différence de genre du singulier au pluriel présente un grand inconvénient, car on ne peut pas dire: Cet orgue est un des plus BEAUX que j'aie vus. Autrefois l'Académie donnait le genre féminin aux deux nombres, et c'était bien plus naturel; qu'on lui donne aujourd'hui le genre qu'on voudra, mais que du moins ce genre soit constant. On n'a pas même, pour appuyer cette bizarrerie, l'autorité d'une étymologie, comme pour délice (delicium), et délices (deliciæ).

**ORGUEILLEUX.** — Quelques professeurs croient devoir prononcer gueil dans orgueilleux, orgueilleusement, s'enorgueillir, de la même manière que dans orgueil, où cette syllabe se prononce comme celle de deuil. Le silence de l'Académie nous autorise à penser qu'ils se trompent. Dans tous les cas, c'est un exemple de plus à l'appui de notre demande : il est à désirer que la prononciation soit indiquée à chaque mot qui offre une difficulté sous ce rapport, et surtout lorsqu'elle varie d'un mot à un autre, afin qu'on sache positivement à quoi s'en tenir.

**ORPHELIN, INE,** s... Il est orphelin de père et de mère. — Il nous semble que dans cet exemple orphelin doit être adjectif, puisque l'Académie dit que veuf, veuve, sont adjectifs dans ces phrases: Il est veuf. Elle est veuve d'un tel.

OSER, v. a... Osé, ée, participe... est aussi adjectif, et signifie Hardi, audacieux. Serez-vous si osé que de dire..., assez osé pour dire...

<sup>1.</sup> On désigne souvent la fleur du grenadier par le nom de grenade, qui appartient au fruit : Il y avait dans ce bouquet du jasmin, des roses, des fleurs d'oranger et de grenadier, ou simplement, des grenades, etc.

Au sujet de la locution si... que de, nous trouvons encore :

- (à CURIEUX) Ne soyez pas SI curieux QUE DE fouiller dans mes papiers.
- (à SIMPLE) Je ne suis pas si simple que de m'en fier à sa parole.
- (à Sot) Je ne suis pas si sot que de le croire.

Si... que de (assez... pour) manque à l'article SI; c'est une omission à réparer.

ostensoir ou ostensoire. Suspensoir ou suspensoire. — Ces deux mots n'ont pas le même âge: le dernier se trouvait déjà dans la première édition du Dictionnaire de l'Académie, tandis que le premier n'y figure que depuis 1835; tous deux cependant ont les mêmes variantes. Il serait utile d'en supprimer une; mais laquelle? La règle veut que les substantifs masculins formés d'un participe présent ne prennent pas d'e final; ainsi l'on écrit arrosoir (formé d'arrosant), éteignoir (d'éteignant), polissoir (de polissant), etc. Ceux qui ne dérivent pas d'un participe présent prennent l'e: directoire, offertoire, dimissoire, possessoire, etc. Il y a quelques exceptions: aspersoir, birloir, dortoir, espoir, hoir, loir et soir; mais il serait convenable de ne pas les augmenter, car en toutes choses les exceptions sont fâcheuses. Jusqu'ici l'Académie avait toujours écrit suspensoire, et il aurait été bien de maintenir seule cette orthographe; ostensoire devrait également suivre la règle sans variante.

**OSTROGOT.** — On écrit *gothique* avec une h, et l'on n'en met pas dans *ostrogot*; pourquoi?

- où. A l'exception de cette phrase, Le temps où nous sommes, nous ne voyons dans cet article aucun exemple qui présente où comme pronom ou adverbe de temps; en voici quelques-uns pris ailleurs:
  - (à A) A l'instant où j'allais sortir, il vint chez moi.
  - (à FRAYER) Dans la saison où les poissons frayent.
  - (à Nouen) Dans le temps où les fruits se nouent.

Cette omission nous paraît d'autant plus fâcheuse, qu'à l'article Que on trouve plusieurs exemples dans lesquels ce pronom pourrait fort bien être remplacé par où, tels que

L'hiver qu'il fit si froid. Le jour que cela est arrivé. Au moment que je le reverrai.

en sorte que l'étranger qui consulterait ces deux articles Où et Que pourrait être persuadé que ce dernier mot est le seul qui doive être employé. Voy. Que.

OUATE. (On prononce Ouète.) OUATER. (On prononce Ouèter.)—Nous n'avons jamais entendu prononcer ainsi ces deux mots, et nous croyons que très-peu de personnes disent ouète, ouêter. L'Académie ne nous dit pas, et avec raison, de prononcer noal, ouast, poate, bien que quelques-uns prononcent ainsi les mots Noël, ouest, poète.

oublieur. (On prononce Oublieur.) Garçon patissier qui allait le soir par les rues crier des oublies. — La prononciation oublieur pour

oublieur a le grand inconvénient de confondre deux choses qui n'ont aucun rapport, Un garçon pâtissier criant et vendant des oublies, et Un homme qui a peu de mémoire, car oublieux, sujet à oublier, s'emploie familièrement comme substantif, quoique l'Académie ne le dise pas: C'est un oublieux, un grand oublieux; sans doute par analogie avec un capricieux, un curieux, un malicieux, etc.

OURLER, v. a. Faire un ourlet à du linge ou à quelque autre étoffe. Ourler des mouchoirs, des serviettes, etc. — Ourle, ée, participe.

Il manque ici une expression figurée du participe Ourle, celle des oreilles ourlées qu'on trouve pour exemple à l'article Orbille, et dont on regrette de ne pas connaître la signification.

**OUTILLER.** — Au mot OUTIL, l'Académie nous dit « On ne prononce pas l'L. » Ici elle aurait dû dire qu'on mouille les *ll* du verbe.

**OUTRE-PASSER.** — Nous croyons qu'on pourrait très-bien supprimer le tiret dans ce mot, non-seulement parce que peu de personnes le mettent, mais encore parce qu'il y a inversion, et que l'Académie n'en met même pas dans *outremer*, s. m., où l'inversion n'a pas lieu. On n'en met point dans *surpasser*.

OVIPARE, adj. des deux genres. Il se dit des animaux qui se reproduisent par des œufs. Il y a des poissons qui sont vivipares et d'autres qui sont ovipares.—Cet exemple était bon en 1740 (dans la troisième édition), mais aujourd'hui c'est un anachronisme : depuis un siècle (1762, 4° édition) on donne le nom de cétacés, c'est-à-dire animaux du genre de la baleine, à ceux qui autrefois étaient appelés poissons vivipares; et dans tous les cas, comme les poissons vivipares étaient l'exception, il aurait été mieux de dire : Il y a des poissons ovipares et d'autres qui sont vivipares.

OXYDE. — L'Académie écrit oxyde et oxygène avec un y. Nous croyons que l'erthographe de ce dernier mot seulement est exacte. Oxygène, formé d'oxus et de gennao, demande bien l'y; mais oxyde est composé d'oxus et d'eidos, qui se contractent en oxeidos, oxidos, et par cette raison l'y d'oxus disparaît. Cependant, comme aujourd'hui ces deux mots sont employés même par la classe ouvrière et qu'il lui serait peut-être difficile de se rappeler quel est celui qui doit prendre l'y, nous nous bornons à signaler la différence d'étymologie, sans en demander une dans l'orthographe.

OXYGÈNE, s. m. T. de Chimie.—Au lieu de « s. m. » il faut mettre « s. m. et adj. » car nous lisons :

- (à AIR) Air vital, ou GAZ OXYGÈNE.
- (à COMBINER) Le GAZ OXYGÈNE, en se combinant avec un métal, en forme l'oxyde.
- (à GAz) L'air atmosphérique se compose de GAZ OXYGÈNE, de gaz azote, et de gaz acide carbonique.
- (à Hyparogène) II (hydrogène) ne se dit que de la substance aériforme...
  dont la combinaison avec le car exygène forme de l'asu.

**PAIR**, adj. m. — Pourquoi donner à cet adjectif le genre masculin seulement, puisque *impair* a un féminin? n'y a-t-il pas des années paires, des folioles paires, etc., comme il y en a d'impaires?

PALEFRENIER... Un cheval bon pour monter un palefrenier. — Le sens de cette phrase ne se comprend pas dès l'abord, car ce sont les palefreniers qui montent les chevaux plutôt que les chevaux ne montent les palefreniers. Évidemment elle fait allusion à l'expression Monter un cavalier, qui signifie Lui fournir le cheval et l'équipement; mais dans ce cas il nous semble qu'il aurait suffi de dire, Un cheval bon pour un palefrenier.

PALLADIUM... En Angleterre, on regarde l'acte d'Habeas corpus comme le palladium de la liberté individuelle. — Qu'est-ce que l'acte d'Habeas corpus? Il aurait été utile de le dire ici, à l'article Acte, ou ailleurs. Voy. Acte et Armoise.

PÂMER, v. n. ou SE PÂMER, v. pron. Tomber en pâmoison, en défaillance. — PAME, ÉE, participe. Carpe pâmée.

Qu'est-ce qu'une carpe pâmée? demandera-t-on. Il aurait été bien de prévenir la question, et de dire que la carpe, lorsque le soleil brille, vient à la surface de l'eau et se met sur le côté, fermant les yeux et entr'ouvrant la bouche à courtes reprises, en sorte qu'on la croirait presque morte.

**PÂMOISON.** — Ne serait-il pas convenable d'écrire ce mot sans accent (pamoison), comme on le fait pour infamie, gracieux, disgracier, compatir, encablure, etc.?

PANADER (SE), v. pron. Il se dit d'une personne qui marche avec un air d'ostentation et de complaisance, à peu près comme un paon quand il fait la roue. Voyez comme il se panade. Il est familier et peu usité. — Il aurait fallu ajouter « On dit plutôt se pavaner », car cette locution est bien plus usitée que l'autre, et nous lisons plus loin, « PAVANER (SE), v. pron. Marcher d'une manière fière, superbe, comme un paon qui fait la roue. Voyez comme il se pavane. Il aime à se pavaner. » C'est le même mot avec l'origine latine.

PAR... sert aussi à désigner la cause, l'agent, le motif, le moyen, l'instrument, la manière. — Excepté les cas où par forme avec le substantif qui le suit une espèce de locution adverbiale, comme dans « Cela est dit par ironie, par raillerie; il a obtenu cela par force, par faveur; donner quelque chose par charité, par aumône; dire quelque chose par mègarde, par inadvertance; compter par ordre, etc. »: — excepté ces cas, disons-nous, les exemples relatifs à la manière dont se fait une chose sont au pluriel : « Il ne va que par sauts el par bonds. Poème divisé par chants. Distribution par cantons. Recevoir par parties. Toucher une rente par quartiers. S'en aller par

pièces. Tomber par lambeaux. Couper par morceaux. » Gependant il est des cas où il faut employer le singulier; et comme on est souvent embarrassé à ce sujet, nous croyons devoir donner ici les exemples trop peu nombreux que nous avons trouvés:

- (à Jour) Il paye tant PAR JOUR.
- (à PORT) Il a donné tant PAR KILOGRAMME à la messagerie, pour le port de ses effets.
- (à Tête) On paye tant par tête. Le traiteur prend tant par tête.

Ces exemples montrent que lorsque le substantif peut être précédé de chaque il doit toujours se mettre au singulier : chaque jour, chaque kilogramme, chaque tête. Nous croyons que dans les exemples suivants

- (à Boutade) N'agir que par boutade. Composer par boutade.
- (à TRANSPORT) Le transport de ces marchandises se fait PAR BATEAU.
- (à CHARROI) Charriage, transport par chariot, charrette, tombereau, etc.
- (à Tout, PAR) Par tout pays. Cela se fait par tout pays 1.
- (à Souche) La succession par souche est opposée à la succession par tête. on aurait pu mettre le pluriel aussi bien que le singulier : par boutadeS, par bateauX, par chariotS, charretteS, tombereauX, par touS

tadeS, par bateauX, par chariotS, charretteS, tombereauX, par touS pays, par soucheS, par teteS; et l'exemple suivant semble justifier notre opinion au sujet de ces deux dernières locutions:

(à Tête) La succession du père s'est divisée PAR TêteS, parce que tous les enfants étaient vivants; celle de la mère s'est partagée PAR SOUCHES, parce qu'un des enfants était mort, et que les petits-enfants sont venus à partage avec leurs oncles, par représen-

tation de leur père.

A l'article Dizaine on lit, Compter par dizaine; à Douzaine, Par douzaines; à Centaine, A centaines, par centaines, en grande quantité. Nous pensons que dans ces locutions on peut mettre le nombre singulier ou le pluriel suivant l'idée qu'on veut exprimer; ainsi un marchand écrira qu'il vend certains articles par dizaines, par douzaines, par centaines, pour signifier qu'il en vend beaucoup; un particulier écrira qu'il achète ses bas, ses chemises, etc., par douzaine, c'est-à-dire une douzaine à la fois, et non paire par paire, pièce par pièce.

Mais on met généralement au pluriel les mots intervalle, moment, degré, etc., précédés de par; nous trouvons:

- (à Intervalle) La lune se montrait par intervalleS.
  - Id. Cette maladie le prend et le quitte PAR INTERVALLES.
- (à Moment) Il est sage, il est fou par moments.
- (à Degré) Le son s'affaiblit par degréS.
  - Id. On n'arrive que PAR DEGRÉS à cette haute perfection.
- (à Compagnie) Ils arrivaient à la fête par compagnieS.
- (à LOOCH) Les loochs se prennent ordinairement PAR CUILLERÉES.
- (à Livraison) Publier un ouvrage par LivraisonS.
- A PAYS, l'Académie écrit de même au singulier, En Tour pays; mais à l'article En elle met le pluriel : En TouS pays.

PARAFER ou PARAPHER. — Voici quelques exemples de l'emploi de ces deux variantes :

- (à Parafer, etc.) Quatre exemples avec f (parafer).
- (à PIÈCE) Pièces PARAPÉES.
- (à Renvoi) Il y a dans cette minute des renvois qui ne sont point PARAPÉS.
- (à Coter) Les notaires ont coté et paraphé ces pièces.
- (à Entre-ligne) Il est défendu aux notaires d'écrire en entre-ligne, il faut qu'ils fassent des renvois en marge et des apostilles PARAPHÉES des parties.
- (à Feuille) Le président n'a pas encore signé, arrêté, paraphé, visé la feuille.
- (à Livre) Livres Paraphés.
- (à PAGE) Numéroter et PARAPHER les pages d'un registre.
- (à Varietur) On a ordonné que la pièce serait signée et paraphée, ne varietur.
- (à VISER) Viser et PARAPHER des livres de commerce.

Comme les quatre exemples qui sont à l'article Parafer ou Parafere suivent nécessairement la première variante et qu'en conséquence ils ne doivent être comptés que pour un, il en résulterait que l'Académie n'a employé que trois fois l'orthographe parafer, tandis qu'elle a employé sept fois le ph. Cette dernière variante nous semble préférable en effèt, puisque paraphe est une contraction de paragraphe pris dans son sens primitif, celui de Petit signe placé près de l'écriture (para, près; grapho, j'écris).

parallélépipède. — Ne serait-il pas plus convenable de dire parallélépipède, conformément à l'étymologie (parallèlos, parallèle; épipedon, plan, surface plane; c'est-à-dire Figure formée de plans parallèles)? C'est ainsi que ce mot est écrit dans le Supplément de la première édition du Dictionnaire de l'Académie, qu'on aurait bien fait de consulter souvent; et M. Quicherat, qui cite le parallèlepipedon de Boetius, dit « Parallélipipède, ou mieux parallélépipède.»

PARAPHRASEUR, EUSE. — Ajoutez: subst.

**PARÉATIS**, s. m. (On prononce l'S.) Mot emprunté du latin. — Ce mot est la seconde personne plurielle du subjonctif du verbe pareo, je parais ou j'obéis, et signifie Paraissez, obéissez. L'é accentué en fait un mot français qu'on ne sait comment prononcer, et où l'on est tenté au premier abord de faire l'a bref. On aurait pu y mettre un e muet tout aussi bien qu'à deleatur, abigeat, exeat, etc.

PARENT, ENTE. - Ajoutez: subst.

**PARTENAIRE...** Quelques-uns écrivent partner. — Il nous semble qu'il aurait été convenable d'ajouter après partner, « comme en anglais ». Ces mots auraient appris au lecteur trois choses à la fois: il aurait vu que partenaire est un mot anglais habillé à la française: il aurait eu l'explication de l'orthographe partner; enfin il aurait sans doute compris que la finale de partner doit se prononcer autrement que dans cerner, orner, tourner, etc. Mais malgré cela nous pensons qu'il aurait été bien d'indiquer la prononciation de cette variante comme on l'a fait pour coroner.

PARTIE... signifie encore, Celui qui plaide contre quelqu'un, soit en demandant, soit en défendant. Qui est voire partie? C'est ma partie adverse. Il s'est rendu partie; et

- (à Déclamation) Il s'est livré à des déclamations contre sa partie.
- (à FAIRE) Sa PARTIE l'a fait condamner aux dépens.
- (à RÉCUSABLE) Ce juge est parent de ma PARTIE, ... il est récusable.
- (à TYMPANISER) Il a eu peur que l'avocat de sa PARTIE ne le tympanisat.

Déjà lorsque parut le  ${\it Cid}$ , les commentateurs jugèrent convenable d'expliquer ce vers :

Va, je suis ta PARTIE, et non pas ton bourreau.

et nous pensons qu'aujourd'hui comme alors, le mot partie a besoin d'être accompagné d'un adjectif ou d'une expression équivalente pour compléter le sens. Qui est votre partie (adverse)? Il s'est rendu partie (intervenante). — L'Académie aurait bien fait de dire que, même au Palais, on remplace généralement partie par les expressions adversaire, partie adverse, — et que dans les phrases « Un avocat qui contente ses parties, Il défend bien le droit de sa partie, La partie de maître un tel a été condamnée aux dépens, » on substitue communément le mot client à celui de partie. Nous lisons à l'article CLIENT: « Cet avocat, cet avoué, ce notaire a beaucoup de CLIENTS. »

PARTIR, v. n. (Je pars, tu pars, il part; nous partons. Je partais. Je partis. Je suis ou J'ai parti. Pars. Partez. Etc.)... Vous n'avez pas été plutôt parti qu'il est arrivé.

Cet article nous suggère plus d'une observation. Celles qui concernent l'exemple Vous n'avez pas été plutôt parti..., se trouveront à Plutôt et à Surcomposé. Outre cela nous exprimerons le regret de ne trouver qu'un seul exemple du participe employé avec l'auxiliaire avoir: le fusil a parti tout d'un coup 1. Cela ne nous semble pas suffisant; et si l'on peut dire J'ai parti aussi bien que je suis parti, il aurait fallu dire, par exemple, « J'ai parti de Paris hier à trois heures; Il a parti ce matin pour la campagne; et Il est parti depuis ce matin, depuis nier. » A ces exemples: Dès que le signal a été donné, il est parti comme un trait; En voyant cet homme, il est parti d'un grand éclat de rire, il aurait été convenable d'ajouter « ou il a parti ».

1. A l'article Coup nous lisons: « Tout à coup, loc. adv. Soudainement, en un moment. Cette maison est tombée τουτ λ coup. Ce mai lui a pris τουτ λ coup. — Tout d'un coup, loc. adv. Tout en une fois. Il gagna mille écus τουτ D'UN coup. Il fit sa fortune τουτ D'UN coup. » — Ces définitions et les exemples dont elles sont accompagnées nous semblent prouver que dans la phrase ci-dessus il fallait mettre « Le fusil a parti τουτ λ coup (soudainement)», et non tout d'un coup (en une fois); et nous croyons pouvoir faire la même remarque pour les phrases suivantes:

PARTITIF, IVE, adj. T. de Grammaire. Qui désigne une partie d'un

- (à Bourrasque) Il s'éleva tout d'un coup une bourrasque.
- (à Tempête) Il s'est élevé tout d'un coup une furieuse tempête.
- (à Nuit) En hiver la nuit vient presque tout d'un coup.
- (à RALLUMBR) Le feu, qu'on croyait éteint, vint tout d'un coup à se rallumer.
- (à HAUT, à PIED) Faire haut le pied, Disparaître Tout D'un coup, s'enfuir.

tout. — Moitié, dizaine, etc., sont des substantifs partitifs. Plusieurs, quelques, sont des adjectifs partitifs. La préposition De se prend souvent dans un sens partitif <sup>1</sup>.

L'accord du verbe avec les collectifs partitifs présente d'assez grandes difficultés; et puisque l'Académie n'en a pas donné d'exemples à l'article Collectif, elle aurait rendu un grand service aux grammairiens d'abord, et ensuite à la généralité de ceux qui la consultent, en en donnant ici un certain nombre. Faut-il dire le quart, le tiers, la moitié des vignes a GELÉ ou ont GELÉ au printemps?

Aux articles Nombre et Quantité on trouve quelques exemples de collectifs partitifs :

- (a NOMBRE) NOMBRE d'historiens l'ont ainsi raconté.
- (à QUANTITÉ) QUANTITÉ de gens ont dit cela, ont fait cela.
  - Id. QUANTITÉ de gens sont persuadés de cette nouvelle.
  - Id. QUANTITÉ de personnes sont persuadées de son mérite.

Mais ces exemples ne nous apprennent pas grand'chose, car chacun sait qu'après les mots nombre et quantité, non précédés de l'article, le verbe se met toujours au même nombre que le substantif dont ils sont suivis. Il aurait donc fallu mettre à Nombre des phrases telles que celles-ci :

- (à Convier) Un grand nombre de personnes avaient été conviére à la cérémonie.
- (à Infini) Il y a un nombre infini d'auteurs qui ont écrit sur ce sujet.
- (à Acclamation) Il (acclamation) se dit des cris par lesquels un nombre plus ou moins grand de personnes marquent la joie qu'elles ont de quelque chose, ou la haute estime qu'elles ont pour quelqu'un.

Il est évident qu'à ces mots un grand nombre, un nombre infini, etc., on pourrait substituer une grande quantité, une quantité considérable, une multitude infinie, une foule innombrable, etc., sans rien changer au nombre employé pour le verbe. L'Académie nous donne pour exemples à l'article Foule:

Une foule de personnes vous diront qu'il n'en est rien.

Je connais une foule de personnes qui ont éprouvé le même accident.

Pour compléter cet article, nous extrayons de « La Grammaire selon l'Académie, par Bonneau et Lucan, revue par M. Michaud, membre de l'Académie française » les lignes suivantes:

- « Si les mots la moitié, le tiers, le quart, etc., expriment précisément la moitié, le tiers, le quart, ils sont collectifs généraux et le verbe s'accorde avec le collectif: La moitié des députés à voté pour, et l'autre moitié contre le projet de loi. La moitié des recrues est dirigée sur Paris, et l'autre sur Lyon. La moitié de mes pommes est
- 1. Il ne suffit pas de dire « La préposition De se prend souvent dans un sens partitif »; il fallait en donner des exemples. C'est absolument comme cette phrase qu'on trouve à l'article DUBITATIF: « Si est quelquefois conjonction dubitative. »
  - 2. Dans ces deux premiers exemples nous dirions une moitié, et non la moitié.

VENDUE. — Mais s'il ne s'agit pas d'une quantité précise, le collectif n'a en réalité d'autre valeur que celle de beaucoup de, quantité de; alors il devient collectif partitif, et c'est le nom qui suit le collectif qui devient le sujet du verbe. Après avoir visité un fruitier, par exemple, on pourra dire, La moitié, le tiers, le quart des fruits sont gatés. — Par la même raison on dira: Une douzaine d'exemplaires de cette grammaire vous coûtera quinze francs, et Une douzaine de livres (environ douze livres) étaient épars sur son bureau. »

PASSE-PIERRE, s. f. Plante qui croît naturellement sur les bords de la mer, et qui sort des fentes des rochers. On la nomme aussi Baccile, Perce-pierre et Fenouil marin. — On a omis ici un cinquième nom de cette plante, celui de Christe marine, dont nous parlons uniquement parce qu'à cet article Christe marine on lit « le (et non la) passe-pierre. » Où est la faute, à Passe-pierre ou à Christe marine? L'analogie avec passe-fleur, passerage, passe-rose, etc., nous fait penser que passe-pierre est du genre féminin.

PASSE-PORT. — Puisqu'on a réuni en un seul mot passe-avant pour en faire passavant, qui n'a que le sens propre, il nous semble qu'il serait convenable d'écrire passeport; d'autant plus que cette pièce administrative sert non-seulement pour entrer dans un port ou pour en sortir, mais encore pour passer d'un État dans un autre, et souvent pour faire à peine quelques lieues. D'ailleurs passe-port s'emploie figurément, même pour les choses. Pour les personnes, on dit : Cet homme porte son passe-port avec lui, c'est-à-dire que son extérieur agréable et décent doit le faire bien recevoir partout; pour les choses: L'allegorie sert de passe-port aux vérités les plus hardies; La louange est un passe-port dont la vérité a souvent besoin pour être accueillie chez les grands.

PASSER, v. n... Fig. et fam., Cela lui a passé par la tête, par l'esprit, Il lui'est arrivé d'y penser, il s'en est occupé; et, Cela lui a passé de la tête, de l'esprit, Il a cessé d'y penser, il l'a oublié. — La première de ces locutions est assez usitée: Il lui a passé par la tête de faire un voyage en Italie; l'idée d'acheter une campagne lui a passé par la tête, etc. Mais nous croyons qu'il n'en est pas de même de la seconde, et qu'on dit sortir au lieu de passer: Cela lui est sorti de la tête, de la mémoire. A l'article Sortir nous lisons: « Cela est sorti de ma mémoire, m'est sorti de la mémoire. Cela ne me sort pas de la tête. »

PASSER, v. n... (p. 362, 3° col. à la fin) signifie aussi, S'écouler, ne pas demeurer dans un état permanent. Les jours, les années passent. Le temps passe et la mort vient... La beauté passe comme une fleur. Cette couleur passe bien vite. Les plaisirs passent. Tout passe en ce monde. — (p. 364, 2° col.) Passer, avec le pronom personnel, se dit aussi des choses qui perdent leur beauté, leur éclat, leur force, etc. Les fleurs se passent en un jour. Les couleurs vives se passent facilement. Cette femme n'est plus aussi belle, elle se passe. Ce vin n'a plus guère de

force, il se passe. On dit dans un sens analogue: Cette mode se passe. Le goût des liqueurs fortes se passe de jour en jour. Etc.

Ges deux manières d'employer le verbe passer, avec ou sans le pronom personnel, sont à quatre et même à cinq colonnes de distance, et cela nous semble fâcheux pour la plupart de ceux qui consultent le Dictionnaire de l'Académie, car ils ne pourront pas comparer les définitions et les exemples, ou plutôt ils n'y songeront guère 1. Ouant à nous, nous avouons franchement que nous ne savons pas voir de différence entre La beauté PASSE comme une fleur; Cette couleur passe bien vite, et Les fleurs se passent en un jour; Les couleurs vives se passent facilement; — ou plutôt nous pensons que lorsqu'il s'agit de beauté, d'éclat, de force, etc., il faut supprimer le pronom, qui ne fait qu'allonger la phrase et obscurcir le sens. Nous dirions donc, Les fleurs passent en un jour; Les couleurs vives passent facilement; Ce vin n'a plus guère de force, il PASSE; Cette mode PASSE; Cette mode EST PASSÉE; Le goût des liqueurs fortes PASSE (ou plutôt diminue) de jour en jour. - Pour le temps, on dira, comme l'Académie : « Les jours, les années PASSENT; Le temps PASSE et la mort vient; Les plaisirs PASSENT; et Les années SE PASSENT, le temps SE PASSE insensiblement; L'occasion SE PASSE. » - L'emploi du pronom ne devient nécessaire que lorsque le verbe est accompagné d'un modificatif qui indique la manière dont le temps est employé: « Presque toute notre vie SE PASSE à former de vains désirs. Tout leur temps se passe en de frivoles occupations. Ses jours se passent dans l'oisiveté. »

PASSER, v. n. — C'est inutilement qu'on parcourt les 300 et quelques lignes dont se compose l'article PASSER, v. n., pour trouver la locution Il a ou il est passé maître. Il faut parcourir encore plus de 200 lignes dans l'article PASSER, v. a., avant d'arriver à ces mots: « Passer quelqu'un maître, Le recevoir à la maîtrise. Nous l'avons passé maître. On l'a passé maître. On dit aussi neutralement: Il a passé maître ès arts. Il est passé maître; et figurément, Il est maître passé, ou Il est passé maître en friponnerie, en fourberie, Il y est fort habile. » Nous croyons cependant que passer est bien plus usité dans cette dernière acception où le verbe est neutre, que dans l'autre, et qu'il aurait tout au moins fallu mettre la locution Passer maître dans l'article PASSER, v. n., avec un renvoi à PASSER, v. a., où sans cela personne ne s'avisera de la chercher.

**PASTEUR...** est aussi le titre des ministres protestants. Il étudie pour être pasteur. On l'a nommé pasteur. — Ministre et pasteur ne sont pas synonymes: le pasteur a charge d'âmes; il a un troupeau qu'il visite, tandis que le simple ministre n'en a pas. Pour être mi-

l. Le lecteur songera d'autant moins à faire la comparaison, que ces citations sont tirées de deux articles distincts : celle de la page 362 appartient au verbe PASSER, neutre; et celle de la page 364 à PASSER, verbe actif, employé avec le pronom personnel.

nistre il suffit d'avoir fait ses études théologiques, subi des examens satisfaisants, et reçu la consécration; pour être pasteur il faut de plus avoir été nommé à la direction spirituelle d'une paroisse. On dirait donc plus exactement Étudier pour être ministre, que pour être pasteur, comme on dit Étudier pour être prêtre, et non pour être curé.

**PATARAFFE.** — Si l'on écrivait patarafe avec une seule f, comme parafe, ce serait une difficulté de moins; c'est trop, ce nous semble, de trois terminaisons différentes pour paragraphe, parafe, pataraffe.

PATRIMOINE... Le patrimoine de Saint-Pierre, et La province du Patrimoine, Une partie du domaine que le pape possède en Italie, et dont Viterbe est la capitale. — Ici encore (Voy. Chaire) il ne s'agit point de l'église Saint-Pierre, mais du prince des apôtres représenté par le pape; il faut donc écrire saint Pierre (petite s et pas de tiret).

PATRON, ONNE. PATRONAGE. — Depuis bien des années ces mots ont pour corrélatifs patronner et patronnesse, qui devraient être dans le Dictionnaire de l'Académie. Il était patronné par une grande dame, par un homme puissant, et il a facilement obtenu le poste qu'il ambitionnait. Les dames patronnesses d'un bal de charité; les patronnesses d'une fête, etc.

**PATTE.** — L'étymologie probable de ce mot (patein, fouler aux pieds) ne prend qu'un t; l'Académie n'en met qu'un dans pataud, empatement, épaté, épater, patin, patiner, etc.; enfin, sur cinquante mots environ à désinence en ate, il n'y en a que sept qui prennent deux t, et le féminin des adjectifs terminés par at n'en prend qu'un; il semblerait donc naturel de mettre un seul t dans patte et pattu.

PAYE. — Il n'y a dans le Dictionnaire de l'Académie que trois mots terminés par aye: ABBAYE, qu'on prononce abéie; CIPAYE, qu'elle dit de prononcer cipa-ye; et PAYE, qu'on prononce généralement pai-e. Voilà donc une même orthographe pour trois prononciations très-distinctes. Nous croyons que cipaye devrait s'écrire cipaie, et paye prendre un i simple (paie), comme effraie, étaie, monnaie, raie, etc.

PAYEUR, EUSE, s. m. - Supprimez: m.

PAYS... Vin de pays, Vin recueillí dans le canton. — Ici comme à Organsin, nous croyons qu'il faudrait dire Vin du pays, de même qu'on dit Vin du cru, et non Vin de cru, pour signifier le « Vin fait avec le raisin recueilli dans l'endroit même où on le consomme. » On dirait de même, croyons-nous encore, Monnaie du pays; Là on ne peut employer que la monnaie du pays; on n'y trouve que de la monnaie du pays.

PEAU... Contes de Peau d'âne, par allusion à un vieux conte dont l'héroïne s'appelle Peau d'âne, Petits contes inventés pour l'amusement des enfants. — A l'article Ane nous voyons la même définition et la même orthographe, mais à Conte nous trouvons Peau-d'âne avec un tiret « Conte de Peau-d'âne », et cette dernière orthographe nous semble préférable. Voy. Contre-basse.

PÉCHE... La péche quitte le noyau, n'adhère point au noyau. — Cette expression la péche nous semble trop absolue, puisqu'il y a des pêches, le pavie et la presse, par exemple, « dont la chair est adhérente au noyau »; ainsi à l'article Noyau nous lisons, « Les pavies ne quittent pas le noyau. » Il aurait donc mieux valu dire, « Cette péche (ou encore, cette espèce de péche) quitte le noyau. »

PRINE, s. f. Châtiment, punition... On lui a ordonné cela sur peine, sous peine, à peine de la vie. (De ces trois façons de parler, Sous peine est la plus usitée et la meilleure.) — A l'article Sous, on lit: Cela est défendu sous peine de la vie, sous peine de bannissement, sous peine d'amende, etc., On ençourra la peine de mort, la peine du bannissement, etc., si on fait telle chose.

Nous croyons pouvoir aller plus loin que l'Académie, et recommander la locution sous peine de comme étant la seule qui soit bonne, la seule qu'il faille employer 1. — Mais nous ajouterons qu'au lieu de sous peine de la vie il faudrait dire sous peine de mort, comme on dit sous peine de Bannissement, sous peine d'amende; et l'Académie semble confirmer notre opinion par ces mots: « Si on fait telle chose, on encourra la peine de mort, la peine du bannissement, etc., et non la peine de la vie, la peine de vie 2.

PÈLE, s. m. T. de Serrurerie. Voyez Pène. — Au mot Pène, l'Académie, à la vérité, n'a pas rappelé *pêle*; mais nous croyons que c'est faire encore trop pour une si mauvaise locution que de lui consacrer même une ligne, quand l'expression correcte *crépodaille* ne l'a pas obtenue. (Voy. Caapaudaille.) Il aurait donc fallu aussi renvoyer de calefour, colidor, caneçon, nentille, etc., à carrefour, corridor, caleçon, lentille, etc.?

PELLÉE, PELLERÉE, PELLETÉE, s. f. Autant qu'il peut en tenir sur une pelle. Une pellée de plâtre. Une pellée de feu. Une pellérée de grains. Une pelletée de terre. — Ce luxe de variantes est fâcheux. De pelle on doit faire seulement pellée, comme d'écuelle, écuellée; de cuiller, cuillerée; d'assiette, assiettée, etc. Dans quelques localités on dit une platelée pour une platée (une platelée de choux, de pommes de terre); l'Académie n'a pas accueilli ce mot, et elle a bien fait, parce qu'il est tout à fait inutile; mais il aurait fallu observer la même réserve pour pellerée et pelletée. Nous avons vu des personnes très-

<sup>1.</sup> A l'article A, on lit: « A peine d'amende. A peine de la vie. On dit plus ordinairement, Sous peine d'amende, de la vie, etc. »; et à Vis « Sur peine, sous peine de perdre la vie. A peine sur peine de la vie, ou mieux, Sous peine de la vie. »— Il est à remarquer que non-seulement l'Académie donne partout la préférence à sous, mais encore qu'à l'article Sur elle ne met pas la locution Sur peine de, et qu'à Sous elle ne mentionne pas, comme variantes, les expressions Sur peine de, à peine de.

<sup>2.</sup> Sans doute on comprend l'ellipse que présente l'expression sous peine de la vie; on voit qu'il faut sous-entendre perdre; mais on comprend déjà moins bien sous peine de vie. D'ailleurs il nous paraît convenable d'employer une même expression pour les diverses peines: Sous peine de subir la mort, le bannissement, l'amende (ou avec ellipse, sous peine de MORT, de BANNISSEMENT, D'AMENDE). On ne diraît pas, sous peine de subir la vie.

instruites persuadées que puisque l'Académie dit, Une PELLÉE de plâtre, de feu; une PELLERÉE de grains, une PELLETÉE de terre, ce serait une faute de dire, par exemple, Une PELLÉE de grains, de terre; une PELLERÉE de plâtre, de feu, etc.

**PENDRE**, v. a... Fam., *Dire pis que pendre d'un homme*, Dire de lui toute sorte de mal.— On regrette que l'Académie n'ait pas donné une définition qui rétablisse à peu près complétement la phrase elliptique, comme par exemple, Dire d'un homme plus de mal qu'il n'en faudrait pour le faire pendre.

Nous en dirons autant de cette phrase, Cet homme ne vaut pas le pendre, Il ne vaut rien. — On dit plus souvent, Cet homme ne vaut pas la corde pour le pendre, et il aurait été mieux de donner la phrase complète, d'autant plus que l'Académie ne dit pas que pendre s'emploie substantivement.

On lit encore dans cet article « Autant lui en pend à l'œil, à l'oreille, au nez, Il pourra bien lui en arriver autant. » — Nous avons souvent entendu dire, Autant lui en pend à l'Oreille, et cela fait image en rappelant les pendants d'oreilles. Pour le nez, il n'y a que certaines peuplades sauvages qui y mettent des pendants, et jamais nous n'avons entendu dire, Autant lui en pend au nez. Quant à la troisième locution, Autant lui en pend à l'œil, nous ne l'avons jamais lue ni entendue, et nous doutons qu'elle soit usitée; dans tous les cas, elle ne nous semble pas mériter de l'être, parce qu'elle ne représente rien de réel ni de possible.

**PERCE-NEIGE. PERCE-OREILLE.**—Comment ces deux mots doiventils s'écrire au pluriel?

**PERCER...** Percer les nuits, Passer les nuits sans dormir. Il ne se dit que de l'étude et du jeu. Il perce les nuits à étudier, à jouer. — Nous croyons que passer est bien préférable à percer, en parlant des nuits, qu'on les emploie à dormir, à étudier ou à jouer, etc. Après cette phrase on aurait pu mettre « Inusité ».

**PÉRIPLE**, s. m. T. de Géogr. ancienne. Navigation autour d'une mer, ou autour des côtes d'un pays, d'une partie du monde, etc.; Récit d'une navigation de ce genre. Le périple d'Hannon est très-ancien. Arrien nous a laissé un Périple du Pont-Euxin. — Pourquoi dans le premier exemple le mot périple commence-t-il par une minuscule? Il nous semble que dans cette phrase il s'agit d'un récit de voyage de circumnavigation aussi bien que dans la suivante, et que la majuscule y est nécessaire.

PERSIFLER. — Ce mot doit être composé de sifler et demander deux f, comme boursoufler en demanderait également deux.

PERSILLADE. PERSILLÉ, ÉE. — Ces mots, dérivés de persil, où « l'on ne fait pas sentir FL », exigeaient qu'on indiquât la prononciation de persillade et persille; les ll doivent y être mouillées.

**PERSPICUITÉ.** — Ce tréma sur l'i nous paraît inutile, car cui ne saurait être prononcé ki; s'il était réellement nécessaire, nous croyons qu'il en faudrait également un à promiscuité.

PERTE... Tout ce qu'il a fait dans cette entreprise lui EST tourné en pure perte. — Cette phrase doit exprimer l'action plutôt que le résultat, et l'auxiliaire avoir aurait été plus convenable. « Tout ce qu'il a fait... A tourné en pure perte pour lui. »

PÉTER. PÉTEUR. Plusieurs disent, Peter... — PETILLANT, PETILLE-MENT, PETILLER. Plusieurs disent, Pétillant, Pétillement, Pétiller.

Ce sont généralement les dérivés et les composés qui prennent un accent; tels sont pépinière, réplétion, corrélatif et corrélation, irréligion et irréligieux, etc., dont les primitifs pepin, replet, relatif et relation, religion et religieux, etc., ont la première syllabe muette. Dans les mots péter, péteur, au contraire, l'Académie met un accent, qu'elle supprime dans petillant, petillement, petiller. Nous croyons qu'il aurait fallu suivre la règle pour ces mots-là comme pour les autres.

PETIT, ITE, adj... En termes de Rôtisseur, Petits pieds (sans tiret), Les grives, cailles, ortolans et autres oiseaux d'un goût délicat. — A la colonne suivante on lit « PETITS-PIEDS (avec tiret). Voy. PIED ». A l'article PIED, on trouve de nouveau : « En termes de Rôtisseur, Petits pieds (sans tiret) se dit Des grives, des cailles, des ortolans, et autres petits oiseaux d'un goût délicat. » Cette locution figurée, destinée à représenter de petits oiseaux, ne doit pas s'écrire de la même manière que dans cette phrase Les PETITS PIEDS font mal aux grands.

Ce mot petit sert à former un certain nombre de locutions où le tiret semble nécessaire, puisqu'on les fait précéder de l'article. De même qu'on écrit petit-fils, petit-neveu, petit-maître, etc., avec un tiret, ne serait-il pas convenable d'en mettre un à des petits pains, des petits pâtés, des petits oignons, etc., qui ne présentent point la même idée que de petits pains, de petits pâtés, de petits oignons? Il est bien certain que celui qui n'a pris à son déjeuner qu'un petit-pain et un petit-pâté (termes absolus), a moins mangé que celui dont le déjeuner s'est composé d'un petit pain et d'un petit pâté (expressions où petit est un terme relatif opposé à grand ou à gros). Et pareillement, petits pieds exprimant une sorte de menu gibier devrait prendre un tiret aussi bien que petits-choux, sorte de pâtisserie, où l'Académie en met un.

**PEU...** A peu près s'emploie aussi substantivement. L'à peu près suffit dans les choses qui n'exigent pas une grande précision; — et à l'article Pars on lit également, Dans les choses qui n'exigent pas une grande précision, on se contente de l'à peu près.

Lorsque les locutions adverbiales sont employées substantivement. l'usage veut que les mots dont elles se composent soient joints par des tirets ou réunis immédiatement, comme un tête-à-tête, l'à-propos.

l'aplomb, et nous ne comprenons pas pourquoi la locution à peu près ferait exception à la règle. Je ne puis me contenter d'un à-peu-près (avec tirets) nous semble préférable à d'un à peu près (sans tirets).

PEUPLER... Il n'y a pas de poisson qui peuple autant que la carpe. Il n'y a point d'animaux qui peuplent tant que les lapins.—A l'article Point nous parlerons de la règle que les grammairiens ont établie sur la valeur de pas et point; mais nous ne pouvons nous empêcher de signaler ici le singulier après pas et le pluriel après point: Il n'y a pas de poisson, il n'y a point d'animaux. Quant à cette dernière phrase, nous lui préférons sous deux rapports celle qu'on trouve à l'article Foisonner: «Il n'y a point d'animal qui foisonne autant que les lapins. » Là l'Académie a mis animal au lieu d'animaux, et autant au lieu de tant; mais elle aurait dù dire « autant que LE LAPIN. »

PHYSIOLOGIE... La Physiologie végétale de Sénebier. — Senebier ne mettait pas d'accent sur le premier e de son nom; et comme il était Genevois, nous dirons par la même occasion que dans ces deux mots (Senebier, Genevois) les deux premières syllabes sont muettes.

PIAFFEUR, adj. m. Qui piaffe. Il ne se dit que des chevaux. Les chevaux d'Espagne sont piaffeurs.—Il y a sans doute aussi des juments piaffeuses, et il aurait été convenable de mettre « PIAFFEUR, EUSE, adj. »

PIE, s. f... Cheval pie, Cheval blanc et noir... Dans cette locution, Pie est pris adjectivement. Il montait un cheval pie, une jument pie.

— Pie employé ainsi prend-il la marque du pluriel? faut-il écrire Un attelage de six chevaux PIE ou PIES? Nous croyons le singulier préférable (des chevaux PIE, comme on écrirait des souliers PUCE).

PIED... Prov., Haut le pied, Allons, partons; allez, partez. On dit, dans un sens analogue, Faire haut le pied, Disparaître tout d'un coup, s'enfuir. — Haut-le-pied s'emploie aussi substantivement, et signifie Un homme qui ne tient à rien, qui n'a point d'établissement fixe, et qui peut disparaître d'un moment à l'autre. Ne lui prétez pas d'argent, c'est un Haut-le-pied. Il est familier. — Renvoyer des chevaux Haut-le-pied, Les renvoyer sans être attelés ni montés. Dans cette phrase, Haut-le-pied est employé adverbialement.

Nous avons deux remarques à faire. D'abord il nous semble que les deux locutions adverbiales auraient été mieux placées à la suite l'une de l'autre, malgré le rapport plus direct qui existe entre le substantif et la première locution adverbiale<sup>1</sup>. Ensuite nous croyons qu'il faut supprimer les tirets dans la dernière (renvoyer des chevaux haut-le-

<sup>1.</sup> C'est ainsi qu'à l'article Précieux on a fait suivre deux paragraphes de l'adjectif, bien que le substantif se rapporte au premier :

Prácisux signifia aussi Affecté, et se dit principalement Des manières, du langage, du style. Il a des manières précieuses, un air précieux. Il parle un langage précieux. Style précieux.

En termes de Peinture, Ce tableau est d'un fini précieux, Ce tableau est peint avec un soin extrême. On dit dans un sens analogue, Ce bijou est d'un travail précieux.

PRÉCIEUX s'emploie quelquesois substantivement. Le précieux de son style fatique. Il est d'un précieux insupportable.

pied), où ils n'ont pas plus de raison d'être que dans celle-ci Haut le pied, allons, partons, etc., et dans Faire haut le pied; d'ailleurs à l'article Haut, l'Académie n'a mis les tirets qu'au substantif, ce qui nous fait supposer qu'ici ils sont le résultat d'une distraction.

appartement qui sont au même étage et de même niveau. Il a dans son appartement tant de chambres de plain-pied. — De plain-pied s'emploie aussi adverbialement, et signifie Sans monter ni descendre. On va de plain-pied d'un appartement à l'autre. De la salle à manger on entre de plain-pied dans le jardin.—Fig. et fam., Cela va de plain-pied, Cela va sans dire, sans difficulté. — Plain-pied s'emploie quelquefois substantivement. Il y a beaucoup de plain-pied dans cette maison, Il y a, dans cette maison, plusieurs appartements composés d'un grand nombre de plèces de plain-pied. On dit dans le même sens, Un plain-pied, un beau plain-pied.

Ici comme à Haut le pied nous croyons pouvoir demander que les tirets ne soient employés que dans le substantif: Un plain-pied, un beau plain-pied; Il y a beaucoup de plain-pied dans cette maison, etc.; — et qu'on n'en mette pas dans les locutions adverbiales, On va de plain pied d'un appartement à l'autre. De la salle à manger on entre de plain pied dans le jardin. Cela va de plain pied.

PIS... Au pis aller, loc. adv. En supposant les choses au pire état où elles puissent être. Au pis aller nous y vivrons de ce que nous y trouverons. Au pis aller, nous reviendrons sur nos pas. — Pis aller s'emploie aussi substantivement. C'est votre pis aller, C'est le pis qui vous puisse arriver. Étre le pis aller de quelqu'un, Être la personne à qui il s'adresse pour quelque chose que ce soit, lorsqu'il n'a pas trouvé une autre personne de qui il pût l'obtenir. Je ne veux pas être son pis aller. Je serai votre pis aller.

A l'article Pien nous avons demandé la suppression du tiret dans les locutions adverbiales haut-le-pied, de plain-pied; ici nous-en réclamons l'emploi pour le substantif un ou le pis aller, comme on le met dans un à-compte, l'à-propos, etc.

PISSENLIT, s. m. Enfant qui pisse au lit. C'est un pissentit. — Pourquoi, demandera-t-on peut-être, l'Académie écrit-elle pissentit et non pisse-en-lit, puisqu'elle écrit chie-en-lit? Nous pensons qu'ici comme pour un grand nombre d'autres mots c'est le désir, le besoin d'abréger qui a fait écrire en un seul mot pissentit, justaucorps, mordoré. vaurien, fainéant, etc., au lieu de pisse-en-lit, juste-au-corps, moredoré, vaut-rien, fait-néant. On aurait probablement aussi contracté chie-en-lit en chienlit si l'on n'avait craint que cette dernière va-

<sup>1.</sup> Quel rôle plain-pied remplit-il dans cette phrese » Il a dans son apparlement tant de pièces de Plain-Pied »? Nous le croyons substantif comme dans celle-ci « Il y a beaucoup de Plain-Pied dans cette maison. » Ces deux phreses auraient du être réunies, ici et à l'article Plain, au lieu d'être placées dans deux paragraphes distincts.

riante ne fût prononcée comme dans le mot chiendent, ou même qu'elle ne fût pas comprise.

pissenlit, s. m. Plante à fleurs composées... dont les feuilles, à peu près semblables à celles de la chicorée, se mangent en salade, quand elles sont jeunes et tendres. Une salade de pissenlits 1. On la nomme aussi Dent-de-lion.—On voudrait trouver ici l'origine de ces deux noms pissenlit et dent-de-lion. Dans le Supplément de la pre-mière édition (1696) on lit du moins « Les Latins l'appellent Urina-ria, à cause de sa vertu diuretique; Dens leonis, parce qu'elle ressemble à une dent de lion. » Pour ceux qui ne savent pas le latin, il aurait fallu dire, dans la sixième édition « On l'appelle pissenlit parce que l'eau dans laquelle on fait bouillir ses feuilles est fortement diurétique, c'est-à-dire qu'elle provoque les urines, et qu'ainsi elle expose à pisser au lit les enfants ou les personnes faibles qui en auraient bu une certaine quantité; — dent-de-lion, à cause de la forme de ses feuilles. »

**PIVERT, s. m.** Oiseau du genre des Pics, dont le plumage est jaunâtre et vert. — Comme on le voit par cette définition, l'oiseau dont il s'agit est un Pic sur le plumage duquel le vert domine. Il y a des pics noirs, des pics rouges, des pics gris, etc. Puisqu'on ne dit pas des *pinoirs*, des *pirouges*, des *pigris*, etc., et que les naturalistes conservent le nom dans son intégrité (*pic vert*), pourquoi l'avoir dénaturé par une contraction<sup>2</sup>?

**PLAIDOIRIE.** — Autrefois on écrivait plaidoyerie, voyerie; aujourd'hui l'on ne met pas même un circonflexe sur l'i pour représenter l'e supprimé. Soierie a conservé son e médial, et nous ne doutons pas que l'Académie n'écrive également Corroierie lorsqu'elle admettra ce mot.

PLAINDRE..., avec le pronom personnel, signifie aussi, Témoigner son mécontentement de quelque chose, du mécontentement contre quelqu'un... Il se plaint de ce qu'on le calomnie. Il se plaint qu'on l'ait calomnie.— Non-seulement l'Académie ne nous fait pas connaître la différence de sens qu'il doit y avoir entre se plaindre de ce que et se plaindre que employé avec le subjonctif, mais encore elle omet une autre variante qu'elle donne ailleurs:

(à Sévia) Cette femme se Plaint que son mari a séoi plusieurs fois contre elle.

(à CHEMIN) Il SE PLAINT QU'on a fait un chemin dans son champ.

Les grammairiens ne sont pas d'accord sur l'emploi de ces trois manières de s'exprimer. Les uns veulent que se plaindre de ce que et se plaindre que avec l'indicatif soient synonymes et signifient Faire

<sup>1.</sup> Il serait peut-être mieux d'écrire *Une salade de* Pissenlir (au singulier) comme on écrit un plat, une salade de dent-de-lion, de Pourpier, de chicorée, de Céleri. Nous en dirons autant pour salade de lattues, de Raiponces, que l'Académie écrit tantôt au pluriel, tantôt au singulier. Voy. Amande.

<sup>2.</sup> La suppression du c dans pivert dénature bien plus le mot que celle de l'e ou du t dans pastamorps, mordoré, vaurien, fainéant, dont la prononciation n'est pas changée.

des plaintes, des reproches; tandis que se plaintre que, avec le subjonctif, signifierait Blamer, trouver mauvais; — d'autres pensent que se plaintre de ce que signifie Faire des plaintes, des reproches; et que se plaintre que signifie Blamer, trouver mauvais, quel que soit le mode employé, etc.

Après cela oserons-nous émettre une opinion différente? Nous croyons que se plaindre de ce que devrait s'employer quand le fait est avéré:

- (à Plaindre) Il se plaint de ce qu'on le calomnie.
- (A OUVRAGE) Ce domestique se PLAINT DE CE Qu'il y a trop d'ouvrage pour lui dans la maison.

Se plaindre que avec le subjonctif supposerait qu'il y a doute sur l'exactitude de la plainte :

- (à Plaindre) Il se plaint qu'on l'ait calomnié.
- (à CADET) Ce lieutenant se Plaint qu'on ait fait capitaines plusieurs de ses cadets.

Se plaindre que avec l'indicatif se dirait d'une plainte portée en justice en donnant à la plainte une valeur précise :

- (à CHEMIN) Il se plaint qu'on a fait un chemin dans son champ.
- (à SÉVIR) Cette femme se plaint que son mari a sévi plusieurs fois contre elle.

Ainsi donc si la plainte du domestique n'était pas fondée, il faudrait dire : Ce domestique se plaint qu'il y air...; — si celle du lieutenant l'était, il faudrait : Ce lieutenant se plaint de ce qu'on a...

**PLAISANTER**, v. n... Il s'emploie quelquefois activement. *Ils l'ont tant plaisanté qu'il n'a pu y tenir*.— A la fin de cet article il faudrait ajouter : PLAISANTÉ, ÉE, part.

**PLANCHÉIER.** — Autrefois l'Académie écrivait grasseier et plancheier. Elle a converti l'i en y dans grasseyer; il est à désirer qu'elle en fasse autant à planchéier, pour supprimer une exception, puisque ce verbe est le seul de cette désinence qui prenne éier: on écrit barbeyer, brasseyer, grasseyer, langueyer, etc.

absolument, Vienne qui plante, arrive qui plante, sont des choux, et absolument, Vienne qui plante, arrive qui plante, se dit en parlant De quelque chose qu'on veut faire, au hasard de ce qui peut en arriver. — Nous acceptons telle quelle la locution Vienne ou arrive qui plante, pour signifier Il arrivera ce qu'il pourra, ce qu'il voudra; mais nous avouons que nous ne comprenons pas du tout cette addition, sont des choux; il y a la une ellipse que nous ne pouvons réussir à compléter.

PLAQUER... Pop., Plaquer un soufflet sur la joue, Donner un soufflet. — Fig. et pop., Plaquer quelque chose au nez de quelqu'un, Lui faire en face quelque reproche piquant. Il lui alla plaquer au nez que son père avait été laquais.

Nous nous demandons s'il est nécessaire de recueillir dans le Dictionnaire de l'Académie toutes les locutions bonnes ou mauvaises qui ont été prononcées par quelques personnes. Déjà à l'article Planter nous trouvons... « Fig. et pop., Planter un soufflet sur la joue, au beau milieu de la joue de quelqu'un, Lui donner un soufflet. — Fig. et fam., Planter quelque chose au nez de quelqu'un, Lui faire quelque reproche en face, lui dire quelque chose de désagréable. Il lui alla planter au nez que son père avait été repris de justice. Il ne cesse de me planter mon âge au nez »; et il nous semble que c'était bien suffisant, d'autant plus qu'on a encore le verbe jeter, qui s'emploie dans le même sens; l'Académie dit, à l'article Nez: Il me jette toujours môn âge au nez.

PLAT, ATE, adj... Vaisselle plate, Vaisselle qui est d'une seule pièce, sans soudure, par opposition à Vaisselle montée. Les cuillers, les fourchettes sont de la vaisselle plate. Il se dit particulièrement Des plats et des assiettes d'argent. On nous servit en vaisselle plate. Je préfère la porcelaine à la vaisselle plate.—A l'article Vaisselle on lit encore « Vaisselle plate se dit aujourd'hui, plus particulièrement, Des plats et des assiettes d'argent, à la différence de la vaisselle de porcelaine, de faïence, etc. On sert chez lui en vaisselle plate. »

Si l'on dit de la VAISSELLE PLATE en parlant de l'argenterie, par opposition à la porcelaine, à la faïence, etc., c'est que plate, dans cette acception, vient de plata, mot espagnol qui signifie argent. Les cuillers et les fourchettes ne sont pas plus plates quand elles sont d'argent que quand elles sont d'étain, de fer ou de bois, et cependant ce n'est que lorsqu'elles sont d'argent qu'on les met au rang de la vaisselle PLATE. Il en est de même des assiettes creuses dont on se sert pour la soupe, et des plats d'une certaine profondeur qu'on emploie pour différents mets. Quant à la vaisselle d'or, dont il est parlé à l'article VAISSELLE, si on lui donne le nom de vaisselle plate, c'est par extension; mais nous doutons beaucoup que les possesseurs de pareille vaisselle lui donnent cette dénomination.

PLAT, s. m... se dit aussi de Ce qui est contenu dans le plat. Un plat de viande, de légumes, de poisson, de gibier... Un plat de fruits.

— Nous comprenons très-bien qu'on écrive Un plat de fruitS, un plat de raisinS, parce qu'on met fréquemment sur un plat plusieurs sortes de fruits : pommes, poires, pêches, etc., ou plusieurs variétés du même fruit : du raisin blanc et du noir, du chasselas et du muscat; nous irions jusqu'à comprendre qu'on écrivit Un plat de viandeS, d'après ces vers de Boileau :

Sur un lièvre flanqué de six poulets étiques, S'élevaient trois lapins, animaux domestiques.

mais, à moins qu'il ne s'agisse d'une macédoine ou jardinière, il nous semble qu'on doit écrire Un plat de légume (au singulier); et encore pensons-nous qu'en parlant d'une macédoine on pourrait employer ce nombre, de même qu'on écrirait très-bien un plat de VIANDE, de FRUIT, de RAISIN.

PLATINE, s. m. Substance métallique un peu moins blanche que l'argent, inaltérable à l'air, très-fixe au seu, et plus pesante que l'or.

Précédemment l'Académie donnait à ce mot le genre féminin; nous présumons qu'elle l'a fait masculin pour que tous les noms de métaux fussent du même genre, et il serait à désirer que ce principe de généralisation fût plus souvent appliqué. Voy. Minosa.—L'Académie aurait bien fait de dire que le platine était autrefois appelé or blanc, parce qu'il est à peu près du même poids (un 20° en plus) que l'or. — Substance métallique était une expression très-convenable en 1762, dans la quatrième édition, parce qu'alors on ne connaissait pas ce métal comme aujourd'hui; mais il nous semble que longtemps avant 1835 il avait été assez étudié pour qu'on pût lui donner la dénomination plus simple et plus précise de métal, aussi bien qu'à l'or, à l'argent, au cuivre, etc.

PLEIN, EINE, adj... Tout plein, sert quelquefois d'adverbe de quantité, et alors il signifie Beaucoup. On trouve tout plein de gens qui pensent... Il y a tout plein de monde dans les rues. J'ai tout plein de livres d'égarés. Vous dites qu'il n'y a pas de boutiques dans cette rue, il y en a tout plein. Il est très-familier.— Ces locutions, quoique fort usitées, nous semblent trop familières pour être admises dans le Dictionnaire de l'Académie.

PLOMB... A plomb... s'emploie quelquefois substantivement, et alors il ne forme qu'un seul mot. Prendre l'aplomb d'une muraille...—Il serait utile de refondre ce qui est dit ici avec l'article Aplomb, afin de compléter l'un par l'autre les deux articles et de n'en faire qu'un seul.

pluriel, elle, adj. (Quelques-uns écrivent plurier, et la plupart prononcent plurie.) — Dans ses précédentes éditions, l'Académie ne parlait pas de la variante plurier; bien qu'elle ait été employée par de célèbres grammairiens tels que ceux de Port-Royal, on regrette de voir cette orthographe rappelée et la prononciation plurie presque recommandée, car elles n'ont l'une et l'autre aucun fondement. De singularis on a fait naturellement singulier; mais pluralis exige pluriel.

## DE LA MARQUE DU PLURIEL.

L'Académie écrit, des acacias, dahlias, falbalas, hortensias, lamas, moxas, opéras, parias, sofas; et des alinéa, duplicata, errata; — des vivat; — des récépissés, récipés; et des aparté, auto-da-fé, avé, cicerone, fac-simile (à Figuré), mezzo-termine; — des sonis, macaronis, parolis, spahis; et des alibi, concetti, lazzi, zani; — des déficit, accessit (quelques-uns écrivent accessits); — des altos, avisos, bravos, dominos, duos, folios, hidalgos, imbroglios, musicos, numéros, pianos (à Accordeur), populos, trios, vertigos, zeros; et des ex-voto, in-folio, in-octavo, in-quarto, quiproquo, solo;

quant à quintetto, elle lui donne le pluriel italien quintetti; — DES entre-sols (à MEZZANINE); — DES quatuor; — DES impromptu (quel-ques-uns écrivent impromptus); — DES arums, factoums, factums, géraniums, pensums; et DES post-scriptum.

On regrette qu'elle n'indique pas quelle doit être au pluriel l'orthographe d'un assez grand nombre de mots tels que agenda, cochlearia, tibia, trema, triplicata, visa; adagio, bobo, concerto, memento, oratorio, pizzicato, soprano; confiteor; album, compendium, criterium, forum, maximum, minimum, muséum, ultimatum, etc.

On s'étonne qu'elle ne donne pas la marque du pluriel aux mots alinéa, duplicata, aparté, concetti, lazzi, solo, comme elle le fait pour opéra, boni, macaroni, duo, trio, etc.

On ne comprend pas pourquoi elle n'ajoute pas, aux mots Déficit, Quiproquo, que quelques-uns (si ce n'est même un grand nombre) écrivent des déficits, des quiproquos, comme elle dit que quelques-uns écrivent des accessits, des impromptus; — pourquoi elle écrit des tire-têtes, et des serre-tête; — pourquoi Citron est le seul mot où pepin prenne la marque du pluriel dans cette définition fruit à pepins, car aux mots Fruit, Pomme, Poire, Orange, elle écrit fruit à pepin, et au mot Pepin, arbre à pepin.

Enfin lorsqu'on examine de près le régulateur de notre langue, on est peiné de voir les nombreuses distractions qu'il présente. C'est ainsi qu'aux articles Pomme, Raiponce, Violette, ces mots sont écrits au pluriel dans les Pommes, salade de raiponces, poudre de violetles, tandis qu'à Gelée, Salade, Poudre, on les a mis au singulier: Gelée de pomme, salade de raiponce, poudre de violette;— et en revanche aux articles Framboise, Laitue, Limon, ces mots sont écrits au singulier dans les phrases Conserve de framboise, salade de laitue, sirop de limon, tandis qu'on les trouve au pluriel à Conserve, Salade, Sirop: Conserve de framboises, salade de laitues, sirop de limons, etc. etc. Voy. Amande.

PLUS..., précédé de l'article Le, devient superlatif relatif... De ces deux sœurs la cadette est celle qui est le plus aimée, la plus aimée... L'astronomie est une des sciences qui fait le plus ou qui font le plus d'honneur à l'esprit humain.

Ces deux exemples nous semblent demander une observation. Dans la première phrase nous pensons que la première variante est la meilleure: De ces deux sœurs la cadette est celle qui est le plus aimée, c'est-à-dire celle qui est aimée au plus haut degré; mais si l'on supprimait celle qui est, nous préférerions la à le, parce que la comparaison serait plus marquée.— Quant à la dernière phrase, l'Académie

<sup>1.</sup> C'est quelque chose sans doute qu'on ait donné le pluriel des mots entre-sol, fac-simile, piano, à MEZZANINE, FIGURÉ, ACCORDEUR; mais ce n'est pas là seulement que ces indications devraient être mises, parce que personne n'ira les y chercher; il faudrait que l'Académie fit connaître régulièrement l'orthographe du pluriel à tous les mots qui présentent une difficulté sous ce rapport.

ajoute, il est vrai, « le dernier (le pluriel font) est le plus usité »; mais l'expression nous paraît faible. Autrefois on n'aurait guère mis que le singulier après une des sciences qui, parce que sans rien examiner on aurait fait rapporter le verbe à une; aujourd'hui on fait le contraire, parce que la raison dit qu'il doit s'accorder avec des sciences, representé par qui. En effet « l'astronomie est une des sciences qui font honneur à l'esprit humain, et que l'astronomie est une de ces sciences; si l'on veut rapporter tout l'honneur à l'astronomie, il faut dire simplement « L'astronomie est la science qui fait le plus d'honneur, ou l'astronomie est celle des sciences qui fait le plus d'honneur. » Nous croyons donc que l'astronomie est une des sciences qui fait... peut être considéré aujourd'hui comme une faute de grammaire.

PLUTÔT,... en un seul mot, avec retranchement de l's, marque préférence. Plutôt mourir que de faire une lâcheté... Il s'emploie aussi absolument: Je ne le souffrirai point; je mourrai plutôt... Il n'eut pas plutôt dit, il n'eut pas plutôt fait telle chose, qu'il s'en repentit, A peine eut-il dit, eut-il fait telle chose qu'il s'en repentit.

ll nous semble qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux acceptions, et que la dernière exige plus tôt en deux mots: Il n'eut pas plus tôt dit, il n'eut pas plus tôt fait telle chose, qu'il s'en repentit; il s'agit ici de temps, et non de préférence. Il en est de même pour ces phrases: Il ne fut pas plutôt sorti, qu'on le vit rentrer (au mot Rentrer); Vous n'avez pas été plutôt parti, qu'il est arrivé (au mot Partir). — On a malheureusement passé d'un extrême à l'autre: après avoir écrit plustôt dans les deux acceptions de temps et de préférence, on y a supprimé l's, et dans sa quatrième édition l'Académie écrivait « Arriver plutôt. Un peu plutôt. » Il y a déjà un pas de fait vers le mieux, puisque dans ces phrases elle écrit aujourd'hui plus tôt en deux mots. Reste encore le sens de dès que, à peine, qui, ayant beaucoup plus de rapport avec plus vite qu'avec préférablement, demanderait plus tôt en deux mots.

Poèle, s. f. Poèle ou Poile, s. m. Poèlier, Poèlon, Poèlonnée.

— Dans tous ces mots, l'o et l'e ne se prononcent pas séparément; on dit poile, poilier, poilon, poilonnée, comme toile, toilier, voile, voilier, etc. Il serait donc convenable de transformer en i l'è qu'on y mettait autrefois, comme on l'a fait pour les mots coiffe, coiffer,

<sup>1.</sup> Sans doute il est des cas où l'on peut mettre à volonté plus tôt ou plutôt; c'est l'intention de l'auteur qui doit décider. Ainsi l'on écrira: On oublie plutôt (de préférence) ou plus tôt (plus vite) les bienfaits que les injures; et de même: Mon compétiteur sera nommé membre de l'Institut plus tôt que moi, plutôt que moi, suivant que celui qui parle a en vue le moment ou la chance d'entrer à l'Institut. Mais dans les phrases « Il n'eut pas plutôt dit, pas plutôt fait telle chose qu'il s'en repentit; il ne fut pas plutôt sorti qu'on le vit rentrer; vous n'avez pas été plutôt parti qu'il est arrivé, etc. », il n'y a pas deux manières d'interpréter la pensée, et nous persistons à croire qu'il faut y mettre plus tôt en deux mots.

coiffeur, coiffure, car l'é ne représente pas la prononciation. Déjà l'Académie écrit Poêle ou Poile, sorte de fourneau.

poème. (Dans ce mot et ses dérivés, o et è, ou é, forment deux syllabes en vers et dans le discours soutenu.)— Le tréma ne sert qu'à faire séparer dans la prononciation la voyelle qui le porte de celle qui précède; il ne donne aucun accent à cette voyelle, et il devrait ne se mettre que sur l'i et l'u. L'accent, au contraire, réunit le double avantage de montrer que l'e qui en est affecté forme une syllabe distincte de la voyelle précèdente, et d'en indiquer la prononciation. Il paraît donc hors de doute qu'il faudrait remplacer le tréma par un accent grave dans poème, poète, comme on l'a déjà remplacé par un accent aigu dans poèsie, poétesse, poétique, poétiser. Poétereau serait peut-être mieux écrit avec un accent grave : poètereau.

POIGNÉE. — A l'article Plein nous avons vu quelques locutions plus que familières; ici il en manque une très-généralement employée, c'est Donner une poignée de main 1. En me quittant il m'a donné une bonne poignée de main. Sans doute on pourrait dire Il m'a serré la main très-affectueusement; mais cette manière de s'exprimer nous semble un peu recherchée, tandis que la précédente est plus simple et peut-être plus énergique.

**POINT**, adv. de négation. Pas, nullement. En voulez-vous? Je n'en veux point. Je ne doute point que cela ne soit. Ne voulez-vous point venir? Il n'a point d'argent. — A l'article Pas nous lisons : « Pas, adverbe de négation, qui est toujours précédé ou censé précédé de l'une des négatives Ne ou Non. Point, nullement. Je ne le veux pas. N'y allez pas. Je n'entends pas cela. »

On voit que ces deux négations ont bien du rapport entre elles, puisque point signifie Pas, nullement, et pas, Point, nullement; en sorte qu'on les emploie souvent l'une pour l'autre, et qu'on pourrait dire, Je n'en veux pas; je ne doute pas que cela ne soit; ne voulez-vous pas venir?; il n'a pas d'argent; — et je ne le veux point; vous n'irez point; je n'entends point cela. Seulement il faut remarquer que point est plus exclusif que pas, car, comme dit Lemare, le point est plus près de la nullité absolue que le pas. Quand on dit qu'un homme n'a pas d'argent, on donne à penser qu'il en a peu; si l'on dit qu'il n'en a point, c'est qu'il n'en a pas du tout. Ainsi les expressions Je n'en veux pas; je ne doute pas que cela ne soit; je n'entends pas cela, nient moins formellement que Je n'en veux point, je ne doute point que cela ne soit, etc.; vous n'irez pas exprime une défense moins positive que vous n'irez point. On peut voir par là qu'il doit y avoir des phrases où point n'est pas le mot propre, parce qu'il est trop

<sup>1.</sup> En parcourant le Dictionnaire nous voyons cette expression au verbe Donner, mais ce n'est pas là qu'on songerait à la chercher. Voilà l'inconvénient de mettre certaines locutions ailleurs qu'aux mots où le lecteur s'attend à les trouver : si elles ne s'y rencontrent pas, il est persuadé qu'elles ne sont nulle part. — D'autres y ont été trompés comme nous.

absolu; c'est lorsqu'il suffit de la simple négation, comme dans celles-ci:

- (à Laitière) La lattière n'est point encore venue.
- (à SEL) Ils ne mangeront point un minot de sel ensemble.
- (à DOMMAGE) C'est dommage que vous n'ayez point appris cela plus tôt.
- (à Sédentaire) Cet homme ne fait point assez d'exercice, il est trop sédentaire.
- (à Passer) Des bas qui ne passent point le genou.
- (à Renvoi) Il y a dans cette minute des renvois qui ne sont point parafés.

Peut-être nous dira-t-on que dans ces deux derniers exemples on a mis point afin d'éviter la rencontre de passent pas, pas parafés; nous l'acceptons, bien que pas nous semble meilleur grammaticalement parlant, mais il n'en est pas de même dans les autres, et nous savons qu'en France il est des localités où l'emploi de la négation point est une affaire de prédilection.

Mais il est une autre question plus importante encore au sujet de l'adverbe *point*, c'est l'emploi du nombre dont on doit le faire suivre. L'Académie a laissé une grande lacune sous ce point de vue, car nous aurions eu besoin d'un certain nombre d'exemples, et le seul qu'elle nous donne est précisément contraire à la règle qu'il faudrait suivre: Il me dit souvent qu'il me payera; mais pour de l'argent point de nouvelles. Nous pensons qu'il faudrait : pas de nouvelles, ou point de nouvelle, au singulier.

En effet, en partant du principe ci-dessus, que point exprime une nullité à peu près absolue, il nous semble que le substantif qui suit point doit toujours être au singulier, et qu'avec pas on doit mettre plutôt le pluriel. Or c'est précisément le contraire que l'Académie a fait à l'article Peupler, où elle dit « Il n'y a pas de poisson qui peuple autant que la carpe; Il n'y a point d'animaux qui peuplent tant que les lapins. » A ce dernier exemple nous avons opposé celui qu'on trouve à l'article Foisonner, Il n'y a point d'animal qui foisonne autant que les lapins, qui nous semble bien préférable sous deux rapports, mais où nous aimerions mieux voir lapin au singulier comme le mot animal 1. Voici d'autres phrases où l'Académie a mis aussi le singulier:

- (à Exemple) Il n'y en a point d'exemple.
- (à HÉRITIER) Sa femme ne lui a point encore donné d'héritier.
  - Id. Ce prince n'ayant point laissé d'héritier, la couronne sui dévolue à son frère.

Partout ailleurs nous avons trouvé le pluriel :

- (à Affamer, Oreille) Ventre affamé n'a point d'oreilleS.
- (à Cérémonie) Ne faisons point de cérémonieS.
- 1. Ce rapport de nombre a été observé dans les deux phrases de l'article Prupler : on y a mis poisson et carpe au singulier, animaux et lapins au pluriel; mais elles nous semblem pécher sous le rapport du nombre employé après pas et point.

- (à Be) Il n'a point tué d'ennemis. N'avez-vous point d'enfants?
- (à DIRE) Heureux qui peut se dire, Je n'ai point d'ennemis.
- (à FAUTE) A la guerre il n'y a point de petiteS fauteS.
- (à Ipée) Cet auteur, cet artiste manque d'idées, n'a point d'idées.
- (à OEIL) Un fromage qui n'a point d'YEUX.
- (à Pratiquer) Il n'y avait point de Garde-RobeS dans cet appartement, on a trouvé le moyen d'y en pratiquer.
- (a Suite) N'avoir point de suite, N'avoir point d'enfantS ni de procheS parentS.
- (à Terme) Il n'y a point de termes pour exprimer la grandeur de Dieu.
- (à VIVANT) C'est un vivant qui n'a point de scrupuleS.
- (à Punaise) L'espèce commune n'a point d'ailes.
- (A PATURAGE) On ne saurait faire des nourritures dans ce domaine, il n'y a point de paturageS.

Dans tous ces exemples nous préférerions pas à point; dans le dernier seulement point se comprend mieux parce qu'il sauve une légère cacophonie : pas de pàturages.

Nous n'avons trouvé qu'un exemple où il y ait pas avec le pluriel:

(à Adopter) N'ayant pas d'enfantS, ils adoptèrent un orphelin.

Par analogie, nous parlerons ici de la préposition sans, qui demande après elle tantôt le singulier, tantôt le plyriel; quelquefois on peut mettre l'un ou l'autre, suivant l'idée qu'on veut exprimer. Voici des exemples avec le singulier :

- (à Mariage) Sa femme étant morte sans enfant, il doit rapporter le mariage (la dot).
- (à Défaut) Un auteur sans défaut. Il n'y a personne sans défaut.
- (à Exemple) Ce que vous dites là est sans exemple. Cela est sans exemple.
- (à Composition) Une composition SANS FAUTE.
  - (à VIE) Mener une vie SANS REPROCHE.
  - (à Peur) Le chevalier <sup>1</sup> Bayard fut surnommé le Chevalier sans peur et SANS REPROCHE.
  - (à Obus) Petite borabe sans anse. (Voy. Obus.)

## Avec le pluriel :

- (à Déshérence) Droit qu'a l'État... de recueillir la succession des personnes mortes sans héritiers.
- (à Hom) Il est mort sans hoirs.
- (à Scie) Il y a des scies sans dentS : pour refendre les pierres dures, le marbre, etc.
- (à Puce, Scolopendre, Tique, etc.) Insecte sans aileS.
- (à Sans) Sans argent, sans protecteurs, que pouvais-je faire?
- (à Témoin) Leur entrevue doit avoir lieu sans témoins.
- (à CIEL) Un ciel SANS NUAGES.
  - (à DE) Parler SANS faire de FAUTES.
- 1. On aurait qu supprimer ces deux premiers mots et mettre, comme à l'article Reprecens : Bayard fut surnomme le Chevalier sans peur et sans reproche.
- 2. Voilà un de ces exemples assez rares où il serait impossible de mettre le singulier sans faire une lourde faute. L'Académie écrit *Une vieille* sans dents et *Une vieille* sans-dent. Voy. Sans-dent.

Sans blamer l'emploi du singulier dans les premiers exemples, nous croyons qu'on aurait pu les mettre au pluriel; on écrirait tout aussi bien Mourir sans enfants, faire une composition sans fautes, mener une vie sans reproches, il n'y a personne sans défauts, etc., parce qu'il arrive plus ordinairement qu'on ait plusieurs enfants, qu'on fasse plusieurs fautes, qu'on mérite plusieurs reproches, etc.

Par la même raison nous aurions mis, comme l'Académie, le pluriel dans les derniers exemples; seulement nous pensons que dans cette phrase, *Leur entrevue doit avoir lieu sans témoinS*, on pourrait employer le singulier dans le cas où il aurait été stipulé d'abord qu'il y aurait un témoin à cette entrevue.

Nous terminerons cet article par trois exemples qui semblent se rattacher également à la question de nombre :

- (à Dévolu) Faute d'héritiers dans cette ligne...
- (à CONCURRENT) Il ne peut souffrir de CONCURRENTS.
- (à DE) Il ne peut souffrir de RIVAL, de RIVAUX.

Cette dernière phrase montre que dans la précédente on pourrait mettre aussi bien le singulier que le pluriel, suivant l'idée qu'on voudrait exprimer.

**POIREAU** ou **PORREAU.** — L'étymologie de ce mot, qu'on la prenne dans le grec ou dans le latin, ne présente pas d'i; ne serait-il pas convenable de supprimer cet i dans le mot français? On se rapprocherait ainsi de l'adjectif *poracé*.

POIS... Prov. et fig., Donner un pois pour avoir une fève, Donner une chose pour en obtenir une autre. — Cette définition, qui est identique avec celle qu'on trouve à l'article Fève, nous semble n'être pas complète. Comme une fève est plus grosse qu'un pois, nous croyons que ce proverbe signifie, Donner une chose pour en obtenir une plus considérable. On dit dans le même sens, Donner un œuf pour avoir un boeuf, mais l'Académie ne mentionne nulle part cette locution proverbiale, qui est peut-être plus usitée que l'autre.

Par la même raison, le proverbe Je lui rendrai pois pour fève, auquel on fait signifier, S'il 1 me fait de la peine, je lui rendrai la pareille, ne nous semble pas aussi bon que cette autre variante, S'il me donne des pois, je lui donnerai des fèves, car celui qui projette de se venger a presque toujours l'intention de payer avec usure.

**POLYGLOTTE**, adj... est aussi substantif féminin, et se dit d'une bible polyglotte. La Polyglotte de Paris. La Polyglotte d'Angleterre. — Fig., Cet homme est une polyglotte, une vraie polyglotte, Il possède un grand nombre de langues.

Nous ne comprenons pas qu'on dise d'un homme qu'il est une poly-GLOTTE. Puisque polyglotte est d'abord adjectif, Bible polyglotte,

<sup>1.</sup> Ici l'on a mis « Je lui rendrai pois pour fève, IL me fait de la peine, je lui rendrai la pareille »; mais nous pensons qu'il faut lire, comme à l'article Pève « S'IL me fait de la peine... » ou, du moins, Il m'a fait de la peine, mais...

dictionnaire polyglotte (qui est en plusieurs langues), il serait plus naturel d'appliquer, par extension, l'adjectif à l'homme, Cet homme est polyglotte, et d'en faire ensuite un substantif masculin, Ce savant est un polyglotte, un vrai polyglotte.

**POMMELER** (SE), v. pron... Pommelé, ée, participe. Un cheval grispommelé. — Aux articles Cheval et Gris, on trouve gris pommelé, sans tiret, et à Attelage, Un attelage de six chevaux gris pommelés. Peut-être le tiret est-il superflu, mais d'un autre côté nous croyons que c'est une faute d'avoir mis pommelés dans cette dernière phrase, car on veut dire, D'un gris pommelé. Nous écririons donc, Six chevaux gris pommelé, gris mouchelé.

PONCTUATION, s. f. L'art de ponctuer. — Il se dit aussi de la manière de ponctuer. — PONCTUER, v. a. Mettre des points et des virgules dans un discours écrit, pour distinguer les phrases et les différents membres dont elles sont composées.

Il nous semble qu'au substantif ou au verbe il aurait fallu dire que la ponctuation ne se compose pas seulement des points et des virgules, mais encore de plusieurs autres signes tels que le point et virgule (;), le comma ou deux points (:), le point d'interrogation (?), le point d'admiration, d'exclamation (!), les points suspensifs (...); puis encore le moins (—), la parenthèse (), le crochet [], et le guillemet (« »). C'est du moins là ce qu'on nous enseigne dans les grammaires. Nous avons été surpris de ne pas trouver à l'article Signe, même ces mots les signes de la ponctuation, tandis qu'il y est fait mention des signes de la musique.

pondre, v. a. (Je ponds, tu ponds, il pond; nous pondons, etc. Je pondais. Je pondis. Je pondrai. Je pondrais. Ponds. Pondez. Que je ponde. Que je pondisse, etc.) Il se dit D'une femelle d'oiseau qui se délivre de ses œufs. — Nous n'avons jamais vu cette expression à la première personne que dans La Fontaine; et encore le fabuliste n'emploie-t-il pas le verbe pondre:

Quoi! j'accouche d'un œuf! — D'un œuf? — Oui, le voilà Frais et nouveau pondu. (Liv. VIII, fab. 6.)

Il aurait été mieux de placer cette conjugaison au verbe FONDRE, qui s'emploie dans tous les temps et à toutes les personnes, et où cependant l'on n'a rien mis. Ici l'on aurait pu dire que *pondre* se conjugue comme *fondre*, mais qu'il ne s'emploie guère qu'à la troisième personne.

**PONTONAGE**, s. m. Droit qui se perçoit en quelques lieux sur les personnes, voitures ou marchandises qui traversent une rivière, soit sur un pont, soit dans un bac. — Pontonnier, s. m. Celui qui reçoit le droit de pontonage. — Il se dit aussi, en termes de Guerre, des soldats d'artillerie qui sont chargés du service des pontons.

Il nous semble fâcheux de donner pour noms à l'impôt mis sur le passage d'un pont, d'un bac, et à la persenne chargée de la percep-

tion de cet impôt, des mots qui semblent dériver de panten; et neus croyons qu'il serait mieux d'employer pontenage et pontenier, qui sont en usage dans plusieurs localités. — Il y aurait à ce changement deux avantages, celui de supprimer une anomalie orthographique, pontonage avec une seule n, pontonnier avec deux; et de plus celui de ne pas confondre la personne chargée de la recette d'un pont aveç les soldats d'artillerie chargés du service des pontons, lesquels conserveraient leur nom de pontonniers. — En même temps, après ces mots « du service des pontons » on ajouterait ceux-ci, qui nous paraissent nécessaires pour compléter la définition, « c'est-à-dire de la construction des ponts volants, des ponts de bateaux. »

**PORTECHOUX. PORTEFEUILLE.** — Le portefeuille contient ordinairement plus d'une feuille, comme le portechouX porte plus d'un chou. Pourquoi mettre le signe du pluriel à l'un et non à l'autre?

PORTE-CROSSE. PORTEMANTEAU, -- PORTE-BOUGIE. PORTECRAYON.

L'Académie met un tiret dans les mots composés de porter qu'elle fait invariables, et elle le supprime dans ceux qui doivent prendre la marque du pluriel. Nous ne voyons aucune différence entre Celui qui porte la crosse devant un évêque et l'Officier chargé de porter le manteau du roi quand il sortait; entre un Porte-bougie et un Portecrayon. Les douze portemanteauX ne portaient alternativement qu'un manteau, comme douze porte-crosse ne portent chacun qu'une crosse; pour garnir douze porte-bougie il faut douze bougies, comme il faut douze crayons seulement pour garnir douze portecrayonS, et l'on n'y met à la fois ni plus d'un crayon ni plus d'une bougie. Nous croyons pouvoir appliquer cette même observation aux mots porte-aiguille, porte-bayuette, porte-drapeau, porte-hache, porte-montre, porte-page, porte-tapisserie, etc., où l'Académie met le tiret et qu'elle fait

PORTE-DIEU, s. m. Le prêtre qui, dans une paroisse, est chargé spécialement de porter le viatique aux malades. Il ne prend point le signe du pluriel. — Nous ne doutons pas qu'il ne faille écrire Dieu avec une majuscule dans ce mot comme dans prie-Dieu, lever-Dieu; mais l'Académie aurait du donner un exemple pour le faire savoir d'une manière certaine, car dans ces divers mots la signification du second composant peut ne pas être identique. Puisqu'elle écrit christ avec un c minuscule dans ces phrases, Il a dans son oratoire un beau christ, une belle tête de christ; un christ d'ivoire; baiser un christ, le christ, il est bien permis de croire qu'on peut écrire un porte-dieu comme elle écrirait sans doute un porte-christ.

invariables, et à porteballe, portechape, portecollet, portefeuille, etc.,

où elle met une s au pluriel.

PORTEFAIX. - Au mot GAGNE-DENIER, on trouve Porte-faix.

porter, v. a. — Au lieu de ces phrases, Il a été le plus fort, il a porté les coups, se dit d'un homme qui a été battu par un autre; Cet hamme porte le nez au vent, Il porte la tête fort haute, il a l'air hau-

tain, orgueilleux, etc., phrases qui d'ailleurs se retrouvent dans d'autres articles, nous aurions désiré voir ici cette locution très-usitée, Bien porter son âge, Porter bien son âge, qui, croyons-nous, est susceptible de deux interprétations tout à fait opposées. Si notre mémoire est fidèle, nous avons entendu dire, Cet homme porte bien son âge, son grand âge, ses quatre-vingts ans, pour signifier, Malgré son grand âge, il a encore de la fraicheur, de la vigueur, de l'agilité; — et au contraire, Sa tête chauve, son front plissé, ses joues sillonnées, son dos voûté, accusent largement son âge.

**Pot...** Pot pourri, Différentes sortes de viandes assaisonnées et cuites ensemble avec diverses sortes de légumes; — Diverses sortes de fleurs et d'herbes odoriférantes; — Morceau de musique composé de différents airs connus; — Livre ou autre ouvrage d'esprit, composé de morceaux assemblés sans ordre, sans liaison, et le plus souvent sans choix.

Si jamais on a dû mettre un ou des tirets dans une locution composée, v'est assurément dans celle-ci, car aucun des deux composants n'est employé dans le sens propre; il faut donc écrire POT-POURRI. Voy. Pot de vin, à Vry.

POUDRE, s. f. Poussière, petites particules de terre desséchée...

Poudre légère, menue, épaisse. Il y a beaucoup de poudre dans la campagne. Il serait nécessaire qu'il plût pour abattre la poudre...

L'Académie aurait dû nous dire que dans les quinze exemples qu'elle a donnés, et qui reproduisent à peu près mot pour mot ce qui était dans la première édition, on emploie généralement aujourd'hui le mot poussière au lieu de poudre; la phrase Ce pain sent la poudre, pour signifier Du pain qui a contracté un goût de poussière, est même inintelligible. — Poudre n'est plus guère usité qu'au figuré, dans la phrase biblique Tu es poudre et tu retourneras en poudre, et dans celles-ci, Jeter de la poudre aux yeux, Imposer, éblouir par ses discours et par ses manières; — Mettre en poudre, réduire en poudre une ville, un château, un raisonnement, Les détruire complétement; — Faire mordre la poudre à ses ennemis, Les tuer dans un combat.

Elle aurait bien fait d'ajouter que si poudre a cessé d'être en usage dans le sens de poussière, il revit dans son dérivé poudreux, qui est en effet bien préférable à poussièreux. On dit, De vieux parchemins POUDREUX, une bibliothèque toute POUDREUSE.

PEUDRE... Poudre de violette... Poudre de diamants. — Pourquei cette différence dans le nombre? Il nous semble que s'il faut plus d'un diamant pour faire de la poudre, il faut aussi plus d'une violette; ou résiproquement. Au reste, on pourra écrire ces deux phrases comme en voudra, car à l'article Violette, l'Académie écrit : Poudre de violettes, et à DIAMANT, Poudre de diamant.

**POULET,** s. m. Le petit d'une poule. Cette poule a tant de poulets. Un poulet gras. Des poulets engraissés... — Aux articles Croupion et GLAND nous lisons: Le croupion d'un poulet d'Inde, d'un chapon. Engraisser des cochons, des poulets d'Inde avec du gland. Ces mots poulet d'Inde sont-ils mis pour dindon ou pour dindonneau? Quelle que soit l'acception que l'Académie leur ait donnée, ils devraient se retrouver comme synonymes à Coq, à Dindon ou à Dindonneau, ou tout au moins ici, pour en faire connaître la véritable signification

POULETTE. — Dans tous les restaurants on mange un grand nombre de plats dits à la sauce poulette, c'est-à-dire avec une sauce où il y a des œuss: des moules, des asperges, des choux-fleurs, des ris de veau, des pieds de mouton, des cervelles à la SAUCE POULETTE, à la POULETTE. Cette expression devrait donc se trouver dans le Dictionnaire de l'Académie.

**POULEVRIN**, s. m. Poudre fine pour amorcer le canon <sup>1</sup>. — Il se dit aussi de la poire qui contient cette poudre. Voy. Pulverin.

A son rang alphabétique ce dernier mot est écrit avec un é: pulvérin. Nous ne signalons cette différence que pour la constater, car nous présérons l'e muet. — Quant à poulevrin, il nous paraît être un mot dénaturé, comme crapaudaille pour crépodaille. Voy. Cure.

**POURPRE**, s. m... Cette étoffe est d'un beau pourpre. — Il est aussi féminin. La pourpre de Tyr était la plus estimée.

Il manque ici l'emploi très-usité de pourpre pris adjectivement : La couleur Pourpre. Un manteau Pourpre. Il devint pourpre de colère.

POURSUIVANT, s. m... Le poursuivant la vente sur folle enchère. — Peut-on donner un complément au substantif poursuivant : Le poursuivant la vente...? C'est peut-être bien un terme de Palais, mais il nous semble que c'est une locution à rectifier.

POUVOIR, v. n... Avoir la faculté, être en état de. Pouvoir marcher. Je pourrais sortir. Je puis dépenser. Je ne puis vous répondre. Je ne peux pas dormir. Il n'a pu réussir dans cette affaire... — Pouvoir s'emploie aussi activement, et signifie, Avoir l'autorité, le crédit, le moyen, la faculté, etc., de faire. Vous pouvez tout sur lui, sur son esprit. Si je puis quelque chose pour votre service, je m'y emploierai avec joie. C'est un homme qui peut beaucoup dans l'affaire dont il s'agit. Je ne puis rien en cela. Il peut beaucoup auprès de vos chefs. Il peut tout ce qu'il veut. Je ne crois pas le pouvoir.

S'il n'y avait pas dans ce dernier paragraphe « Pouvoir s'emploie aussi activement », nous serions persuadé que l'indication de neutre, qui est au commencement de l'article, est une faute typographique. Comment croire en effet que les verbes oser et vouloir sont actifs dans ces phrases: « Oseriez-vous le blamer? Il a osé lui résister en face. Si j'ose m'exprimer ainsi. Personne n'ose lui annoncer cette fâcheuse nouvelle. Il veut partir demain. Il veut faire ce voyage.

<sup>1.</sup> Il aurait fallu dire « Poudre fine nont on se servait autrerois pour amorcer le canon», car aujourd'hui l'on se sert d'une « étoupille, petite mèche inflammable qu'on introduit dans la lumière d'une pièce, et qui sert d'amorce. » (Acad.)

Il n'en veut rien faire. Il veut être payé »; — et que pouvoir soit neutre dans celles-ci : « Pouvoir marcher. Je pourrais sortir. Je puis dépenser. Je ne puis vous répondre. Il n'a pu réussir dans cette affaire »? Quelle différence y a-t-il? Les uns et les autres n'ont-ils pas également un verbe pour régime? Et dans celle-ci : « Il l'eût fait assurément s'il l'eût osé », le verbe faire n'est-il pas sous-entendu? Ne l'est-il pas de même dans ces autres phrases où l'Académie regarde pouvoir comme actif : « Si je puis (faire) quelque chose pour voire service, je m'y emploierai avec joie. C'est un homme qui peut (faire) beaucoup dans l'affaire dont il s'agit. Je ne puis rien (faire) en cela. Il peut (faire) tout ce qu'il veut. Je ne crois pas le pouvoir (faire) »?

POUVOIR... Ne pouvoir mais d'une chose. — A l'article Mais cette locution occupe huit lignes; ici elle en occupe quatorze. Il vaudrait mieux ne faire qu'une seule rédaction qu'on mettrait à Mais ou à Pouvoir, et l'on renverrait de l'un à l'autre.

POUVOIR... Si jeunesse savait et vieillesse pouvait! — Ce proverbe figure quatre fois dans le Dictionnaire; mais ce qu'il y a de fâcheux, c'est qu'il subit des variantes tandis qu'il devrait être écrit partout de la même manière: ici, par exemple, il y a une exclamation qui ne se voit pas ailleurs, et à l'article Savoir le et est remplacé par si. Voici ces variantes:

- (à Jeunesse et Vieillesse) Si jeunesse savait et vieillesse pouvait.
- (à Pouvoir) Si jeunesse savait et vieillesse pouvait!
- (à SAVOIR) Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.

POUVOIR, s. m... Les ambassadeurs se sont communiqué leurs pouvoirs, ont exhibé leurs pleins pouvoirs, ont fait apparaître de leurs pouvoirs <sup>1</sup>. Il a reçu des pleins pouvoirs. Ce ministre a un plein pouvoir pour traiter de la paix. — Cette phrase Il a reçu des pleins pouvoirs nous montre que l'Académie considère les mots plein pouvoir comme n'en formant qu'un seul, ce qui d'ailleurs semble confirmé par l'adjectif plénipotentiaire; en conséquence il faudrait les joindre par un tiret. L'absence de ce trait d'union a induit en erreur des écrivains éminents, qui ont cru devoir supprimer l'article : « Courant de là vers la Bastille avec de pleins pouvoirs... Le comité propose de donner au ministère du commerce de pleins pouvoirs pour faire des enquêtes... » Il est bien entendu qu'on ne mettrait le tiret que lorsque les deux mots seraient employés substantivement. On écrirait donc, Ce ministre a plein pouvoir (sans tiret) ou un plein-pouvoir (avec tiret) pour traiter de la paix.

PRATIQUER, v. a... Pratiquer un trou, une ouverture, Percer, faire un trou, une ouverture. Pratiquer un chemin, un sentier, Frayer un

<sup>1.</sup> A l'article Apparaître on a mis leur pouvoir (au singulier) « Les ambassadeurs ayant fait apparaître de Leur Pouvoir », ce qui donne à penser qu'on peut employer indifféremment l'un ou l'autre nombre.

chemin, un sentier. — Ce mot pratiquer s'emploie en médecine, en chirurgie, en hippiatrique, et devrait se trouver ici dans cette acception. On dit pratiquer un seton, et à l'article Ortie l'Académie dit également: Pratiquer une ortie (insinuer entre le cuir et la chair d'un cheval un morceau de cuir ou mèche, pour dégorger la partie malade).

PRÉCEINTE, s. m. — Lisez : s. f.

PRÉCIEUX, EUSE, adj. Qui est de grand prix. Une étoffe précieuse. Des meubles précieux. Les plus précieux des métaux... — Nous avons souvent exprimé le regret que l'Académie n'ait pas indiqué les compléments qu'on peut ou qu'on doit donner aux verbes, aux substantifs, aux adjectifs, etc. Ici nous demanderons s'il faut dire, Cet animal est précieux pour son utilité, pour sa frugalité, pour sa beauté, ou par son utilité, etc.; le diamant est précieux pour sa dureté, pour son éclat, pour sa transparence, pour sa rareté, ou par sa dureté, etc.? Nous ne doutons pas qu'on ne puisse employer les périphrases à cause de, sous le rapport de, etc.; mais comme les auteurs disent le plus souvent précieux pour ou précieux par, nous voudrions savoir si l'une de ces locutions est préférable à l'autre, et laquelle.

PRÉFÉRER, v. a. Se déterminer en faveur d'une personne, d'une chose, plutôt qu'en faveur d'une autre. Il faut préférer l'honnéte à l'utile. Il préféra de se retirer. Je préfère qu'il parte.

Faut-il dire « Je préfère BEAUCOUP OU DE BEAUCOUP l'honnête à l'utile; je préfère BEAUCOUP ou de BEAUCOUP qu'il parte immédiatement »? Voilà ce que l'Académie ne nous apprend ni à Préfèrer, ni à BEAUCOUP. Nous croyons qu'il est mieux de dire Je préfère de BEAUCOUP, mais nous voudrions être certain de ne pas nous tromper.

**PRÉFIX, IXE, adj.** — Le masculin devrait prendre un e final, comme fixe, et comme perplexe, qu'autrefois l'Académie écrivait perplex, exe.

PREMIER, ÈRE, adj... Nous avons douté de cette nouvelle, et vous tout le premier. — A Tout nous trouvons de même : Bien des gens s'y tromperaient, et vous tout le premier.

Nous sommes surpris de ne pas trouver, au moins comme variante, LE TOUT premier, car on dirait LA TOUTE première, LES TOUT premiers, et non toute LA première, tout les premiers. Si l'on vous faisait telle chose, vous seriez LA TOUTE première à vous plaindre. Nous avons douté de cette nouvelle, et vous LES TOUT premiers. — Aux articles Tout et Autre, l'Académie dit très-bien: « C'est maintenant Tout un autre homme, ou mieux un tout autre homme. » Voy. Tout.

PRÉPARATIF, s. m. Apprêt. On fait de grands préparatifs pour l'entrée de ce prince. On n'a fait encore aucun préparatif... Il y a des opérations de chirurgie qui demandent de grands préparatifs. — Ici comme à l'article Apprêt (dans cette acception), l'Académie ne joint

<sup>1.</sup> Ce serait évidemment une faute d'écrire « tous les premiers », car cela présenterait un non-sens; et c'est cependant à cela qu'on pourrait être entraîné, par distraction du moins, en mettant tout avant l'article.

que le verbe faire au substantif: Faire de grands préparatifs; faire des appréts, de grands appréts. Cependant il aurait été utile d'y joindre les autres verbes qu'on peut employer, et nous pensons qu'on peut très-bien dire, Commencer, finir, achever, terminer les préparatifs, les appréts d'une fête; Les appréts, les préparatifs de la fête sont commencés, finis, achevés, terminés.

PRÈS... Il n'est pas près de finir. Quand il se vit près de mourir, près d'étre condamné. — Il est fâcheux que l'Académie n'ait pas donné un plus grand nombre d'exemples de près de suivi d'un infinitif, car souvent prét à et près de ont tellement de rapport dans le sens figuré, qu'il est difficile de déterminer lequel est préférable (Voy. PRÈT À). Autrefois on ne faisait aucune différence entre les deux, et même on écrivait fréquemment prêt de, comme dans cette phrase de Montesquieu:

Nous étions prêts d'arriver, quand la curiosité me prit...

Voici quelques-uns des exemples que nous avons recueillis sur près de:

- (à CREVER) L'abcès, la tumeur n'est pas encore PRÈS DE crever.
- (à Récréation) L'heure de la récréation est près de finir.
- (à Incendie) Leur politique sut prévenir l'incendie qui était près d'éclater.
- (à DISSOUDRE) A les entendre, le corps social est PRÈS DE se dissoudre.
- (à Foudre) Le prince est en colère, et la foudre est près de tomber.
- (à Présence) La présence de Dieu devrait retenir ceux qui sont près de se rendre coupables.

L'Académie aurait dû nous apprendre dans cet article s'il faut dire Couper des cheveux, moucher une chandelle, tondre, raser près ou de près. C'est une question qui paraît assez délicate, puisque l'Académie n'est pas toujours d'accord avec elle-même. Voy. Raser et la note.

Mais il est une locution que nous avons plus d'une fois entendue et même lue, et que nous ne trouvons ni à Approcher, ni à Près; la voici : Il approche de fort près le ministre, le prince, le souverain. Si elle est bonne, nous serions bien aise de la voir dans le Dictionnaire de l'Académie et d'apprendre si elle dit plus que Approcher le ministre, le prince, que l'Académie définit « Avoir un accès libre et facile auprès de lui ».

PRESSER, v. a. — A l'article Serrer nous lisons: Votre écriture n'est pas assez pressée, serrez-la davantage. Si l'on peut dire presser son écriture, une écriture pressée, il serait convenable de mettre ici cette locution; si l'on ne doit pas l'employer, il faut la supprimer à l'article Serrer.

PRÉT À. — On regrette de ne voir ici aucun exemple analogue à . ceux qu'on trouve aux mots Agneler, Chatter, Laie, Poulette: Une brebis prête à agneler, Une chatte qui est prête à chatter, Une laie prête à mettre bas, Une poulette prête à pondre. Dans toutes ces phrases, près de aurait mieux rendu l'idée qu'elles présentent; et à l'article Lapin nous lisons: Une lapine près de mettre bas.

PRIMEVÈRE. PRIMEUR. — Transposez: Primeur. Primevère.

PRIMEVÈRE... Bouquet de primevère. Bordure de primevères. — Pourquoi primevère est-il au singulier dans le premier exemple, tandis qu'il est au pluriel dans le second? Ne faut-il pas plusieurs primevères pour un bouquet aussi bien que pour une bordure? L'Académie a-t-elle voulu donner à entendre qu'on peut mettre indifféremment l'un ou l'autre nombre? Voy. Amande.

PRIVILÉGIÉ, ÉE, adj... Les artisans non-maitres pouvaient travailler librement dans les lieux privilégies. — Lisez: non maîtres (sans tiret), car il ne s'agit point ici d'un substantif composé comme nonsens, non-usage, les non-conformistes, etc.; on veut dire, Les artisans qui ne sont pas maîtres. C'est ainsi qu'on écrirait: Tels et tels, non comparants, sont sommés de...; on ne mettrait le tiret que si l'on faisait de non comparants un substantif en disant: les non-comparants.

Dans ce même article Privilégié il manque un paragraphe de cinq lignes qui se trouve à l'article Cas, auquel on aurait pu renvoyer; le voici : « Cas privilégiés, ou Cas royaux 1, Crimes dont les juges royaux pouvaient seuls connaître, quelle que fût la condition de l'accusé. La fausse monnaie, le duel, étaient des cas privilégiés. »

PROCHE, adj. des deux genres. Voisin, qui est près de quelqu'un, de quelque chose. Les maisons proches de la rivière sont sujettes aux inondations... Ces maisons sont proches l'une de l'autre. — Proche est encore préposition, et signifie, Près, auprès... Les maisons qui sont proche de la ville.

Il nous semble que la différence est bien peu sensible entre les maisons proches de la rivière et les maisons qui sont proche de la ville. Nous croyons voir que c'est le verbe dont proche est précédé qui fait toute la différence entre l'emploi de la préposition et celui de l'adjectif, et en conséquence nous proposerons d'écrire Ces maisons sont (situées) proche l'une de l'autre, mais nous aimerions mieux... sont près l'une de l'autre.

**PROFITER...** signifie aussi Être utile, servir. Tous les avis qu'on lui a donnés ne lui ont profité de rien. Tout ce qu'il a fait n'a profité de rien à sa famille... Il ne lui a de rien profité d'avoir été si attaché à ses intéréts... De quoi, en quoi cela vous profitera-t-il?

Toutes ces phrases sont dans l'édition de 1694, et de plus Racine a dit:

De quoi m'ont profité mes inutiles soins?

Mais aujourd'hui dit-on Vos avis ne lui ont profité de rien; Son avarice n'a profité de rien à sa famille? Nous croyons qué depuis longtemps déjà on substitue servir à profiter dans ces deux phrases et autres analogues, et qu'on dirait, par exemple, Il ne lui a servi de rien d'avoir été si attaché à ses intérêts. Quant à la dernière phrase ci-dessus, nous sommes persuadé qu'on dirait en quoi et non de quoi

<sup>1.</sup> Ce paragraphe manque également à ROYAL. Une ligne suffirait pour réparer l'omission. Avant ou après celui qui concerne les lettres royaux, on mettrait : « Cas royaux ou Cas privilégies. Voyez Cas. »

cela vous profilera-t-il? Cette variante en quoi, ajoutée dans l'édition de 1835, nous semble la seule expression admise aujourd'hui, ainsi que de quoi ou à quoi cela vous servira-t-il?

On dit très-bien profiter de dans le sens actif de Tirer profit, avantage, utilité. Profiter de la dépouille, de la ruine d'autrui; profiter du temps, de l'occasion, de ses avantages; cet homme ne sait profiter de rien, etc.; quant au sens passif, quoiqu'on dise Cela lui a peu profité, nous pensons qu'avec de rien il est mieux d'employer le verbe servir, qui rend fort bien l'idée qu'on veut exprimer : Cela ne lui a servi de RIEN, ne lui a profité en RIEN.

PROIE... se dit aussi, figurément, en parlant des personnes qui ont à souffrir des vices, des passions des autres, ou de leurs propres passions. Étre en proie à l'avidité, à la cupidité des usuriers... — Dans cet exemple et dans ceux qui suivent, l'expression etre en proie, demeurer, rester en proie, se livrer en proie, est toujours suivie d'un complément: Il est en proie à la rapacité de ses valets, de ses domestiques; à la calomnie, à la médisance; à ses passions, à sa douleur, à la tristesse. Dénué de tous ses appuis, il demeura, il resta en proie à la vengeance. Se livrer en proie à ses passions, à sa douleur. Cependant à l'article en on trouve simplement livrer en proie, expression reproduite dans une définition du verbe Livrer. Il y a donc ici omission d'exemples sans complément, ou ailleurs omission de ce complément. Voy. En.

PROMESSE... Je vous somme de votre promesse, de tenir votre promesse. — Suivant nous, la phrase pleine aurait dû précéder la phrase elliptique, car si l'on veut procéder méthodiquement on doit aller du connu à l'inconnu<sup>1</sup>. — A l'article Sommer on trouve seulement « Sommer quelqu'un de sa parole, Lui demander qu'il tienne sa parole. » Il aurait certainement mieux valu ajouter la phrase pleine.

PRONOMINAL, ALE, adj. T. de Gramm. Qui appartient au pronom. — Verbe pronominal, Verbe qui se conjugue avec le pronom personnel de la même personne que le sujet, comme dans ces phrases: Il se loue. Il se donne des louanges. Ces deux femmes se disent des injures. Votre bien s'augmente. Vous vous ennuyez d'attendre. On n'appelle proprement Verbes pronominaux que les verbes toujours employés avec le pronom personnel, comme Se repentir, s'emparer, s'arroger, etc. — Verbe pronominal réfléchi. Verbe pronominal réciproque.

Cette définition du verbe pronominal nous paraît être un des articles de grammaire les plus simples et les plus clairs du Dictionnaire; seulement, nous aurions désiré voir ici des exemples des verbes

<sup>1.</sup> Si la locution est tellement familière que l'expression elliptique soit la plus usitée, ce n'est pas toujours une raison pour ne pas donner la phrase pleine; on ajoute « Ou simplement, ou plus ordinairement, etc. » Les exemples n'en sont pas rares dans le Dictionnaire de l'Académie; ainsi à l'article Matin on lit : « On dit Demain au matin, et plus ordinairement, Demain matin. »

pronominaux dans les temps composés et au pluriel, pour faire bien comprendre au lecteur que le participe de s'arroger, par exemple, ne s'accorde pas avec le sujet comme celui de s'emparer et de se repentir. — Nous pensons aussi qu'après Verbe pronominal réfléchi, verbe pronominal réciproque, on aurait pu ajouter « ou simplement, Verbe réfléchi, verbe réciproque », puisque ces deux sortes de verbes ne peuvent pas se conjuguer sans un des pronoms me, te, se, etc.

PROPITIATION, s. f. (On prononce Propiciation.) — Deux motifs auraient du faire substituer à cette indication « Dans ce mot et le suivant (Propitiatoire) tia se prononce cia. » D'abord, la prononciationaurait servi pour deux mots, et ensuite il nous semble qu'en disant de prononcer propiciation l'Académie donne à croire que dans tion le t conserve sa valeur naturelle, d'autant plus que quelques lignes plus bas se trouve Proportion, qu'elle dit de prononcer proporcion.

PROPORTION, s. f. (On prononce Proporcion.) — Dans tout son Dictionnaire l'Académie n'a indiqué la prononciation de tion final qu'aux quatre mots portion, potion, proportion, transition (sauf toute-fois celle de faction, qui se trouve au mot factieux). On se demande pourquoi elle a donné la préférence à ceux-là, qui ne présentent pas de difficulté particulière, plutôt qu'à déglutition, dentition, partition, pétition, etc., dans lesquels les deux ti se prononcent différemment, et aux mots appréciation, énonciation, négociation, prononciation, renonciation, etc., dans lesquels on pourrait supposer que ci et ti ne se prononcent pas de la même manière. Cette prononciation du mot proportion, donnée sans nécessité évidente, contraste singulièrement, comme nous venons de le voir, avec celle de propitiation, où l'Académie dit de prononcer ciation.

propre... signific quelquefois, Même, exactement semblable. Il a dit cela en propres termes. C'est, en propres termes, ce qu'il a répondu. Je vous rapporte ses propres paroles, les propres paroles dont il s'est servi. Vous demeurez dans la propre maison où il logeait 1. Le propre jour de sa naissance. Sa maladie commença le propre jour que la mienne finit. Il se dit par redondance, et pour exprimer l'identité avec plus d'énergie. — Nous croyons que dans cette acception propre ne s'emploie plus qu'avec les mots termes et paroles, et qu'il aurait mieux valu ne pas mettre les trois derniers exemples. L'Académie a supprimé celui-ci de la première édition: « Vous estes monte sur le propre cheval qu'il avoit accoustumé de monter »; mais elle a ajouté ceux-ci: « Le propre jour de sa naissance. Sa maladie commença le propre jour que la mienne finit, » L'expression le jour même nous semble préférable; et dans la dernière phrase nous aurions dit le jour même où, au lieu de le jour même QUE.

<sup>1.</sup> Il est inutile de faire remarquer la différence qu'il y a entre Vous demeurez dans la propre maison de M\*\*\* (la maison qui lui appartient), et Vous demeurez dans la propre maison (la maison même) où il logait.

**PROPRIÉTAIRE**, s. des deux genres. Celui ou celle à qui une chose appartient en propriété. Les propriétaires des maisons sont obligés aux grosses réparations. Cette maison appartient à plusieurs propriétaires. Cette terre rapporte tant au propriétaire, à son propriétaire. Le propriétaire et le locataire. Le propriétaire et l'usufruitier. La propriétaire est absente.

D'après ces exemples il semblerait que proprietaire ne se dit que de ceux qui possèdent des immeubles. Quel est donc le terme qu'il faut employer en parlant de ceux à qui appartiennent des meubles, des livres, des chevaux, etc.? Si l'on peut dire le proprietaire de ces meubles, de cette bibliothèque, etc., l'Académie aurait dû en donner au moins un exemple.

Cette phrase Le proprietaire et l'usufruitier se trouvait déjà dans la première édition, imprimée en 1694. Dans ce temps-là on ne connaissait pas l'expression nue propriété, ni par conséquent celle de nu-propriétaire; mais aujourd'hui que l'Académie parle de la nue propriété aux articles Nu et Propriété, elle devrait dire Le nu-propriétaire et l'usufruitier, et nous apprendre comment ce mot composé doit s'écrire au féminin et au pluriel.

PROPRIÉTÉ... Nue propriété, Propriété d'un fonds dont un autre a l'usufruit. — De même que nous écrivons les nus-propriétaires (Voy. Nu), nous pensons qu'il serait bien d'écrire la nue-propriété (avec un tiret). Nous avons un certain nombre de mots où l'adjectif est joint par un tiret au substantif qui le suit: blanc-manger, court-bouillon, courte-botte, longue-vue, plain-chant, sage-femme, etc.

PROTE, s. m. T. d'Impr. Celui qui, sous les ordres de l'imprimeur, est chargé de diriger et de conduire tous les travaux, de maintenir l'ordre dans l'établissement, et de payer les ouvriers. Un prote intelligent, attentif. Un prote négligent. Cet imprimeur a un prote vigilant.

— Il se dit aussi de ceux qui lisent et corrigent les épreuves. Un prote ne saurait être trop instruit.

Nous nous permettrons plus d'une remarque sur cet article, et d'abord nous dirons qu'on devrait écrire *prôte* avec un *ó*, car ce mot vient du grec *prôtos* qui signifie *premier* (le premier employé).

D'après cette signification primitive du mot *prote*, on aurait pu dire simplement que le prote d'une imprimerie en est le contre-maître, car à l'article Contre-maître l'Académie dit que ce mot exprime « dans les grandes Manufactures, Celui qui dirige les ouvriers, qui a inspection sur eux », et qui sans doute aussi est chargé de les payer.

Enfin nous pensons que c'est un abus des mots de dire prote pour correcteur; car c'est seulement dans de petites imprimeries que le prote est appelé parfois à corriger les épreuves sur le papier et même sur le plomb, et à faire le simple office de compositeur. — A l'article PASSER on trouve ce même emploi du mot prote : « Ce prote ne corrige pas exactement, il laisse passer bien des fautes », phrase inin-

telligible pour les imprimeurs qui n'auront pas lu la définition de *Prote* dans le Dictionnaire de l'Académie, à moins qu'il ne s'agisse de ces petits ateliers où, comme nous venons de le dire, le prote remplit les fonctions de correcteur d'épreuves.

PROVENANT, ANTE, adj. Qui provient. Tous les deniers PROVENANTS de la vente des meubles ont été employés à cela. Les sommes PROVENANTES de la vente des différents effets s'élevaient à tant. Les biens PROVENANTS de la succession. — Ne serait-il pas convenable de laisser cette orthographe au style de pratique, et d'employer provenant comme participe présent dans l'usage habituel?

PROVOCATEUR, TRICE, adj. Qui provoque. Agent provocateur. — Il est un autre mot qui a le même sens, mais auquel on donne une acception bien différente; c'est l'adjectif provocant. Tous les jours on emploie les locutions bravade provocante, regards provocants, œillades provocantes, grâces provocantes, de provocants sourires, où l'adjectif provocateur ne saurait trouver place. On voit que le plus souvent il a à peu près la même signification qu'agaçant, mais un peu plus de force. On regrette d'autant plus de ne pas le trouver dans les dictionnaires, que la plupart des auteurs l'écrivent par qu au lieu d'y mettre un c, et à notre avis font une faute. En effet, les adjectifs en ant dérivés des verbes en quer dont le substantif finit par cation, prennent tous le c; ainsi l'on écrit confiscant, fabricant, suffocant, vacant, etc., comme confiscation, fabrication, etc.; et puisqu'on met un c à provocateur et provocation, il en faut également un à provocant.

**PRUD'HOMIE.** — On écrit homme, hommasse, hommage, etc.; pourquoi écrire bonhomie et prud'homie avec une seule m? Dans les quatre premières éditions, l'Académie a écrit prud'hommie avec deux m; bonhomie (une seule m) n'est admis qu'à partir de la quatrième. Sans doute on a voulu régulariser l'orthographe de ces deux mots; mais on aurait mieux fait d'ajouter une m à bonhomie que de la supprimer à prud'hommie.

PRUNE, s. f. Fruit à noyau... Prune de damas... Prune de Brignolles.— Il faut écrire Damas avec un grand D, comme on a mis un grand B à l'autre nom (Brignolles); mais à ce dernier mot il ne faut qu'une l, comme on le trouve à la lettre B, « Brignoles ». Voy. Damas.

PUISSANT, ANTE, adj... Tout-puissant, toute-puissante, Qui peut tout. Dieu seul est tout-puissant. Il signifie aussi, par exagération, Qui a un très-grand pouvoir, un très-grand crédit. Il était tout-puissant à la cour. Il était tout-puissant auprès du prince. Vous êtes tout-puissant sur l'esprit d'un tel. Ils sont tout-puissants.— Il nous semble qu'on pourrait sans inconvénient supprimer le tiret dans l'adjectif composé tout-puissant, et écrire: « C'est un coup de la main de Dieu, de sa main toute puissante. La reine est toute puissante sur l'esprit de son auguste époux. On réserverait le tiret pour le substantif composé LE Tout-Puissant.

PUITS, s. m... Le bord d'un puits. Le rebord d'un puits. La mardelle ou la margelle d'un puits. — A l'article MARGELLE l'Académie n'a pas reproduit mardelle, d'où nous concluons que ce mot est un terme local ou même une locution vicieuse qui ne devrait pas se trouver ici. De margo ou doit faire margelle et non mardelle.

PUNCH, s. m. (On prononce Ponche) — En 1762, l'Académie a francisé les mots anglais beefsteak, roastbeef, pudding, ale, punch, toast, etc., etc. Dans sa dernière édition elle a maintenu la même orthographe pour les quatre premiers de ces mots; il aurait été mieux de ne pas revenir à l'anglais pour les deux derniers. Voy. Toast.

## Q

QUADRATURE. T. d'Horlogerie. — A la lettre C on trouve déjà ce mot écrit *Cadrature*, et accompagné d'une définition qui est lettre pour lettre la même qu'ici. Nous pensons que c est préférable à qu, et que de cette dernière variante il faudrait renvoyer à la première, d'autant plus que nous avons aussi *quadrature*, terme de Géométrie et d'Astronomie, où la syllabe qua se prononce coua.

QUADRUPÈDE... Les quadrupèdes vivipares. Les quadrupèdes ovipares. — A l'article Ovipare nous avons vu que l'Académie en reproduisant cet exemple des précédentes éditions, Il y a des poissons qui sont vivipares, et d'autres qui sont ovipares, a fait un anachronisme, c'est-à-dire qu'elle a mis au nombre des poissons les cétacés, qui aujourd'hui forment une famille à part. Ici, en disant qu'il y a des quadrupèdes ovipares, elle qualifie évidemment du nom de quadrupèdes les tortues, les lézards, les grenouilles, etc., qui maintenant sont considérés par les naturalistes comme des reptiles, parce que, de même que les vrais reptiles, c'est-à-dire les serpents, ils ont le sang froid. Sans supprimer cet exemple, les quadrupèdes ovipares, elle aurait bien fait de mettre ses lecteurs au courant des progrès de la science.

QUARTINIER, s. m... Quelques-uns disent, Quartenier. — Dans les trois premières éditions l'Académie elle-même disait quartenier, et à l'article Dizenier elle dit encore aujourd'hui Les QUARTENIERS, les dizeniers de Paris. D'après l'orthographe qui figure en tête de cet article il paraît que quartinier prévaut maintenant; mais nous n'en comprenons pas la cause, et nous croyons que quartenier est préférable, à cause de l'analogie de désinence avec dizenier, cinquantenier, centenier, etc. Ce mot n'a pas un primitif terminé par ine comme cantinier, qui est dérivé de cantine.

**QUATERNE.**— L'Académie nous dit que dans quaternaire qua se prononce coua. En est-il de même pour quaterne? Qu'il faille prononcer ca ou coua, elle aurait dû, ce semble, l'indiquer ici, comme elle l'a fait à chacun des mots quadruple (coua) et quadrupler (coua) pour

la similitude, ou liquéfaction (cué) et liquéfier (ké) pour la différence.

QUATRAIN... Les quatrains de Pibrac. — A GNOMIQUE on trouve « Les Distiques de Caton sont un poëme gnomique. » Nous ne comprenons pas pourquoi Distique est écrit avec un D majuscule et quatrain avec un q minuscule.

QUE... remplace aussi, en parlant des choses, Pendant lequel, dans lequel, etc. L'hiver qu'il fit si froid. Le jour que cela est arrivé. Au moment que je le reverrai. — Et ailleurs:

- (à PROPRE) Sa maladie commença le propre jour que la mienne finit.
- (& VOIR) J'ai vu le temps Que l'on faisait...
- (à Commémoration) ... le jour qu'on célèbre une autre fête.

Dans d'autres articles, l'Académie emploie à peu près indifféremment où et que; cependant elle semble préférer ce dernier:

- (à Moment) Au moment où il arrivera, j'irai le voir.
  - Id. Au moment Que je le verrai, je lui parlerai de vous.
  - Id. J'arrivai dans le moment même qu'il venait de sortir, dans le moment où il sortait.
- (à TEMPS) Quand reverrons-nous le temps QUE..., le temps où...
- . Id. Le temps fut QUE...
  - Id. Il fut un temps, il y a eu un temps que..., un temps où...
- (à Jour) Un jour viendra QUE ...

C'est là le quo des Latins, et le que français qui le représente était encore très-usité il y a deux siècles; mais nous croyons qu'aujourd'hui l'on emploie généralement le pronom où, qui nous semble préférable.

QUE... est aussi un corrélatif des mots Tel, quel, même, autre, meilleur, pire, et se met toujours après... C'est bien un autre homme que vous ne disiez. Il a bien d'autres vues que vous ne croyez. — Nous croyons qu'il aurait été plus correct de dire : C'est un bien autre homme que vous ne disiez. Il a de bien autres vues que vous ne croyez, car il a bien d'autres vues peut signifier Il a beaucoup d'autres vues, et ce n'est que la fin de la phrase qui force à comprendre l'idée de l'auteur. Nous pensons qu'on dirait, Ce sont de bien autres gens, et non, ce sont bien d'autres gens. Voy. Bien et Premier.

QUE... forme en outre certaines locutions avec diverses prépositions, conjonctions et adverbes, comme Afin que, avant que, après que, bien que, dès que, depuis que, encore que, loin que, puisque, parce que, sans que, à moins que, attendu que, vu que, en sorte que, d'autant que, outre que, pourvu que, soit que, et quelques autres.

Non-seulement que se joint à des prépositions, des conjonctions et des adverbes, pour former diverses locutions, mais encore il s'emploie seul pour représenter ces locutions, et l'Académie nous en four-nit plusieurs exemples; ainsi il se dit pour

AFIN QUE : Approchez, QUE je vous parle.

DE PEUR QUE : Retirez-vous, qu'il ne vous maltraite.

LORSQUE: A peine était-il sorti, QUE la maison s'écroula.

AVANT QUE : Je n'irai point que tout ne soit prêt. (Voy. NE.)

DEPUIS QUE : Il y a dix ans (écoulés) qu'il est parti.

SOIT QUE: Qu'il perde son procès ou qu'il le gagne, il partira.

SI BIEN QUE : On le régala que rien n'y manquait.

Mais il est d'autres locutions représentées par que, et nous aurions désiré les trouver dans le Dictionnaire de l'Académie, pour savoir d'abord si elles sont bonnes, et ensuite si notre interprétation est exacte. Voici quelques exemples que nous faisons précéder du sens que nous attribuons au que :

PUISQUE: Sans doute vous avez été malade, qu'on ne vous a vu depuis six mois.

- Id. Vous êtes donc brouillé avec M\*\*\*, que vous ne lui parlez plus?

  PARCE QUE: Si je ne vais plus chez vous, c'est que je crains d'y rencon-
  - Id. S'il est pauvre aujourd'hui, c'est qu'il a dissipé follement son immense fortune.

## COMME OU PARCE QUE:

- (à AUJOURD'HUI) Aujourd'hui qu'il est puissant, il pourra vous servir.
- (à Maintexant) Maintenant que nous sommes seuls, je vais vous parler librement.
- (à Présent) A présent que 1 je suis en meilleure santé, j'irai vous voir.

Si notre interprétation est exacte, on devrait trouver des exemples de ces locutions, comme elliptiques, ici ou aux articles Puisque, Parce que, etc. — En voici deux qu'on lit à l'article Savoir, et dont on désirerait avoir la phrase complète :

Que sait-on ce qui arrivera? Que sait-on s'il le voulra?

Ici le que serait-il employé par redondance, comme dans

a (à Que) Que s'il m'allègue... Que si vous m'objectez... »?

Dans cet article nous voyons que employé explétivement dans plusieurs expressions: Si j'étais que de vous. Cela ne laisse pas que d'être inquiétant. Que s'il m'allègue... C'est une belle chose que de garder le secret, etc.; mais nous n'y trouvons pas d'exemples où il ait été supprimé par ellipse 2. Après ces phrases « Que je meure si cela n'est pas vrai! Qu'il parte tout à l'heure! etc. », il aurait fallu en mettre quelques-unes dans le genre de celles-ci:

- (à Dieu) Dieu m'en garde. Dieu m'en préserve. A Dieu ne plaise.
- Id. Dieu soit loué! nous voilà délivrés de cet importun.
- (à ARDER OU ARDRE) Le seu saint Antoine 3 vous arde!
- 1. Quelques personnes sont disposées à donner au que de ces trois phrases le sens de où; mais nous croyons qu'elles se trompent, car les Latins diraient nunc quum.
- 2. Au lieu de supprimé par ellipse, nous dirions ellipse si l'Academie le permettait. Voy. RLLIPSER.
- 3. Aux articles Peu, Saint, on trouve feu Saint-Antoine (grande S et tiret). Nous croyons cette orthographe-ci préserable, à cause du de supprimé : l'Académie écrit de même mal Saint-Jean, seu Saint-Elme, et non saint Jean, etc.

Quelquefois on sous-entend que celui, comme dans ces phrases:

- (à Bois, Feuille) Qui a peur des feuilles n'aille point au bois.
- (à Morveux, Moucher) Qui se sent morveux se mouche.
- (à Savoir) Qui ne sait pas son métier, l'apprenne ou le quitte.

Enfin il nous semble que l'Académie aurait dû faire connaître dans cet article la valeur de que dans certains proverbes tels que ceux-ci: Coûte QUE coûte. Vaille QUE vaille. Fais ce que dois, advienne QUE pourra, etc.

QUELQU'UN, UNE, s. Un, une entre plusieurs. Nous attendons des hommes, il en viendra quelqu'un. — Dans cet exemple, quelqu'un peut-il être réellement considéré comme substantis? n'est-ce pas plutôt un pronom? On pourrait mieux l'appeler substantis dans les phrases suivantes, où l'Académie dit qu'il est employé absolument: Quelqu'un m'a dit, Il viendra quelqu'un, J'attends quelqu'un, parce qu'en effet ici quelqu'un signifie Une personne. Voy. RIEN.

QU'EN-DIRA-T-ON, s. m... Se moquer du Qu'EN-DIRA-T-ON. Se mettre au-dessus du Qu'EN-DIRA-T-ON. Mépriser le Qu'EN-DIRA-T-ON. — Aux articles Dire et On, nous voyons sans tiret entre qu'en et dira-t-on les deux premiers de ces exemples, plus les suivants: Braver le Qu'EN DIRA-T-ON, Étre sensible au Qu'EN DIRA-T-ON. Nous croyons utile de mettre le tiret.

QUEUE... Queue en catogan, Celle qui a été coupée très-court, près de la racine. — Ce nouvel exemple semble confirmer ce que nous avons dit à l'article Court, qu'après les verbes couper, tailler, etc., ce mot doit rester invariable, surtout si le substantif auquel il se rapporte est du genre féminin. Voy. Court.

QUEUE... Prov. et fig., Prendre le roman par la queue, Avant le mariage, vivre maritalement.— N'y a-t-il pas ici une transposition typographique? Il nous semble qu'il fallait dire : « Vivre maritalement avant le mariage »; autrement, c'est prendre le roman par la queue en fait de construction.

QUI, pronom relatif. L'homme qui raisonne. La femme qui a soin de son ménage... — On est surpris de ne pas trouver dans cet article des exemples de qui se rapportant à un pronom qui ne le précède pas immédiatement. En voici que nous avons pris ailleurs:

- (à Voici, Voilà) Le voici, le voilà qui vient.
- (à Démon) Il est là qui fait le démon.
- (à Renier) Je l'entendais qui reniait et blasphémait.
- (à VENIR) Je le rencontrai qui venait de Rome.

Il aurait été d'autant plus utile de donner ici quelques exemples semblables, que dans certaines localités on dit qu'il au lieu de qui : Le voici qu'il vient, etc.

QUIBUS. (On prononce Cuibusse.)—Y a-t-il quelque différence dans ces trois prononciations figurées diversement « BLOCUS, on prononce l'S; CHORUS, on prononce koruce; QUIBUS, on prononce cuibusse » ?

**QUIDAM, QUIDANE, s.** (On prononce Kidan.) — C'est une chose assez bizarre qu'un mot qu'on ne francise qu'à moitié. Quidam conserve sa forme latine, et cependant non-seulement on le prononce à la française, mais encore on lui donne un féminin formé irrégulièrement. Nous nous joignons à ceux qui proposent d'écrire quidan pour faire disparaître ces inconséquences.

QUIÉTUDE. — Comment faut-il prononcer ce mot, ki-étude ou cui-étude? Jamais nous n'avons entendu la première de ces prononciations, et cependant il semblerait que c'est celle que veut l'Académie, car au mot Quiet elle dit « On prononce cui dans ce mot et les deux suivants », c'est-à-dire dans Quiétisme et Quiétiste; Quiétude se trouve le troisième.

QUINTUPLER. Rendre cinq fois plus grand, multiplier un nombre par cinq. — Au mot Quintuple, l'Académie dit fort bien « Qui vaut cinq fois autant », et non, Qui vaut cinq fois plus. Il fallait donc définir QUINTUPLER, Rendre cinq fois aussi grand, ou quatre fois plus grand.

Dans quintupler la première syllabe doit-elle ou non être prononcée cuin comme dans quintuple?

QUINZAIN. Terme INDÉCLINABLE dont on se sert au jeu de paume, pour indiquer que les joueurs ont chacun quinze. Ils sont quinzain. Nous sommes quinzain. — Il serait à désirer que l'Académie s'abstint d'employer des locutions hors d'usage, et le mot indéclinable est aujourd'hui de ce nombre quand on parle de mots français. A l'article INDÉCLINABLE nous lisons: « Il se dit quelquefois des mots qui ne reçoivent pas les signes du genre et du nombre. Participe indéclinable. Mot, particule indéclinable. Dans ce sens, on dit mieux, Invariable. » Voyez Bien.

QUIPROQUO... Cet homme fait sans cesse des quiproquo. Les quiproquo d'apothicaire sont dangereux.—Si l'on mettait deux tirets dans ce mot pour en rappeler l'étymologie, il serait très-bien de le maintenir invariable; mais nous croyons que, tel qu'on l'écrit maintenant, il est tombé dans le langage vulgaire et qu'il doit prendre la marque du pluriel. Au reste c'est ainsi qu'on l'écrit généralement.

QUOTE, adj. fém. Il n'est usité que dans cette locution, Quote-part, La part que chacun doit payer ou recevoir, dans la répartition d'une somme totale. Il doit payer tant pour sa quote-part. Il lui revient tant pour sa quote-part. Voyez Cote.

Nous avons ici deux remarques à faire: 1º Comme le mot quote n'existe plus isolément depuis deux cents ans au moins, il nous semble qu'il aurait été mieux de dire: « Quote-part, s. f. La part que chacun.... Il doit payer tant pour sa quote-part. Il lui revient tant pour sa quote-part. Le mot quote, employé seul, s'écrit maintenant Cote. » — 2º Nous dirons que dans cet article et à Quotité, Cotisation, le mot quote-part est écrit avec un tiret, mais qu'à Part et à Payer ce tiret est omis (Quote part. Voyez Quote-Payer sa quote part).

## R

R, s. f. et m... « R double se prononce comme si elle était simple, excepté dans Errer, abhorrer, concurrent, interrègne, narration, terreur, torrent, et quelques autres; dans la plupart des mots qui commencent par ir : Irrégulier, irrévocable; ainsi que dans le futur et le conditionnel des verbes acquerir, mourir, courir et ses dérivés : j'acquerrai, je courrai, je mourrai; j'acquerrais, etc.

Au mot Concurremment, l'Académie dit « On prononce concurrament »; mais elle ne dit point que dans concurrence, concurrent, on doive prononcer les deux r. — Au mot Irrachetable, elle dit « Dans ce mot et dans les suivants, on prononce les deux R », et cette règle paraît être sans exception pour les 48 mots qui suivent, puisqu'elle ne dit le contraire à aucun de ces mots. Cependant puisqu'on lit plus haut: « Dans la plupart des mots qui commencent par ir », il semble qu'il doit y avoir des exceptions, et il aurait été bon de les indiquer. — Aux mots terreur, torrent, elle ne dit pas de prononcer les deux r; est-ce une omission? — Nous croyons qu'aux verbes acquérir, mourir, courir et ses dérivés (accourir, concourir, discourir, encourir, parcourir, recourir, secourir), il faut ajouter conquerir, s'enquérir et requérir, qui prennent aussi deux r au futur et au conditionnel: je conquerrai, je m'enquerrai, je requerrai; je conquerrais, etc.

RABDOMANCE ou RABDOMANCIE<sup>1</sup>. — Rabdomance est-il plus usité que Rabdomancie, que l'Académie met le dernier? Nous ne le croyons pas, et conséquemment nous pensons que Rabdomancie devrait occuper la première place. Il nous semble aussi que l'Académie aurait dû écrire rhabdomancie et rhabdomance, conformément à l'étymologie, car ces mots, presque inconnus, ne sont point du domaine public.

RABÉTIR, v. a. Rendre bête, stupide. Vous RABÉTISSEZ ce garçon-là à force de le maltraiter.—Il s'emploie aussi neutralement, et signifie Devenir bête. Il RABÉTIT de jour en jour.—A la lettre A nous lisons: a ABÉTIR, v. a. Rendre stupide. Vous ABÉTIREZ cet enfant.— Il est aussi neutre, et signifie Devenir bête. Il ABÉTIT tous les jours. »

Nous avons en français plusieurs verbes où l'addition de la particule re ne change rien à la signification primitive; ainsi l'on dit indifféremment Accourcir ou raccourcir une robe, un manteau, un bâton; Allonger ou rallonger un habit, une jupe, une table, etc.; mais parfois cette particule a quelque chose de choquant, et nous croyons qu'il en est ainsi pour rabétir, où d'ailleurs elle n'est d'aucune utilité, puisque l'Académie donne à ce verbe la même valeur qu'à abétir.

<sup>1.</sup> L'Académie met aéromancie, ænomancie, sans variante; — chiromancie, quelques uns disent chiromance; — géomance ou géomancie; nieromance ou nieromancie; oniromance ou onithomancie ou ornithomancie; rabdomance ou rabdomancie; — puis, chiromancien, s. m.; — géomancien, ienne, s.; — nieromancien, nieromancien, ienne, s. — Les autres mots, aéromancie, ænomancie, géomance, etc., n'ont pas de corrélatif.

RABLE. — L'étymologie de râble ne demande point l'accent que l'Académie y met aujourd'hui et qu'elle n'y mettait pas autrefois; dans râle et râpe, le circonflexe représente, il est vrai, une s supprimée; mais cet accent étant devenu une affaire de fantaisie, puisqu'on le met sans qu'il y ait de lettre supprimée et que souvent on ne le met pas malgré les suppressions de lettres, il vaudrait beaucoup mieux ne pas avoir une orthographe qui varie à chaque mot. Nous en disons autant pour râteler, râper, racler, ratisser, etc., dont les deux premiers seulement prennent un accent.

**RÂBLU.** — L'accent nous paraît être encore moins utile dans ce mot que dans *râble*, puisque la syllabe finale n'est pas muette.

RABOUGRIR, v. n. Les grandes gelées font rabougrir le jeune bois.

— Il s'emploie aussi avec le pronom personnel. Quand les racines touchent le tuf, les arbres se rabougrissent.

Il nous semble évident que l'emploi de ce verbe avec le pronom personnel devrait précéder l'autre, où ce pronom est supprimé par ellipse: faire rabougrir se dit pour faire se rabougrir, comme faire AGENOUILLER, faire ÉCROULER, etc., se disent pour faire s'AGENOUILLER, faire s'ÉCROULER, etc. Voy. ÉGOUTTER.

RACINAGE, s. m. Décoction d'écorce de feuilles de noyer, de coques de noix, propre pour la teinture. — Évidemment il y a une faute dans cette définition, car les feuilles de noyer n'ont pas une écorce qu'on enlève pour en faire le racinage. Nous présumons qu'après écorce il faut ajouter une virgule ou peut-être le mot ou.

RADIS, s. m... Déjeuner AVEC du beurre et des radis. — A l'article MATIN on lit également : « Il déjeune tous les matins AVEC du chocolat » ; mais on trouve ailleurs :

- (à COLLATION) Il fait collation d'une pomme.
- (à Déjeuner d'un pâté.
- (à Dîner) Diner d'un poulet, d'un morceau de bœuf.

On se demandera sans doute si l'on peut dire indifféremment déjeuner de et déjeuner avec du...; et l'on sera tenté de répondre affirmativement, puisque l'Académie donne plus d'un exemple de l'un et de l'autre. Cependant il n'en est point ainsi, et les grammaires proscrivent l'emploi d'avec. Serait-ce pour empêcher une équivoque dans le cas où l'on dirait Déjeuner avec un perdreau, diner avec un poulet, comme on dit Déjeuner avec un ami, diner avec son chien? Quoi qu'il en soit, les phrases déjeuner avec du chocolat, avec du beurre et des radis, n'étaient pas dans les précédentes éditions; mais nous ignorons si l'Académie a voulu protester en 1835 contre la règle des grammairiens.

RAGRÉMENT. Action de ragréer (mettre la dernière main à) un ouvrage, ou le résultat de cette action. — Ce mot devrait s'écrire ragréement, avec deux e comme l'infinitif. Ragrément n'est pas le réduplicatif d'agrément; et les dictionnaires qui donnent un substantif au verbe dégréer disent dégréement et non dégrément.

RAIS, s. m. pl.... Il y a un rais rompu à cette roue. Remettre un rais à une roue. — Nicot écrivait un ray, et il avait raison; le radical de rayon, rayonnement, rayonner, etc., est rai et non rais, comme le radical de balayer, essayer, étayer, est balai, essai, étai, et non balais, essais, étais. Voy. RELAI.

RAMONAGE, RAMONER, RAMONEUR. — Ces mots, qui viennent de ramon, balai, devraient prendre deux n, comme sermonnaire, sermonner, sermonneur.

BAPATRIAGE OU BAPATRIEMENT... Ces deux mots sont familiers. — Il nous semble que rapatriage est plus que familier, qu'il est presque de mauvais goût, et qu'il aurait dû être placé après rapatriement.

RAPPELEE... signifie, figurément, Faire revenir dans la mémoire... Rappeler quelque chose dans sa mémoire. Se rappeler quelque chose dans la mémoire, ou simplement et mieux, Se rappeler quelque chose. — Plusieurs de ceux qui ont appris dans leur grammaire qu'il ne faut pas dire se rappeler de quelque chose, je m'en rappelle bien, en concluent que se rappeler ne doit jamais être suivi de la préposition de, et qu'en revanche se souvenir, se ressouvenir ne doivent jamais avoir pour complément que ou toute autre expression qui semble être un régime direct. Nous croyons devoir les désabuser en leur présentant les exemples que donne l'Académie :

Je me rappelle D'avoir vu, D'avoir fait telle chose.

Je me rappelle qu'il m'a conté cette histoire.

Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit cela.

Je ne me souviens pas S'il y était, S'il y est venu.

Je ne me souviens pas quand cela est arrivé, comment cela s'est fait, pourquoi il a fait cela, où cela s'est passé.

Je ne me souviens pas qui me l'a dit.

Ressouvenez-vous que vous m'avez promis de venir me voir.

Ressouvenez-vous (considérez, etc.) que celui qui vous parle est le fils de votre meilleur ami.

RAPSODE, s. m. T. d'Antiq. grecque. — Comme rabdomancie, ce mot devrait s'écrire avec rh, conformément à son étymologie grecque.

RAQUETTIER. — Il faudrait ramener à la règle générale aiguillettier, lunettier et raquettier, et les écrire avec un seul t comme buvetier, charretier, gazetier, vergetier, etc. Voy. l'article RÉDUPLICATION.

RASER, v. a... Un perruquier qui rase bien, qui rase mal, qui ne rase pas d'Assez près. — N'est-ce pas plutôt « qui ne rase pas Assez près » qu'il faudrait? Il nous semble qu'il faut dire Rasez-moi près, BIEN PRÈS, c'est-à-dire près de la peau, et non rasez-moi de près 1,

1. L'Académie dit encore :

(à TONDRE) Fig. et fam., Tondre la brebis de trop près, Mettre des impôts trop lourds sur le peuple.

Id. Tondre... signifie Couper les cheveux DE PRÈS avec les ciseaux.

mais à l'article Moucher nous trouvons un exemple qui semble confirmer notre opinion:

Vous avez mouché cette chandelle trop court, TROP PRÈS (et non, DE trop près).

Ces locutions Couper, moucher, tondre près ou de près devraient se trouver à l'article PRÈS.

puisqu'on ne peut pas raser de loin. Au contraire on dit très-bien voir de près, comme on dit voir de loin; mais chacun sentira qu'il n'y a aucun rapport entre voir et raser et que l'adverbe ne peut pas être le même.

RATION, s. f. — Comment se fait-il que le verbe rationner ne se trouve pas dans le Dictionnaire de l'Académie? C'est un mot qu'on emploie tous les jours dans le sens propre et au figuré. On RATIONNE LES PASSAGERS sur un navire où les vivres manquent; un père rationne pour l'argent son fils qui fait trop de dépense, etc.

RE... On peut donner à beaucoup de verbes, surtout dans le langage familier, une signification itérative, en les faisant précéder de la particule Re. Rebroyer, recarreler, recrotter, redémolir, redessiner, refeuilleter, refiger, regeler, regreffer, relimer, remanger, renoircir, remprunter, reinterroger, etc., Broyer de nouveau, carreler de nouveau, etc. Plusieurs des mots ainsi formés ne se disent guère que dans des phrases où on les joint à ceux dont ils dérivent. Avant d'acheter ce vin, il l'a goûté et regoûté. Il conte et reconte toujours la même histoire. Je Chantais et rechantais son air favori. Il serait inutile de réunir dans un dictionnaire tous les mots qu'on-est libre de former avec la particule Re; nous nous bornerons à indiquer ceux qui sont consacrés par l'usage.

Il est fâcheux que dans la citation des verbes et dans les exemples qu'elle donne, l'Académie n'ait pas introduit un seul des verbes qui présentent une difficulté réelle sous le rapport de la réduplication de l'S. Plus loin on trouve, il est vrai, les verbes ressaigner, ressaisir, ressasser, ressauter, ressouter, ressouder, ressouvenir, ressuer; mais cette liste est bien incomplète, et de plus nous croyons qu'en général on ne double pas l'S dans les verbes à signification itérative, lorsque ceux dont ils dérivent sont exprimés dans la même phrase. Ainsi l'on écrit: Ce pauvre malade a été tellement saigné et resaigné qu'il en est mort; Il m'a salbé et resalué; le a sauté et resauté pardessus la corde; Cet acteur a été sifflé et resifflé; C'est inutilement que j'ai sonné et resonné, personne n'a répondu. Nous trouvons même dans quelques-uns des grands dictionnaires du jour resaluer, resiffler, resonner, pour signifier Saluer, siffler, sonner de nouveau.

REBÉQUER (SE). - Voy. ABECQUER.

REBORDER, v. a... Reborder une jupe, une robe, des souliers, etc.

- Rebordé, ée, participe.

Il manque ici l'explication des oreilles rebordées, comme à OURLER celle des oreilles ourlées, qu'on trouve à l'article OREILLE.

REBOUILLIR, v. n. — L'Académie donne au verbe bouillir un participe faisant les fonctions d'adjectif : « De la viande bouillie. Des châtaignes bouillies. » Il nous semble qu'il fallait en donner également un au verbe rebouillir, car on doit pouvoir dire De la VIANDE BOUILLIE et REBOUILLIE, etc.

necez, s. m. T. de Droit public, relatif aux diètes de l'Empire. L'acte où, avant qu'une diète se sépare, on recueille et l'on rédige les délibérations qu'elle a prises. Recez de l'Empire.— Nous présumons qu'il faut lire Recès. Autrefois l'Académie écrivait abscés, accès, excés, progrés, etc.; mais elle mettait un z à congrez, procez, succez, etc.; aujourd'hui tous ces mots se terminent par ès (abcès, accès, excès, progrès; congrès, procès, succès, etc.), à l'exception de recez, qui sans doute a été oublié dans la réforme parce qu'il est moins usité.

RECOMPTER. — Ajoutez « On ne prononce pas le P. » Voy. Escompte. RECONNAISSANCE... se dit en outre d'un acte par écrit, pour reconnaître qu'on a reçu quelque chose, soit par emprunt, soit en dépôt... — Il manque ici une expression qui malheureusement n'est que trop usitée : Reconnaissance du mont-de-piété.

RECOUVRANCE, s. f. Vieux mot qui signifiait Recouvrement, action de recouvrer. Il n'est plus employé que dans cette dénomination, Notre-Dame de recouvrance. — On se demande: Qu'est-ce que Notre-Dame de recouvrance? comme à LIESSE: Qu'est-ce que Notre-Dame de liesse? Quelle a été l'origine de ces noms? Il aurait peut-être suffi de trois ou quatre lignes pour donner au lecteur un renseignement qu'il ne sait où chercher.

RECUEIL, RECUEILLEMENT, RECUEILLIR. — Ajoutez « Prononcez rekeuil, rekeuillement, rekeuillir. » Voy. Aggueil.

RECULONS (À)... Les écrevisses vont à reculons. — En lisant cet exemple on est tenté de croire que les écrevisses ne marchent qu'à reculons, et il est toujours fâcheux de perpétuer les erreurs. Il aurait fallu dire, comme au mot Écrevisse, que selon l'opinion vulgaire ce crustacé va presque toujours à reculons; là du moins il y a deux correctifs.

**REDDITION**, s. f. — Ajoutez: On prononce les deux D.

**REDESCENDRE**, v. n. Descendre de nouveau. Il est remonté dans sa chambre, il va redescendre. Le baromètre redescend. — Il est aussi actif, et signifie Oter de nouveau d'un lieu élevé. Redescendez ce tableau.

L'Académie a omis une acception très-usitée du sens actif : Redes-cendre une montagne, un escalier, des degrés, une rivière, etc.

**RÉDONDANCE**, s. f. (Dans ce mot et dans ses dérivés, bien des personnes écrivent et prononcent Re.) — Nous aussi nous croyons que re est préférable à re, et que l'Académie aurait mieux fait de supprimer l'accent. Est-ce bien à la majorité des voix qu'elle a joint la sienne?

REDOUTER, v. a. Craindre fort. — Ce verbe peut-il ou non être suivi de de, de que: Il redoute beaucoup de passer l'hiver à la campagne. Je redoute ou il n'apprenne 1 cette fatale nouvelle sans y avoir

<sup>1.</sup> Nous avons cru devoir mettre la négation comme on le fait après *craindre*, dont *redouter* est un augmentatif. Cette difficulté grammaticale était une raison de plus pour que l'Académie donnât un exemple du verbe *redouter* suivi de *que*.

été préparé. Si ces deux locutions redouter de, redouter que, sont bonnes, il faut réparer l'omission de l'Académie, qui n'a mis que des substantifs pour compléments du verbe.

## RÉDUPLICATION DES CONSONNES L, T, AU MILIEU DES MOTS.

Dans la désinence ellerie l'Académie met généralement deux l; elle écrit : boissellerie, chancellerie, chapellerie, coutellerie, hôtellerie, oisellerie, tonnellerie, etc. Il n'y a que deux exceptions : grivèlerie, qui prend un é, et bourrelerie, qui a une seule l et un e muet.

Pour la désinence etterie, au contraire, il n'y a que trois mots qui doublent le t: coquetterie, escopetterie, tabletterie; les autres n'en prennent qu'un: bonneterie, briqueterie, buffleterie, caqueterie, grêneterie, louveterie, marqueterie, mousqueterie, paneterie, papeterie, parqueterie, pelleterie, etc.

Cette contradiction est fâcheuse, et il nous semble que l'oreille demande la réduplication du t comme celle de l't.

L'analogie avec les mots boisselier, chancelier, chandelier, chapelier, coutelier, hôtelier, sommelier, tonnelier, oiselier et oiseleur, chapelain, châtelain, gabeleur, etc., qui ne prennent qu'une l bien qu'on en mette deux dans leurs corrélatifs boissellerie, chancellerie, chandelle, etc., ne devrait-elle pas faire supprimer une l dans cannellier, ficellier, prunellier, vermicellier, etc.?

Et de même, l'analogie avec bonnetier, buvetier, chainetier, charretier, gazetier, layetier, noisetier, vergetier, etc., ne devrait-elle pas amener la suppression du second t dans aiguillettier, lunettier, raquettier? — On laisserait les deux t dans brouettier, à cause de la syllabe sourde qui précède.

RÉFLÉCHIR... Fig., en Grammaire, l'action du verbe se réfléchit sur le sujet. Exemples: Je me repens. Vous vous moquez. Il se tourmente. Etc. Le verbe alors s'appelle Verbe réfléchi.

Il nous semble que pour des choses distinctes il faudrait employer des noms différents. Suivant nous, les verbes qui se conjuguent avec les deux pronoms de la même personne sont de deux sortes : les verbes réfléchis, dont l'action retombe sur le sujet lui-même, et dont le participe reste invariable ou s'accorde suivant que le régime direct est après ou avant, comme dans les verbes actifs : Elle s'est blessé la main, elle S'est brûlée au pied. C'est à cette classe qu'appartient le verbe se tourmenter : Ils se sont tourmenté le corps par les remèdes; ils se sont tourmentés à chercher un expédient pour sortir d'embarras. — Dans les verbes que nous appelons essentiellement pronominaux, l'action, suivant nous, ne retombe pas sur le sujet; tels sont se moquer, se repentir, se méfier, etc. Nous les appelons ainsi non-seulement parce

qu'ils se conjuguent avec les deux pronoms de la même personne, mais encore parce que le participe s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Elle s'est moquée de nous. Ils se sont repentis de leur faute. Elles se sont mériées de vos intentions. Cette règle ne présente qu'une seule exception, le verbe S'arroger: Ils ou elles se sont arrogé nos droits, Les droits qu'elle s'est arrogés. Ce verbe, qui ne peut pas se conjuguer avec un seul pronom, suit, comme on le voit, la règle des verbes actifs.

L'Académie dit, un peu plus bas: « Fig., en Grammaire, Verbes réfléchis, Les verbes pronominaux exprimant une action ou un état qui ne se rapporte qu'au sujet du verbe. » Cette définition n'est pas à la portée de tout le monde; pour être bien comprise elle aurait besoin d'être éclaircie par un ou deux exemples. Nous devons donc renvoyer le lecteur à ceux que nous venons de donner.

Quant à ce qu'elle ajoute « Quelques grammairiens appellent Pronom réfléchi de la troisième personne, le pronom Se, soi, qui sert à la conjugaison de ces verbes », il nous semble qu'on pourrait tout aussi bien appeler Pronoms réfléchis de la première et de la seconde personne les pronoms Me, moi; te, toi, car les verbes réfléchis, comme les verbes essentiellement pronominaux, se conjuguent aux trois personnes du singulier et du pluriel. Voy. Pronominal.

**REFLEURIR**, v. n. Fleurir de nouveau. Les orangers, après avoir porté des fleurs au printemps, refleurissent ordinairement en automne...

— REFLEURI, IE, participe.

L'Académie aurait dû dire que ce verbe prend les deux auxiliaires avoir et étre, suivant qu'on veut exprimer l'action ou le résultat de cette action, car en ne donnant aucun exemple de temps composés conjugués avec l'auxiliaire avoir, et en ajoutant le participe repleuri, ie, elle donne à entendre que refleurir ne se conjugue qu'avec être. Cependant on doit pouvoir dire : Nos orangers ont refleuri ou n'ont pas refleuri l'automne dernier; Plusieurs marronniers ont refleuri cette année en septembre, tout aussi bien que, Nos orangers sont refleuris, les marronniers sont refleuris.

RÉGALER, v. a. Dresser, aplanir un terrain, après avoir enlevé ou rapporté des terres. Il faut régaler les terres après le remblai.

A l'article Égaler nous lisons: « Égaler signifie en outre, Rendre uni, plan. Cette allée est raboteuse, il faut l'égaler. En ce sens, on dit plus ordinairement, Égaliser. » Il nous semble donc qu'on devrait dire régaliser ou mieux encore reniveler, au lieu de régaler.

**REGISTRE, REGISTRER.** (Quelques-uns écrivent et prononcent Regitre, Regitrer.) — Voy. Enregistrement.

RÉGLÉMENT, adv. Avec règle, d'une manière réglée. On vit réglément dans cette maison. Il se porte mieux depuis qu'il vit réglément.

— Il se dit aussi Des choses qui se font toujours précisément de la même manière, dans le même temps. Il soupe réglément à sept

heures. Il ÉTUDIE RÉGLÉMENT ses six heures par jour. La fièvre le prend réglément tous les jours à telle heure.

A cet adverbe nous en opposerons un autre que nous croyons beaucoup plus usité, et qui nous est également donné par l'Académie : « RÉGULIÈREMENT, adv. D'une manière régulière. Il vis fort régulièrement. Il tient régulièrement ses promesses. — Il signifie aussi, Exactement, uniformément. Il d'îne régulièrement à midi. Il travaille régulièrement tant d'heures par jour. Il se lève régulièrement à sept heures. »

Les exemples donnés par l'Académie montrent que réglément et régulièrement ont la même signification, et que même ils s'emploient dans des phrases identiques; seulement nous croyons le premier à peu près hors d'usage, tandis que le dernier est d'un usage presque général. Ajoutons que régulièrement a un sens un peu plus étendu, car on ne dirait pas, Il tient réglément ses promesses. Ces observations auraient été fort utiles pour les étrangers et même pour les habitants des provinces extrêmes de la France, qui ne sont pas au courant des expressions du jour, et qui conséquemment sont exposés à se servir de termes inusités.

**RÉGLEMENTAIRE**, **RÉGLEMENTER**. — Il est regrettable que l'Académie n'ait pas conservé dans ces mots et dans *déréglement* l'accent grave qu'elle met au substantif règlement.

REINE-CLAUDE... Manger des reines-Claude. — On simplifierait beaucoup l'orthographe de ce mot en écrivant des reines-claudes comme on écrit des dames-jeannes, des saints-germains.

REINETTE, s. f. Sorte de pomme très-estimée... On écrit aussi, Rainette. — Le nom de cette pomme vient de ce qu'elle est tiquetée comme la grenouille appelée rainette; il serait donc convenable d'écrire de la même manière le nom de la grenouille et celui de la pomme <sup>1</sup>.

RELÂCHE, s. m... On donne <sup>2</sup> aujourd'hui relâche au Théàtre Français. — Ici Théâtre et Français ne sont pas joints par un tiret, et il en est de même au mot Loge « Les loges du Théàtre Français, de l'Opéra », tandis qu'on l'a mis aux articles Théàtre et Figurant « Le Théàtre-Français. Les figurants du Théàtre-Français, de l'Opéra-

<sup>1.</sup> Quelques étymologistes veulent qu'on écrive pomme reinette, à cause de renetinum malum; d'autres font venir ce mot de reine ou de reginetta, diminutif de regina, parce que la reinette est la reine des pommes; mais ces étymologies nous semblent n'avoir aucun fondement.—Dans ses trois premières éditions, l'Académie écrivait « RAINETTE ou REINETTE, sorte de pomme marquetée de petites taches rousses ou grises », ce qui semble prouver qu'elle rattachait le nom de cette pomme à celui de la grenouille.

<sup>2.</sup> Donner relâche est une expression usitée, il est vrai, mais elle nous paraît vicieuse dans cette phrase en ce qu'elle prête à l'amphibologie; et en effet on doit prendre donner dans le sens de Jouer, représenter. Tout le monde connaît la plaisanterie suivante : « Une personne à qui l'on disait que le jour même on donnaît relâche à tel théâtre, répondit qu'elle voudrait bien voir jouer cette pièce. » L'Académie pourrait se borner à l'exemple qu'elle offre dans ce sens avec le verbe faire : « On a fair relâche pendant huit jours pour réparer la salle. »

Comique. » — A l'article Comédie nous avons vu que non-seulement l'Académie n'a pas mis le tiret à Comédie Française, mais encore que sur cinq exemples cités il n'y en a qu'un seul où française ait une F majuscule. Cela est fort embarrassant.

RELAIS, s. m. Il se dit d'un ou de plusieurs chevaux frais, soit de selle, soit d'attelage, que l'on poste en quelque endroit, etc..... Voilà le relais. — Nous ferons sur ce mot la même observation que sur rais: puisqu'on dit relayer et non relaisser, il faudrait écrire relai. Autrefois on employait les mots au pluriel plus souvent encore qu'anjourd'hui; ainsi l'Académie, dans la quatrième édition de son Dictionnaire, mettait aphteS, ichtyoliteS, ooliteS, néreïdeS¹, etc., sans donner à ces mots un singulier; aujourd'hui il en est encore de même pour brassières, mules (engelures aux talons), rais, etc. C'est évidemment à cette cause que nous devons d'écrire au singulier allercas; rais, relais, etc., au lieu d'altercat, rai, relai, etc. Il serait à désirer que ces trois mots, et autres qui sont dans le même cas, reçussent enfin l'orthographe que réclament l'analogie et la logique.

REMBOURSER, v. a... Fig. et fam., Rembourser des épigrammes, de mauvais compliments, des injures, des coups de poing, un souffiet, un coup d'épée, etc., Les recevoir. — Les recevoir! Si l'Académie avait donné pour définition. En rendre à ceux de qui l'on en a reçu, nous comprendrions parfaitement; ce serait simplement le sens figuré; mais dans le sens qu'elle donne il est évident qu'il fallait dire embourser, comme on dit embourser de l'argent pour signifier Mettre en bourse l'argent qu'on a reçu. Rembourser au lieu d'embourser nous semble un contre-sens. Rabelais a dit: Embourser des coups de bâton; Racine, embourser des coups de nerf de bœuf; Saint-Simon, embourser des bourrades, et non rembourser.

REMISE, s. f... Voiture de remise, ou simplement Remise, voiture à quatre places, sans numéro, qui se loue ordinairement par jour ou par mois. Il a loue une voiture de remise, un remise. Nous prendrons un remise. On dit aussi Cabriolet de remise. — Comme l'Académie a donné deux exemples avec un remise, on verra sans doute qu'il n'y a pas là une faute typographique; cependant il aurait été convenable d'ajouter: « Dans ce sens, remise est du genre masculin. »

RENAISSANCE... Depuis la renaissance des lettres et des arts.

A l'article Age, l'Académie a eu soin de nous dire que le moyen âge comprend le temps qui s'est écoulé depuis la chute de l'empire romain, en 475, jusqu'à la prise de Constantinople par Mahomet II, en 1453. — A l'article Moderne, elle nous apprend que ce mot employé substantivement se dit Des auteurs, des savants, des artistes qui ont paru depuis la renaissance des lettres et des arts. — Ici elle aurait rendu un grand service à bon nombre de ceux qui la consultent en

<sup>1.</sup> Maintenant l'Académie écrit aphthe, ichthyolithe, oolithe, etc., conformément à l'étymologie, et néréide avec un i simple.

leur indiquant l'époque où cette renaissance eut lieu, car ils peuvent ignorer qu'elle date de la prise même de Constantinople par Mahomet II; qu'alors les artistes, les savants, etc., chassés par le cimeterre du conquérant, se refugièrent en Italie, où Laurent de Médicis les prit sous son glorieux patronage.

RENGRÉNEMENT. RENGRÉNER. — Il faudrait écrire rengrener avec un e muet à la seconde syllabe comme engrener, et remplacer par un accent grave l'accent aigu de rengrénement (rengrènement), conformément à la règle qui fait écrire enlèvement, recèlement, dégrèvement, allèchement, etc. Voy. ACCENTS.

RENOMMER, v. a... RENOMMÉ, ÉE, participe. Un capitaine renommé. Il est fort renommé parmi les savants. Renommé par sa sainteté. Il était des plus renommés de ce siècle. C'est un lieu renommé pour les bons vins.—Jusqu'ici nous pensions qu'il fallait dire qu'un homme est renommé pour sa sainteté, pour ses vertus, pour ses talents, pour sa science, etc.; qu'un pays est renommé pour tel ou tel produit; et l'Académie en définissant Renommer, Nommer avec éloge, semblait confirmer notre opinion. Cependant il paraît que nous n'avions raison qu'à demi, puisque si d'un côté l'on peut dire qu'un lieu est renommé pour les bons vins, et sans doute aussi pour ses vins, d'un autre il faut dire qu'un homme est renommé par sa sainteté, locution reproduite à l'article Droiture: « Renommé par sa droiture. »

Nous savons que plusieurs auteurs ont employé par au lieu de pour, comme dans ces phrases: Cl. Jos. Vernet est renomme PAR ses marines. Cette ville est renommée PAR ses fabriques de tapis. Ces sauvages font des barques renommées PAR leur légèrete et leur solidité; mais il nous semble que ce sont là des fautes réelles, et nous regrettons que l'Académie les ait justifiées par les exemples qu'elle donne. Nous préférons de beaucoup celui qu'on trouve à l'article Pyramide: « Les pyramides d'Égypte sont renommées pour leur grandeur et pour leur antiquité 1. »

RENTRER... se dit vulgairement Des humeurs qui se repercutent. Prenez garde de laisser rentrer cette humeur, elle vous jouerait un mauvais tour. Un charlatan lui a fait rentrer ses dartres.—Rentré, ée, participe. Dartre rentrée. Humeur rentrée. Sueur rentrée.

La Médecine a une grande obligation au VULGAIRE de ce qu'il a introduit dans le langage une expression tout à la fois simple et claire à la place d'un terme qui n'était à la portée que des gens lettrés. Tout le monde comprend ce que c'est qu'une dartre RENTRÉE, une humeur

<sup>1.</sup> Peut-être nous répondra-t-on que l'Académie a dit à l'article Pyramides d'Égypte sont renommées pour leur grandeur et pour leur antiquité, comme à l'article Renommer, C'est un lieu renommé pour les bons vins, parce qu'il s'agit de choses; mais que pour les personnes il faut employer par. — Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu d'établir cette différence entre les personnes et les choses; il nous semble qu'on doit dire qu'un homme est renommé par son siècle, par les savants, pour sa vaste érudition; — que tel vin est renommé par les gourmets pour son bouquet délicieux.

RENTRÉE, une sueur RENTRÉE, mais il n'en est pas de même de RÉPER-CUTÉE. Il serait à désirer que la langue vulgaire possédât un grand nombre-de mots propres à rendre aussi fidèlement l'expression scientifique.

**REPARTIR**, v. a. et quelquefois neutre. (Il se conjugue comme *Partir*.) Répliquer, répondre sur-le-champ et vivement.

L'Académie aurait dû dire « Il se conjugue comme Partir, dans les temps simples », car le verbe Partir, v. a., ne s'emploie guère qu'à l'infinitif et dans cette phrase Avoir maille à partir avec quelqu'un¹. — Quant à Partir, v. n., il se conjugue presque toujours avec l'auxiliaire étre, et conséquemment il ne peut servir de modèle pour la conjugaison d'un verbe actif.

REPARTIR, v. n. (Il se conjugue comme le verbe ci-dessus.) Retourner, ou partir de nouveau. A peine était-il arrivé, qu'il fut obligé de repartir. — REPARTI, IE, part. Il est reparti, elle est repartie.

Ici nous avons la contre-partie de l'indication donnée à l'article précédent. L'Académie nous disait de conjuguer un verbe actif sur un verbe neutre qui prend généralement l'auxiliaire *être*; dans le présent article elle dit de conjuguer un verbe neutre qui prend l'auxiliaire *être*, sur un verbe actif où elle n'a même pas donné la conjugaison. — Au lieu de ces mots « Il se conjugue comme le verbe ci-dessus », Il faut lire « Il se conjugue comme Partir, v. neutre. »

REPENTIR (SE), v. pron... On dit quelquefois par menace: Je l'en ferai bien repentir. — Il aurait été bon de dire que faire repentir est mis pour faire se repentir, et qu'il y a ellipse du pronom. Cette indication que l'Académie a eu soin de donner dans quelques articles tels que s'agenouiller, s'écrouler, s'enfuir, s'enraciner, s'invétérer, etc., manque dans un plus grand nombre, entre autres aux verbes se souvenir et se ressouvenir, pour ces exemples: Faites-moi souvenir d'aller là. Je l'en ferai souvenir. Ceci me fait souvenir que... Si vous l'oubliez, je vous en ferai ressouvenir.

RÉPÉTITEUR... Répétiteur au collège Louis le Grand. — C'est le seul exemple où nous ayons trouvé collège immédiatement suivi du nom sans préposition; ailleurs on lit:

- (à Boursier) Boursier au collège de Louis le Grand.
- (à CENSEUR) Le censeur du collège DE Louis le Grand.
- (à Collége de Charlemagne, de Saint-Louis.
- (à Professeur) Il est professeur au collège de Louis le Grand.
- (à PROVISEUR) Proviseur du collège de Louis le Grand, de Henri IV, etc.

Nous pensons que dans ces cinq exemples le de est plus qu'inutile, car les colléges dont il est question n'ont pas été fondés par Charlemagne, saint Louis, Henri IV, Louis le Grand. Il doit en être de ces

<sup>1.</sup> La maille était une petite pièce de monnaie valant à peu près une obole ou la moitié d'un denier tournois; partir se disait pour Partager. — Aujourd'hui cette locution signifie Avoir un démélé, une contestation avec quelqu'un pour une chose sans importance: Ils ont toujours maille à partir ensemble.

noms de colléges comme des noms d'églises, d'hôpitaux, de rues, etc.: l'église Saint-Germain, l'hôpital Saint-Louis, la rue Richelieu, le faubourg Saint-Jacques, la porte Saint-Antoine, etc. Il faut réserver le de pour les noms des colléges de telle ou telle ville, comme le collége d'Orléans, de Marseille, d'Oxford, de Cambridge, etc.; mais en revanche il faudrait-écrire le collége Louis-le-Grand avec des tirets, comme on en met à Saint-Louis, Saint-Germain, etc.

RÉSOUDRE, v. a... RÉSOLU, UE, participe. — Faut-il dire, Je suis résolu de partir ou à partir? Ces deux locutions sont très-usitées, et cependant l'Académie ne mentionne ni l'une ni l'autre; elle n'emploie le participe résolu qu'avec l'auxiliaire avoir : « Des intrigants ont résolu... de le perdre. On a résolu d'agir sans plus tarder. On a résolu d'attendre », ou avec le pronom personnel : « Je me résolus à plaider, à demander ma retraite. À quoi vous résolvez-vous? » Il y a donc une omission à réparer; mais de quelle préposition faut-il faire usage? Molière, Le Sage, Chateaubriand, etc., ont dit, Je suis résolu de; Racine, J. B. Rousseau et d'autres ont dit Je suis résolu à. D'après cela, il paraît à peu près indifférent d'employer à ou de; cependant nous croyons qu'aujourd'hui on dit plutôt être résolu à, à moins que le mot qui suit ne commence par une voyelle : Je suis résolu à rester, à frapper un grand coup, à lui parler; et Je suis résolu d'attendre, d'agir, d'empécher ce mariage, etc.

RESSEMBLANT, ANTE, adj. Qui ressemble. Portrait ressemblant...

— Des cinq exemples de cet article il n'y en a pas un seul où ressemblant ait pour complément la préposition à ; cependant c'est une locution très-usitée, employée par Voltaire, Buffon, Chateaubriand, Ségur, etc., et par l'Académie elle-même à Grain et à Orge: « Grain d'orge, ou Toile, linge grain d'orge, de grain d'orge, à grain d'orge, Toile semée de-points ressemblants à des grains d'orge. » Il était donc convenable de donner ici des exemples qui autorisent l'emploi de ce complément.

RESSUYER, v. n. Sécher. Il faut laisser ressuyer ce mur. On l'emploie aussi pronominalement. Se ressuyer au soleil. — Comme pour le verbe égoutter (Voy. ce mot), nous pensons que la forme naturelle de ressuyer est la forme réfléchie, et qu'il aurait été mieux de dire : Se ressuyer, v. réfléchi ou v. pronominal. Se sécher. Se ressuyer au soleil. Avec l'ellipse du pronom, Il faut laisser ressuyer ce mur.

RETABLE, s. m. Ornement d'architecture contre lequel est appuyé l'autel, et qui enferme ordinairement un tableau.

A l'article Enfermer l'Académie dit bien que ce verbe signifie Contenir, comprendre; mais elle ne l'emploie qu'au figuré: Son cœur n'enferme point une méchanceté si noire; Ce passage enferme beaucoup de vérités; Cette proposition en enferme beaucoup d'autres. Si enfermer peut s'employer dans cette acception au sens propre, il faudrait qu'elle en donnat au moins un exemple. Au reste nous croyons

que pour le sens figuré comme pour le sens propre il serait mieux de dire Renfermer: « Ce parc renferme plusieurs villages; Ce livre renferme plusieurs vérilés; Cette phrase renferme un grand sens; Un corps mal fait peut renfermer une belle âme. » (ACAD.)

Dans l'article Renfermer nous aurions désiré trouver un ou deux exemples relatifs à des objets d'une moindre dimension qu'un parc qui renferme plusieurs villages, comme Une armoire qui renferme toutes sortes de choses, Un secrétaire qui renferme des papiers précieux, Une urne qui renferme les cendres d'un mort, etc. Aux articles Armoire, Secrétaire, Urne, l'Académie a employé dans ses définitions le verbe renfermer et non enfermer; et nous pensons qu'elle a bien fait. Ce n'est guère que la mesure du vers qui autoriserait à dire:

Son cour n'entenne point une action si noire, . . . . . . . . . . . . . . . un si noir attentat.

**RETENIR**, v. a... se dit, avec le pronom personnel, en parlant des besoins, des mouvements naturels. Vous ne pouvez satisfaire ici à vos besoins; retenez-vous, tâchez de vous retenir... — Nous pensons qu'il fallait dire, Vous ne pouvez satisfaire ici vos besoins... Voyez Satisfaire.

RETERSER. Donner un second labour à la vigne, pour détruire l'herbe. — Tercer ou Terser signifie Donner un raossime labour, et reterser c'est donner un second labour? Nous aurions cru plutôt que c'était renouveler le troisième, on en donner un quatrième. — Quant à l'orthographe, nous pensons qu'il vaudrait mieux écrire retercer et reterçage, puisqu'on écrit tercer, tercet, tierce, tiercelet, tiercement, tiercer, tierceron et tiercon.

ENTOURNER, v. n. Aller de nouveau en un lieu où l'on a déjà été...

— Bans tout cet article on ne trouve pas un exemple, pas une définition qui ait trait à cette phrase qu'on lit à l'article Réversible: « Il se dit des biens, des terres qui doivent en certains cas retourner au propriétaire qui en a disposé. » Dans ce sens, retournes nous paraît signifier « Étre restitué à, faire retour à », et il serait utile de combler cette lacune.

RETOURNER, v. n..., est aussi verbe actif, et signifie Tourner d'un autre sens. Retourner un habit. Retourner une rôtie. Retourner une carte. Retourner du foin pour qu'il sèche.

Retourner un habit ne signifie pas seulement Le tourner dans un autre sens comme on fait d'une rôtie, d'une carte, du foin; cela veut dire aussi, et surtout, Le découdre et le refaire en mettant en dehors l'envers du drap quand l'endroit est usé. C'est dans ce sens que Destouches a dit:

Bon! quand il sera vieux faites-le retourner, Puis il vous durera cinq ou six ans encore.

RÉTRACTATION, s. f. Acte, discours ou écrit contenant le désaveu formel de ce qu'on a fait, dit ou écrit précédemment. Rétractation

publique, volontaire, forcée. Il a fait sa retractation. Je l'ai obligé à une rétractation. Signer sa rétractation. Rétractation sincère.—Peut-on donner un complément à rétractation, et dire Je l'ai obligé à une rétractation de ses calomnies; Faire la rétractation d'une opinion, des choses qu'on avait avancées? Si on le peut, il agrait failu que l'Académie donnêt au moins un exemple avec ce complément.

RETRAIT, s. m. Le lieu secret d'une maison, où l'our va aux nécessités naturelles. Cureur de retraits. Il est peu usité. — Si retrait est peu usité, quelle est la locution qu'on emploie généralement? Nous le retrouvons à Maître, Bas et OEuvre, Cureux, Latrines, etc.

Mattre des basses œuvres, Cureur de RETRAITS, vidangeur.

Cureur de puits, cureur de RETRAITS.

LATRINES, s. f. pl. RETRAIT, privé, lieu où l'on satisfait les besoins naturels.

**RÉVIVIFIER.** — Répulluler et révivifier sont les seuls verbes réduplicatifs où l'Académie ait mis un é à la première syllabe devant une consonne. Cet accent nous paraît inutile. Woy. p. 7, ligne 28, et la note.

RIC-À-RIC, loc. adv. et fam. Avec une exactitude rigoureuse. Je le ferai payer RIC-À-RIC. On lui a payé RIC-À-RIC tout ce qui lui était dû. Compter RIC-À-RIC. — A cette orthographe et à cette définition nous devons nécessairement opposer ce qu'on trouve à l'article PAYER: « Prov., Payer RIC À RIC, Payer avec lésinerie, s'acquitter, mais en payant le moins qu'on peut. Il n'est pas généreux, il paye RIC À RIC; et, Faire payer RIC À RIC, Faire payer tout ce qui est dû, sans grâce ni remise. C'est un homme qu'il faut faire payer RIC À RIC. »

A l'article Payer on voit d'un côté la suppression des tirets, qui en effet ne nous semblent pas plus nécessaires dans cette locution que dans petit à petit, peu à peu, tour à tour, etc.; et d'un autre, une acception qui ne se trouve pas à l'article Ric-à-ric, et qui est cependant la plus connue à Paris, celle de Payer avec lésinerie, donner le moins qu'on peut. On l'emploie même dans le sens de Payer chiquet à chiquet, c'est-à-dire par petites parcelles.

Qu'on nous permette de répéter ici ce que nous avons eu l'occasion de dire bien souvent, c'est qu'il serait convenable de ne donner la définition d'un mot, d'un proverbe qu'une seule fois, à l'endroit où le lecteur doit naturellement la chercher, mais de la donner aussi complète que possible. Ailleurs on se contenterait de renvoyer à cet endroit.

RIEN, s. m. Néant, nulle chose. Dieu a créé le monde de rien. — Rien est-il bien un substantif dans cet exemple et dans tous ceux où il est employé sans article? Boire, manger, dormir, déjeuner, diner, etc., qui sont des verbes, ne deviennent substantifs que lorsqu'ils sont accompagnés de l'article, et il en est de même des participes accusé, dérivé, employé, habitué, négligé, protégé, réchauffé, etc. Nous croyons que Rien est substantif dans Un rien le fâche, il ferait une querelle sur un rien, S'amuser à des riens, S'arrêter à des riens, et autres phrases où il est précédé de l'article; mais qu'il doit être considéré

comme pronom indéfini dans ces phrases: Dans l'ordre de la nature, RIEN ne se fait de RIEN; RIEN n'est plus glorieux, plus commode, plus avantageux, plus nécessaire, etc.

ROI... Dieu est le maître des rois. On dit dans un sens analogue, Dieu est le roi des rois, est le roi du ciel et de la terre. — Nous regrettons que l'Académie n'ait pas mis ici le Roi des rois comme elle a mis à Être l'Étre des étres. Voy. DE.

ROMANCIER, s. m... Les meilleurs romanciers anglais sont Richardson, Fielding, Goldsmith, etc. Le Sage est un admirable romancier.—Pourquoi romancier n'a-t-il pas de féminin? En serait-il de ce mot comme de peintre et d'auteur, et faudrait-il dire Une femme romancier ou une faiseuse de romans? Assurément ce n'est pas à mesdames de Staël et Guizot, à Maria Edgeworth, etc., qu'on pourrait donner cette dernière épithète.

RONCE, s. f. Arbuste épineux et rampant, de la famille des Rosacées, qui vient dans les haies et dans les bois, et qui porte un fruit assez semblable à une petite mûre. — Quel est le nom de ce fruit? Dans quelques localités on l'appelle mûron; à l'article Mûre, l'Académie l'appelle mûre sauvage; il aurait été nécessaire de mettre ici ce nom, puisqu'il n'a aucun rapport avec celui de l'arbrisseau qui le produit.

RONGEUR, adj. Qui ronge... — Rongeurs, au pluriel, se dit, en Histoire naturelle, d'un ordre de quadrupèdes... Le lapin, l'écureuil, le rat, sont des rongeurs.

L'Académie n'emploie l'adjectif rongeur que dans le sens figure « Le ver rongeur, Le remords qui tourmente le coupable. On dit aussi, Les remords, les soucis rongeurs. » Il nous semble cependant qu'on doit pouvoir dire Un ulcère rongeur, et peut-être même Une plaie rongeuse. Conséquemment il serait bien de mettre Rongeur, euse. adj. — Quant à Rongeurs, terme d'Histoire naturelle, on l'emploie adjectivement et au singulier: Le rat est un animal rongeur, et substantivement, un rongeur. Mais sans réclamer contre cette omission, nous dirons que puisque l'Académie a donné Rongeur comme un adjectif, il aurait été convenable, après ces mots Le lapin, l'écureuil, le rat, sont des rongeurs, d'ajouter « Dans cette phrase, il est employé substantivement. »

**BOSE**, s. f... Rose pompon. Rose pivoine... — Qu'est-ce qu'une rose pompon, une rose pivoine <sup>1</sup>? Aux articles Pivoine et Pompon, on ne nous le dit pas. — Rose mousseuse. Voy. Mousseux.

ROSE, adj. des deux genres. Qui est de la couleur de la rose. La couleur rose est une des plus agréables. Du ruban rose. Du taffetas rose. Une robe rose. — Il est surprenant que l'Académie n'ait pas donné

<sup>1.</sup> La rose pivoine n'est-elle pas une fleur qui tient de la rose et de la pivoine, et ne devrait-on pas joindre les deux mots par un tiret (rose-pivoine), comme on le fait pour la clématite-viorne, l'aristoloche-clématite, le chou-fleur, etc.?

un seul exemple de cet adjectif au pluriel, comme des rubans roses, des écharpes ou des ceintures roses, etc., d'autant plus que nulle autre part nous n'avons rien trouvé de semblable; seulement, à l'article Couleur on lit: Des souliers couleur de rose. Voy. Aurore.

ROT, s. m. Vent qui sort de l'estomac par la bouche avec bruit. Gros rot. Rot aigre, vineux. Faire un rot, des rots. Il est bas, et l'on évite de s'en servir. — Il aurait été au moins utile de rappeler ici le synonyme Éructation, que l'Académie admet, et qui se trouve à son rang alphabétique. Don Quichotte, lui, a grand soin d'en recommander l'emploi à Sancho Pança, lorsque son écuyer va prendre possession du gouvernement de Barataria.

ROTER, v. n. Faire un rot, des rots. C'est un vilain, il ne fait que roter. Ce mot est bas, et l'on évite de s'en servir. — Si l'Académie a négligé de rappeler Éructation, synonyme de rot, du moins elle a mis ce synonyme à son rang alphabétique, tandis qu'elle n'a pas même accueilli Éructer, synonyme obligé de roter.

RÔTI, s. m. RÔTIE, s. f., etc. — Il est peu de personnes qui prononcent longue la première syllabe de rôtir et de ses dérivés rôti, rôtie, rôtisserie, rôtisseur, rôtissoire, etc.; ne pourrait-on pas y supprimer le circonflexe comme on l'a fait dans otage, coteau, meunier, vite, coutre, chute, reliure, etc.?

ROUCOUYER, s. m. — Comme on prononce roucou-ier et non rou-coui-ier, nous pensons qu'il serait convenable de substituer un i à l'y.

ROUCOUYER... Arbre de la famille des Liliacées, qui croît sur le bord des eaux dans l'Amérique méridionale et dans l'archipel des Indes...—Au lieu de, famille des Liliacées, lisez : famille des Tiliacées, c'est-à-dire que le roucouyer appartient à la famille du tilleul et non à celle du lis. Malheureusement le mot tiliacé, ée, adj., ou tout au moins tiliacées, s. f. pl., ne figure pas dans le Dictionnaire de l'Académie; en sorte qu'à moins d'être botaniste il est impossible de se douter même de la faute que nous venons de relever. L'Académie l'aurait évitée si elle avait dit simplement que le roucouyer est un arbre de la famille des tilleuls, comme à Saponaire elle dit que cette plante est de la famille des œillets. — Carvophyllées, plus savant, n'aurait été compris que d'un petit nombre de personnes.

ROUENNERIE, s. f. - Ajoutez: On prononce rouanerie.

ROULEAU... Prov. et fig., Étre au bout de son ROULEAU, Avoir épuisé tous ses arguments, tous ses moyens, toutes ses ressources.—Il aurait été au moins utile de mentionner la variante rôlet. Voy. Bout.

ROULEMENT... se dit aussi du bruit formé par un ou par plusieurs tambours que l'on bat continuellement à coups égaux et pressés. Faire un roulement. — Ne peut-on pas dire Un roulement de tambour, un roulement de timbale, les roulements du tonnerre, les roulements de l'Académie aucune de ces expressions journalières?

ROUSSI, s. m. Cuir rouge qui vient de Russie, qui est teint en rouge ou en brun, et qui a une odeur forte. Cuir de roussi. Vache de roussi. Des bottes de roussi... On dit aussi cuir de Russie. — Nous croyons que cette dernière locution est seule admissible, et que l'Académie devait renvoyer de Roussi à Cuir; là elle aurait signalé comme vicieuse l'expression cuir de roussi, originairement employée sans doute par des gens qui ne connaissaient pas plus le nom de Russie que celui de tzar et de Grand Mogol.

ROUTINIER, ÈRE, s. m. - Supprimez : m.

RUADE, S. f... Ce cheval lui donna d'une ruade dans les jambes, lui détacha, lui allongea une ruade. Ce cheval lui cassa la jambe d'une ruade. — Ne peut-on pas dire, Ce cheval lui donna une ruade, aussi bien que d'une ruade? Si l'on peut employer l'une et l'autre expression, l'Académie aurait bien fait de donner les deux; si le de est nécessaire, nous aurions désiré qu'elle eût ajouté: « et non, une ruade! ».

RUE, s. f... Rue Saint-Honoré. Rue de l'Échelle. — Ceux qui consultent le Dictionnaire de l'Académie sont, en grande partie, des typographes, compositeurs ou correcteurs d'épreuves, appelés par la nature même de leur travail à propager les enseignements de l'Académie; et cependant ils n'y trouvent pas toujours ce dont ils out besoin. Dans cet article elle aurait pu leur rendre un grand service en mettant quelques noms composés, au lieu des deux ci-dessus que tout le monde sait écrire. En disant, par exemple, rue Notre-Dame des Victoires, rue Vieille du Temple, rue Neuve des Petits champs, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, rue des Prêtres Saint-Germain l'Aumerrois, etc.², elle leur aurait appris quel nombre de tirets ils doivent mettre dans ce genre de noms, quels mots doivent prendre des majuscules. Sans doute ils trouveront

- (à AIGUILLE) L'aiguille (l'obélisque) de Saint-Pierre de Rome,
- (à Bourdon) Le bourdon de Notre-Dame de Paris.
- (à Pèlerin) Un pèlerin qui va... à Saint-Jacques en Galice, à Notre-Dame de Lorette.
- (à PRIMITTF) L'abbé de Sainte-Geneviève était curé primitif de Saint-Étienne du Mont.
- (à Aumonerie de Saint-Germain des Prés.
- (à MERCI) L'ordre de Notre-Dame de la Merci.
- (à Liesse) Natre-Dame de liesse.
- (à Recouvrance) Notre-Dame de recouvrance.

<sup>1.</sup> On nous dira peut-être que l'Académie indique ce qu'il faut dire, et non ce qu'il ne faut pas dire. Si elle n'avait jamais rectifié les mauvaises locutions ce serait fâcheux, mais ce ne serait pas une raison pour qu'elle ne le fit pas à l'avenir. Nous trouvons à l'articla à:

« On dit, Cinq ou six persannes, onze ou douze chevaux, etc.; et non, Cinq à six persannes, onze à douze chevaux, etc. »; — à Coquille : « On ne dit ni Coquille de tortue, ni Coquille d'huitre »; — à Huitras: « On dit L'écaille, et non La coquille d'une huitre », etc., et ce que nous regrettons c'est da ne pas trouver plus souvent de ces présieux enseignements.

<sup>2.</sup> Nous avons écrit ces noms sans tirets, d'après l'orthographe que l'Académie nous a donnée dans Saint-Étienne du Mont, Saint-Germain des Prés, etc.; mais nous croyons devoir préférer l'emploi des tirets : rue Notre-Dame-des-Victoires, rue Neuve-des-Petits-Champs, etc.

Mais d'abord qui leur indiquera les articles auxquels ils doivent recourir, s'ils n'ont rien trouvé là où ils croyaient voir ce qu'ils cherchent? Et ensuite par les exemples mêmes que nous venons de citer ils ne seront pas suffisamment édifiés; ils se demanderont pourquoi dans Saint-Germain des Prés et Notre-Dame de la Merci, Prés et Merci ont des majuscules, tandis que liesse et recouvrance n'en ont pas dans Notre-Dame de liesse et Notre-Dame de recouvrance. — Il aurait fallu que l'Académie choisît les noms de rues les plus longs et les plus difficiles, pour faire connaître comment on doit les écrire.

Une décision de l'Académie à ce sujet serait d'autant plus utile que des hommes fort instruits sont divisés d'opinions. Les uns, et nous sommes de leur avis, pensent qu'on ne doit mettre le tiret qu'entre les mots qui font partie intégrante du nom du monument, de la rue, etc., qu'on veut désigner, comme dans L'aiguille de SAINT-Pierre de (qui est à) Rome; Le bourdon de Notre-Dame de (qui est à) Paris; Un pèlerin qui va à SAINT-JACQUES (qui est) en Galice, à NOTRE-Dame de (qui est à) Lorette; — mais ils en mettraient trois dans L'église Saint-Étienne-du-Mont; L'aumônerie de Saint-Germain-DES-Prés, parce qu'on a perdu de vue la montagne Sainte-Geneviève qui a donné son nom à l'église Saint-Étienne du Mont, et les prés sur lesquels on a construit l'église, l'abbaye, l'aumônerie, etc., de Saint-Germain dans le faubourg de ce nom. De même ils écriraient La rue. l'église Notre-Dame-de-Lorette à Paris, parce qu'il ne s'agit point ici de l'église qui est à Lorette, ville d'Italie; et encore Notre-Dame-DE-LA-MERGI, NOTRE-DAME-DE-LIESSE 1, NOTRE-DAME-DE-RECOUVRANCE. - D'autres voudraient que, pour couper court à l'arbitraire, on mît partout les majuscules et les tirets.

S

SABBAT, s. m. Nom donné chez les Juifs au dernier jour de la semaine... Les juifs observent fort exactement le sabbat. Chez les juifs, il n'est pas permis de travailler les jours de sabbat. — Pourquoi a-t-on mis Juifs avec une majuscule dans la définition, et juifs avec une minuscule dans les deux exemples? Serait-ce que dans la définition ce mot représenterait la nation juive, et que dans les exemples il représenterait seulement des individus? Voy. Juif.

SABINE, s. f... La sabine est souvent employée comme emménagogue. — Voy. Armoise.

SAGE... s'emploie aussi comme substantif masculin... Les maximes du sage sont... Le sage des stoïciens. — Que signifie le sage des stoïciens? est-ce le surnom de Zénon, philosophe de Citium?

<sup>1.</sup> Si dans cet exemple Liesse est le nom du bourg, il faut écrire Notre-Dame de Liesse avec un seul tiret, comme Notre-Dame de Lorette, ville d'Italie; si c'est un simple qualificatif, il en faut plusieurs, comme dans Notre-Dame-de-Recouvrance. Voilà l'utilité qu'on peut retirer de l'emploi des tirets.

SALER, v. a... SALÉ, ÉE, participe. Viande salée. Bœuf salé. Gigol de pré salé. Hareng salé. Beurre salé. — Qu'est-ce qu'un pré salé, et surtout un gigot de pré salé? Un dictionnaire, comme tout autre ouvrage, et peut-être plus que tout autre ouvrage, est fait pour instruire ceux qui veulent apprendre; or gigot de pré salé entre bœuf salé et hareng salé sera inintelligible pour tous ceux qui ne savent pas qu'on appelle prés salés ceux dont les terres sont arrosées ou du moins pénétrées par les eaux de la mer, et que ce sont les moutons qui broutent sur ces plaines salées qui fournissent ce qu'on appelle gigot de pré salé, côtelette de pré salé.

SALOPE, adj. des deux genres... En termes de Marine, Marie-salope, Petit bâtiment d'une construction particulière, destiné à porter, à une certaine distance des ports, les vases et les sables qu'on en retire. — La véritable place de cet article était à son rang alphabétique, c'està-dire à la lettre M, car on ne songera guère à le chercher ici.

salpêtre, salpêtrer, salpêtrere, salpêtrere, salpêtrere, salpetriere, salpetriere, salpetriere, salpetriere, salpetriere, salpetriere, salpetriere, salpetriere, comme on écrit arbalète, arbalètriere; crème, crémer, crémière, etc.? On ne voit pas bien la nécessité du circonflexe dans salpêtre, qui vient de sal petræ, sel de pierre, comme glossopètre vient de glóssa, langue, et petros, pierre (Langue pétrifiée ou pierre qui a la forme d'une langue<sup>2</sup>). Puisqu'on écrit petrifiant, petrifier, petrification avec un é aigu, et que nous avons déja glossopètre qui prend l'è grave, il nous semble naturel de suivre la même orthographe pour les mots ci-dessus.

salvanos, s. m. T. de Marine emprunté du latin. (On fait sentir l'S finale.) Bouée de sauvetage.— Pourquoi écrire salvanos en un seul mot, puisqu'on écrit custodi-nos avec un tiret? Le premier signifie Sauve-nous; le second, Garde-nous<sup>3</sup>; tous deux sont employés comme substantifs, et réclament par conséquent la même orthographe.

sans, préposition exclusive. Étre sans argent, sans place, sans ressource. C'est un homme sans esprit, sans jugement, sans honneur, etc. Il est sans malice. Sans force ni vertu. Sans force et sans vertu. Une lettre sans date, sans signature. Une audace sans égale. Un homme sans pareil... — Cet article pouvait présenter des exemples précieux sous le rapport de la grammaire, et cependant il n'y en a

<sup>1.</sup> La plupart des personnes qui mangent et même qui vendent des côtelettes ou des gigots de pré salé paraissent ignorer complétement ce que c'est qu'un pré salé, car elles prononcent pré comme dans présage, présent, présider, etc.; elles écrivent même présalé en un seul mot.

<sup>9.</sup> On demandera sans doute et avec raison comment il se fait qu'on donne le nom de langue pétrifiée ou de glossopètre à des dents de poisson. L'Académie nous l'apprend dans l'exemple qu'elle ajoute à la définition de ce mot : Dent de poisson petrifiée. On a cru long-temps, dit-elle, que les glossopètres étaient des LANGUES DE SERPENT pétrifiées.

<sup>3.</sup> Parmi ceux qui consultent le Dictionnaire de l'Académie, il en est plus d'un qui ne sait pas le latin et qui cependant serait bien aise de connaître la valeur des mots qu'il lit ou qu'il entend; il aurait donc fallu donner la traduction littérale de custodi-nos, de saivanos, de nescio vos, etc., nécessaire pour ceux qui n'ont pas fait d'études classiques.

pas un 1 qui soit tel que mous l'auriens désiré. Dans tous ceux que nous venons de voir, le substantif est et doit être au singulier, et nous cherchions précisément le contraire. Nous auriens voulu des exemples en l'en pût mettre à peu près indifférensment le singulier en le pluriel, afin de connaître l'ophrion de l'Académie, qui aurait fait penchêr la balance. Faut-il écrire

 Cet homme est mort sans enfant, sans héritten; sans laisser d'enfant, d'ménitten; — ou sais enfants, sans hérittens; sans laisser d'enfants, d'héaltheis.

Cet enfant a fait un exercice sons faute, ou sans pautes; C'est un autour sans débaux, ou sans désaurs, etc. etc. »?

Il y a dans le Dictionnaire de l'Académie des exemples qui répondent à ces diverses questions, mais ils sont épars, at l'on pourrait chercher longtemps sans en trouver un seul. Nous en avons recueilli quelques-uns, que nous avons cru devoir mettre à la suite de ceux qui concernent l'adverbe Pornt, la difficulté étant à peu près la même.

Sans doute on nous répendra qu'il y a fort peu de cas où le nombre à employer soit bien déterminé, comme dans une seie sans dents, où il seruit impossible de mettre le singulier; -- que dans les exemples que nous avons présentés il y a tantôt le singulier, tantôt le pluriel, comme sa femme étant morte sans enfant, et il est mort sans hoirs; — et que nous-même nous avens dit qu'on pourrait très-bien mettre le pluriel dans les exemples où l'Académie a employé l'autre nombre. Nous en convenons sams peine, mais nous dirons à notre tour que le lecteur, surtout celui qui s'occupe spécialement de grammaire, s'estimerait heureux de trouver dans un dictionnaire comme celui de l'Académie un certain nombre d'exemples qui seraient classés avec des indications telles que « Dans ceux-ci on ne peut mettre que le singulier ; ceux-là n'admettent que le pluriel; en voici d'autres où l'on peut employer l'un ou l'autre nombre, suivant l'idée qu'on veut exprimer. » C'est ainsi que l'Académie dit « Faire du progrès, des progrès; mettre le scellé, les scellés; le poids du remords, des remords; il n'y a pas de reproche, de reproches à lui faire, etc. etc. » Chacun sentira fort bien qu'il aurait été ridicule d'imposer comme règle l'un ou l'autre de ces nombres; et l'on est même parfois choqué de n'en trouver qu'un seul dans les articles où ces phrases se présentent occasionnellement; cependant l'Académie ne pouvait guère donner presque à chaque page des variantes, comme elle le fait dans les articles qui sont consacrés aux mots mêmes où elle les a mises, tels que Progrès, Scellé, Re-MORDS, etc.

SANS-BENT. SANS-FLEUR. BANS-PEAU. SANSCRIT. - Bien que les

<sup>1.</sup> Ou plutôt il y en a un, un seul : « Sans argent, sans protecteurS, que pouvais-je faire? N'ayant point d'argent, de protecteurs, etc. » On aurait pu mettre protecteur au singulier, car il suffit d'un seul protecteur pour atteindre une position élevée; mais comme on a l'habitude de dire d'un homme bien appuyé qu'il a des protecteurs, c'est pour cela sans doute qu'on a mis ici le pluriel.

trois premiers de ces mots soient des composés de sans et semblent en être un complément nécessaire, cependant nous croyons plus régulier de suivre rigoureusement l'ordre alphabétique, et de mettre Sanscrit, Sans-dent, Sans-fleur, Sans-peau, comme l'Académie a fait pour Loup-garou, qu'elle a placé après Loupe, Loupeux, et non après Loup, Loup-cervier.

SANS-DENT, s. f. Terme populaire dont on se sert pour désigner Une vieille femme qui a perdu ses dents. C'est une vieille sans-dent.

A l'article Dent on lit: « Prov. et pop., Une vieille sans dents (sans tiret), Une vieille femme décrépite. » !l aurait été utile de rapprocher ces deux variantes, et de dire si elles présentent une différence de sens. Nous croyons sans-dent plus injurieux et correspondant mieux à décrépite que sans dents, car on voit des personnes encore jeunes privées de leurs dents; conséquemment nous intervertirions volontiers les définitions données par l'Académie.

SARBOTIÈRE, s. f. T. de Limonadier. Vase de métal dans lequel on prépare les liqueurs qui doivent être servies en glaces ou en sorbets.

Si l'ordre alphabétique ne confirmait l'orthographe de ce mot, on serait persuadé qu'il renferme deux fautes d'impression, car on a peine à comprendre que sorbet se soit transformé en sarbot dans le dérivé. Il est facheux, croyons-nous, que l'Académie ait accueilli seul et sans variante ce terme qui semble barbare, au lieu de sorbetière, qui se présentait naturellement. Ce n'est cependant pas sans réflexion qu'elle a admis sarbotière, car après l'article Sorbet on trouve « Sorbétière, s. f. Voyez Sarbotière »; en sorte qu'on se perd en conjectures sur le motif de cette préférence.

Sorbetière aurait été préférable à Sarbotière, mais nous aimerions mieux encore sorbetière, qui est plus conforme au mode de dérivation des mots terminés par et. En effet, il n'y a qu'une douzaine de ces dérivés qui prennent l'accent ou doublent le t; tels sont compléter, discrétion, secrétaire, regretter, etc., qui viennent de complet, discret, secret, regret. L'e muet se trouve au contraire dans une trentaine au moins de ces dérivés; c'est ainsi que de cachet, parquet, soufflet, etc., on fait cacheter, parqueter, souffleter, et de bouquet, jarret, mousquet, etc., on fait bouquetière, jarretière, mousquetaire, et non bouquétière, jarrétière, etc.

SATIÉTÉ, s. f. — Ajoutez: On prononce saciété.

SATIN, s. m. Étoffe de soie plate, qui est fine, douce, moesseuse et lustrée... Prov., Avoir la peau douce comme un satin, comme du satin, Avoir la peau fort douce et fort unie. — A l'article Doux nous lisons, Doux comme du satin, et nous pensons que cette expression est la seule qu'on deive employer. Voy. Marbre.

SATISFAIRE... Satisfaire un besoin, Faire ce que ce besoin exige.

— Cela nous paraît bien bref; cet exemple et cette définition expriment-ils la satisfaction de tout besoin quel qu'il soit, au propre et au

figuré? Nous retrouvons ce régime direct dans d'autres exemples :

- (à LATRINES) Retrait, privé, lieu où l'on satisfait les besoins naturels.
- (à Aisance) Au pluriel, il se dit d'un lieu pratiqué dans une maison pour y satisfaire les besoins naturels.

Mais ailleurs l'Académie emploie le régime indirect, et elle aurait dû en présenter ici un ou deux exemples; elle dit :

- (à Nécessité) Satisfaire aux nécessités de la nature (boire, manger, dormir, etc.).
- (à NATURE) SATISPAIRE AUX besoins de la nature.
- (à RETENIR) Vous ne pouvez satisfaire ici à vos besoins¹; retenez-vous, tâchez de vous retenir.

**SAUF-CONDUIT.** — Ne devrait-on pas réunir ces deux mots en un seul comme on l'a fait pour sauvegarde? On supprimerait ainsi une difficulté orthographique, puisque sauf doit rester invariable dans le pluriel sauf-conduits.

SAUPOUDRER, v. a... se dit aussi en parlant de ce qu'on poudre d'autre chose que de sel, comme de farine, de poivre, etc... Saupoudrer de cantharides un emplâtre de vésicatoire. — N'y a-t-il pas une faute typographique dans cette phrase? Les pharmaciens et les médecins disent Un emplâtre vésicatoire; et à l'article Vésicatoire nous lisons « Les emplâtres vésicatoires. Taffetas vésicatoire. »

SAUVER, v. a... se construit quelque fois avec un régime indirect et un régime direct, l'un désignant la personne et l'autre la chose que la personne était menacée de perdre ou de subir. Vous m'avez sauve la vie. Je lui ai sauve l'honneur. Cette déclaration du jury lui a sauve les travaux forcés. Je lui ai sauve une réprimande. Je lui ai sauve un ridicule. — Il signifie quelque fois simplement, Épargner une chose à quelqu'un, l'en exempter. Cela lui a sauve beaucoup de dépense. Les nouvelles que j'ai reçues m'ont sauve un ennuyeux voyage. Vous m'avez sauve une grande peine, une grande fatique, un grand travail.

D'un autre côté on lit à l'article ÉPARGNER: « Fig., Épargner quelque chose à quelqu'un, L'en dispenser, ou l'en préserver; ne pas le lui laisser éprouver, ne pas le lui faire subir. Je vous épargnerai ce soin, cette peine, cet embarras. Cela nous épargnerait, cela épargnerait beaucoup de travaux. Épargnez-moi ce chagrin, cette douleur, cette confusion, cette honte. J'épargne à votre sensibilité le tableau de leurs souffrances. On dit de même, S'épargner de la dépense, des soins, de l'embarras, des inquiétudes, etc. Vous cherchez en vain à me persuader, épargnez-vous ce soin.

Un assez grand nombre d'auteurs emploient le verbe éviter au lieu

<sup>1.</sup> Nous croyons que dans ce dernier exemple il faut nécessairement le régime direct (Yous ne pouvez satisfaire tei vos besoins), comme dans les phrases ci-uessus des articles Latrines et alsance; mais on dirait dans le sens de suffre, Il ne pouvait satisfaire à tous ses besoins, aux besoins de sa nombreuse famille:— ou, comme l'Académie le dit dans les deux premiers, satisfaire aux besoins, aux nécessités de la nature.

d'Épargner, sauver<sup>1</sup>, et l'Académie aurait bien fait de prémunir couz qui la consultent contre une faute aussi répandue.

SAUVER... Le cri de sauve qui peut se fit entendre. -- A l'article Pouvoir on trouve la même phrase, écrite de la même manière; mais à Cri, sauve prend une majuscule : Le cri de Sauve qui peut. Nous pensons que cette majuscule est très-convenable, et qu'un point d'exclamation n'aurait rien gâté :

Le cri de Sauve qui peut! se fit entendre.

C'est ainsi que l'Académie écrit avec un grand V et une exclamation (à De) Le cri de Vive le roi!

(à VIVRE) Le peuple cria, VIVE LE ROI!

mais à l'article Cri elle supprime l'exclamation: Le cri de Vive le roi. SAVOIR... Fam., Je ne sache personne, Je ne connais personne. Je ne sache personne qu'on puisse lui comparer. On dit aussi, Je ne sache rien de si beau, je ne sache rien de mieuw écrit, etc. Je ne sais rien, je ne connais rien... Dans ces sortes de phrases, on n'emploie jamais le subjonctif qu'avec la négation. — Que je sache, se met à la fin d'une phrase pour signifier que, si un fait est autrement qu'on ne le dit, on l'ignore. Il n'y a personne à la maison, que je sache. Il n'a point été à la campagne, que je sache. Est-il venu quelqu'un? Non pas que je sache.

Le verbe Savoir, dans ces locutions je ne sache personne, je ne sache rien, que je sache, ne peut-il s'employer qu'au singulier, et pourquoi? Si l'on peut l'employer au pluriel, il est à regretter que l'Académie n'en ait donné aucun exemple à ce nombre.

SCARLATINE, s. f. T. de Médec. Maladie contagiouse dont le phénomène le plus remarquable est la couleur écarlate que prend toute la peau. La scarlatine n'attaque que les enfants. On la nomme aussi Fièvre scarlatine, et alors scarlatine est pris adjectivement. — Nous croyons, comme divers grammairiens ou lexicographes, qu'il serait mieux d'employer écarlatine, terme à la vérité moins savant que scarlatine, mais qui a plus d'analogie avec écarlate d'où il a pris son nom, et qui par conséquent serait mieux compris de tout le monde. Cependant il faut convenir que nous avons plusieurs dérivés qui présentent la même irrégularité, c'est-à-dire qui reprennent la forme de l'étymologie, dont le mot primitif s'est éloigné; tels sont spongieux, stagnation, sternutatoire, stomacal et stomachique, strangulation, etc., qui viennent des mots éponge, étang, éternuer, estomac, étrangler.

<sup>1.</sup> Éviter ne peut avoir qu'un régime, le régime direct : Éviter les périls, un piéce, un malheur, une guerelle, etc. Ainsi au lieu de letut ai évité, je me suis évité bien des embarras, bien des reproches, il faut dire, Je lui ai éparoné, je me suis éparoné bien des embarras. Pour les reproches nous croyons qu'il serait mieux de dire Je lui ai sauvé bien des reproches, J'ai évité bien des reproches. Pout-être trouvera-t-on que nous poussons trop lois les distinctions, et cependant nous ferons encore une remarque. Nous pensons qu'avec un emmyeus voyage et un voyage coûteux, il est mieux de ne pas employer le même verbe, et de dire, par exemple, les nouvelles que j'ai reçues m'ont sauvé un ennuyeux voyage; elles m'ont éparoné un voyage coûteux.

schelling. — On ne devine pas quels motifs ent déterminé l'orthographe de quelques mots qui s'écrivent tantôt conformément, tantôt contrairement à l'étymologie, tels que shake, shêrif (officier municipal en Angleterre); — châle, chérif (prince, chez les Arabés et chez les Maures); — schabraque, schah, schelling.

De ces huit mots il n'y en a que deux dont les lettres initiales soient conformes à l'étymologie: shérif (en anglais, sheriff), schabraque (en allemand, schabrack, auquel on a donné une terminaison séminine et le genre féminin): — shako vient du hongrois schakat; — cheik et chérif viennent de l'arabe schaikh, scherif; — châle, schah, s'écrivent en persan shal, chah; — enfin schelling vient de l'anglais shilling. — Ainsi dans cheik, chérif, on a supprimé l's initiale; dans schah, on l'a ajoute; dans schelling on a ajouté un c, dans shako on l'a supprimé apours ne parlerons des autres différences que pour signaler le but apparent de simplification, comme la suppression du l. dans shako, de l'à dans cheik. On aurait bien fait, ce semble, de simplifier également schelling; et puisqu'on le dénaturait (shilling), autait valait écrire chelin, conformément à la prononciation, comme on a fait pour bol, bifteck, rosbif (bowl, beef-steak ou stake, roas! » sbeef), etc.

SCIENCE... signifie particulièrement, Ensemble, système de connaissances sur quelque matière... On dispute, dans l'école, si¹ la logique est une science ou un art. — On pourrait disputer également pour savoir si la Médecine et la Navigation appartiennent aux arts ou aux sciences, puisque l'Académie des Sciences a formé sa quatrième section de « Géographie et Navigation », et la onzième de « Médecine et Chirdreie », tandis que l'Académie Française dit, à l'article Art : « L'art de la navigation. L'art de la médecine », et n'en fait aucune mention à l'article Science. Nous croyons que l'Académie Française fera bien de se ranger à l'avis de sa sœur de l'Institut en disant à l'avenir « La science de la navigation, La science de la médecine. » Quant à l'art de guérir, dont parle l'Académie, sa nature problématique l'empêchera peut-être longtemps encore d'être classé parmi les sciences.

SCULPTER, SCULPTEUR, SCULPTURE. (On prononce sculter, sculteur, sculture). — En 1694, l'Académie écrivait sculper <sup>2</sup> et insculper (qui ne se disent plus); en 1762, elle ne parlait pas encore de supprimer le p dans la prononciation des trois mots ci-dessus. La prononciation actuelle est le résultat de cette paresse d'articulation qui se retrouve dans un si grand nombre de mots: azme et azmatique, exé hamo, obuze, Gzavier, Aucerre, Brucelles, etc., pour asthme et

<sup>1.</sup> Nous ne doutons pas qu'on ne puisse dire disputer si; mais il nous semble que l'Académie aurait bien fait d'en donner un exemple à l'article DISPUTER.

Sculper était plus conforme à l'étymologie sculpere; mais il avait l'inconvénient de différer des mots sculptur et seulpture, qui ont été formés du supin sculpture.

asthmatique, ecce homo, obus, Xavier, Auxerre, Bruxelles, et qui fait même écrire béjaune, pivert, vilebrequin, Xercès, au lieu de bec jaune, pic vert, virebrequin, Xerxès. Maintenant on va jusqu'à prononcer, jusqu'à écrire, et même jusqu'à imprimer Ausbourg et Philisbourg, au lieu de Augsbourg et Philippsbourg.

SEC, ÈCHE, adj... Martin-sec, Sorte de petite poire d'hiver trèsestimée pour les compotes et le raisiné. Le martin-sec a la chair cassante.

On se demande si c'est pour réparer une omission que l'Académie n'a mis qu'au second des composants, qui est plus avancé dans l'ordre alphabétique, certains mots qui devraient être placés au premier. On serait tenté de le croire en voyant chêne-pommier, clématite-viorne, marie-salope, martin-sec, etc., figurer seulement à POMMIER, VIORNE, SALOPE, SEC. si les mots spath fluor et vaisseauhopital ne se trouvaient à FLUOR, HOPITAL, en sorte que les uns et les autres ont leur définition au mot secondaire et ne sont pas même mentionnés là où le lecteur irait naturellement les chercher. -Quelques-uns cependant sont moins bien traités encore, tels que blé-'mouture, pomme-poire, rose pivoine, rose pompon, etc., qui ont été simplement donnés comme exemples et n'ont reçu de définition nulle. part. - Enfin il en est qu'on ne trouve ni à l'un ni à l'autre des composants, tels que chat-tigre, pomme-figue, etc., qui ne sont nommés qu'incidemment et comme synonymes à Margay et à Sans-fleur. -D'autres, au contraire, favorisés entre tous, ont reçu une définition à chaeun de leurs composants; tels sont bon-chrétien, cogne-fétu, laisser-courre, etc. — On peut y ajouter d'autres mots composés tels que boute-en-train, meurt-de-faim, va-nu-pieds, qui sont également définis dans deux ou trois articles différents, et par-dessus tout un assez grand nombre de proverbes qui sont expliqués jusqu'à trois, quatre fois, et même davantage.

sécher, v. a. Rendre sec. Le soleil sèche les prairies. Le grand hâle sèche les fleurs. Le vent sèche les chemins. On l'emploie quelquefois avec le pronom personnel. Ils se mirent au soleil, ils se mirent devant le feu, pour se sécher... — Sécher est souvent neutre, et signifie Devenir sec. La plupart des arbres séchèrent à cause du grand hâle, des grandes chaleurs. Les arbres séchèrent sur pied. Faire sécher, mettre sécher du linge. Faire sécher des fruits au soleil, dans un four. Ne laissez pas tant sécher cela.

Nous croyons que dans ces locutions faire sécher, mettre sécher, laisser sécher, sécher n'est pas neutre; il est mis pour se sécher, et il y a seulement ellipse du pronom. Il doit en être de même dans les phrases suivantes, qui malheureusement ne se trouvent pas dans le Dictionnaire de l'Académie: Mettre ou faire chauffer de l'eau, Laisser flétrir des fleurs, etc. Au reste il nous dit très-bien qu'il y a ellipse du pronom dans celles-ci: Faire écouler l'eau; Il faut laisser

ÉCOULER la foule; Faire ÉCOULER des marchandises; Faire BAIGNER des chevaux, un chien; Vous ferez ÉGROULER la muraille, etc.

SECOURS... Il est privé, destitué, dénué de secours, de tout secours.

L'aurait fillu mettre dépourvu au lieu de destitué, car l'Académie nous dit, à l'article Destituer: « Destitué s'emploie comme adjectif dans le sens de Dépourvu, dénué. Un homme destitué de tout secours. Destitué de bon sens, de raison, etc. Une crainte destituée de fondement. En parlant des personnes 1, ce sens vieillit; on dit, Dénué de secours, etc. » Voy. Bien.

SEIGNEUR... Par excellence, Le Seigneur, Dieu; et Notre-Seigneur, Jésus-Christ.

Dans le Dictionmaire de l'Académie on trouve souvent le Seigneur, pour signifier Dieu:

- (à OINDRE) Les rois sont les oints du Seigneur.
  - Id. Jésus-Christ est appelé, par excellence, l'Oint du Seigneur.
- (à Souppler) Le Seigneur a souffié sur l'amas de leurs richesses, et l'a dissipé comme de la poussière.
- (à Tabernacle) Le tabernacle du Seigneur, et par excellence, Le Tabernacle...

Mais souvent aussi le Seigneur est mis pour Jésus-Christ:

- (à Précieux) La Madeleine versa sur les pieds du Seigneur un onguent (essence, parfum) précieux.
- (à Prédestiner) Dieu avait prédestiné Moise pour être le conducteur de son peuple. Cyrus pour être le libérateur du peuple juif, la Vierge Marie pour être la mère du Seigneur.
- (à Préparer) Saint Jean-Baptiste est venu pour préparer les voies du Seigneur, Pour annoncer la venue prochaine du Seigneur, pour disposer les Juifs à le recevoir.

SEMBLANT, S. m... Faire semblant de, FAIRE SEMBLANT QUE, Feindre de, MINDRE QUE Cet homme fait semblant de dormir. Il faisait semblant d'étre fâché... Faites semblant QUE cela vous plaît, QUE c'est là votre avis. Faites semblant Qu'on vous en a prié.

Autant faire semblant de est usité, autant faire semblant que l'est peu, et pour cette locution comme pour beaucoup d'autres nous sommes contraint d'avouer que nous ne l'avons jamais lue ni entendu prononcer par des personnes qui parlent bien. Ne pourrait-on pas employer une autre expression, et dire, par exemple, Faites semblant d'en avoir été prié; Faites semblant d'être de cet avis, de trouver à cela votre plaisir, etc.?

Quant à feindre que, nous ne savons si cette locution est bonne, mais nous ne la trouvons pas au verbe Feindre.

**SEMBLER**, v. n... Il me semble, il vous semble, etc., que, Je crois, vous croyez, etc., que. Il me semble que je le vois, Je crois que je le

<sup>1.</sup> Nous croyons que destitué n'est guère plus usité en parlant des choses; on dit, Une crainte dénuée de fondement, etc.

vois. Il me semblait que cela était ainsi.—Tout le mande sait qu'après sembler accompagné du pronom personnel en met toujours le mode indicatif, comme on vient de le voir dans les exemples ci-dessus. Mais lorsqu'il n'y a pas de pronom personnel, c'est différent; le donte, le vague que présente la phrase engage assex naturellement à mettre le subjonctif. Cependant il y a des cas où l'on est fort embarrassé, et nous espérions que l'Académie lèverait la difficulté. Nous avons desté péniblement surpris de ne trouver dans cet article qu'un seul exemple tel que nous le désirions, et nous avons été réduit à recueillir ceux que neus avons trouvés épars dans le Dictionnaire :

- (à Sembler) Il semble à vous entendre parler que vous m'avez randousereles.
- (à D'ABORD) D'abord IL SEMBLE que cela suit erai. ..
- (à Baisser, Prendre) Il semble qu'il n'y ait qu'à se baisser et en prendre.
- (a Sentiment) IL semble qu'il som mort, il n'a plus de mouvement ni de sentiment.
- (a Sympathie) Il semble qu'il y ait de la sympathie entre certaines plantes, entre certains animaux.
- (à Venir) Il semble qu'il vienne de l'autre monde.

Bien que l'Académie mette le subjonctif dans toutes ces phrases, nous pensons qu'on peut quelquefois employer l'indicatif, et les exemples n'en sont pas rares dans nos grands auteurs :

- IL SEMBLE que nous Au**chienteus** notre être sonsque nous pouvons le porter dans la mémoire des autres. (La Bautine, )
- IL SEMBLE que le bon seme méreure encore plus des sentiments du cœur que des lumières de l'esprit. (J. N. BIODESEAU.)
- IL SEMBLAST qu'on vorage dejà sur cette tôte dominatrice la double couronne de France et d'Italie. (M. BHIRES.)

SEMI. Mot PRIT du latin, et qui signifie Demi... Semi-pite.

Nu lieu de prit, l'isez: pris.—Qu'est-ce que cette semi-pite? Lat-ce la moitié de la « petite monnaie de cuivre qui valait le quadrun denier, et qui n'a plus cours depuis longtemps »?

SEMOULE. (On prononce Semouille.)—Il nous semble qu'il n'y a pas plus de raison pour prononcer ouille la finale oule dans ce mot que dans ampoule, boule, ciboule, foule, houle, poule, etc., et que cette prononciation vicieuse devrait être plutôt recenée que recommandée. A l'article Noulles, l'Académie dit que « dans les livres de cuisine, on écrit ordinairement Noules »; serait-ce par compensation?

SENELLE, s. f. Voyez CENELLE. — CENELLE manque.

SENS... signifie encore, Un des côtés d'une chose, d'un corps. Mettez cette table, cette couverture, etc., de ce sens-là. Mettez-la du bon sens... On a mis cette étoffe du mauvais sens. Couper un jambon du bon sens. Cette pièce de bouf n'est pas coupée dans le sens. — Sur cinq exemples il n'y en a qu'un où l'Académie ait employé la préposition dans, et encore peut-on présumer que c'est parce que le mot sens n'y est pas déterminé par un adjectif, un adverba, etc. Nous pen-

sens dependant qu'en peut suppléer l'ellipse et dire « Cette prèce de bouf n'est pas coupée nans la sens convenable »; or si l'on peut dire pans le sens convenable, on doit pouvoir dire également « Coupez calle-ci dans l'autre sens; mettez cette table, cette couverture, etc., dans ce sens-là. Dans est pour le moins aussi usité que de : pour notre part, nous n'avons guère entendu employer que la première de ces locutions. Il aurait donc fallu modifier un peu l'article dans ce sens.

Il est surprenant que dans le paragraphe où sens a la valeur de Signification, acception, l'Académie n'ait pas donné un seul exemple en ce mot soit accompagné de la préposition dans; cependant on dit teus les jours. Dans quel sens faut-il prendre ce mot, catte phrase, que passage? Cetta locution serait-elle vicieuse? Nous ne le pensons pas, puisque nous trouvons

- (à Littéral) N' fout prendre ce vers d'Homère non dans un sens littéral, mais dans un sens figuré.
- (à NATUREL) Vous n'avez pas pris cette phrase dans son sens naturel.
- (à Dans) H entend cela dans le sens de saint Augustin.
  - Id. On doit prendre ce passage dans up tout autre sens.

SENSIBLE... C'est son endroit sensible, se partie sensible, se dit en parlant des choses doct quelqu'un est le plus touché.—Il nous semble que cette expression aurait dû être accompagnée de cette autre, qui nitéresse le plus vivement une personne, de ce qui lui fait le plus de peine qui de plaisir »; et pour ne pas répéter la définition de quatre lignes qui est l'article Corda, l'Académie pouvait renvoyer à ce mot.

SENTINE, s. f. T. de Marine. Partie basse de l'intérieur d'un navire, dans laquelle les eaux s'amassent et croupissent... Il vieillit. — Quel mot l'a remolacé?

SÉPARER... signifie encore, Divisor un espace, un tout par quelque chose, qu'on place entre ses parties. Séparer une cour en deux par un nur. Séparer une chambre en trois par des cloisons. — Nous croyons que dans catte acception le mot diviser, employé dans la définition de l'Académie, est bien préférable à séparer, et qu'il est beaucoup plus usité. On devrait réserver le verbe séparer pour signifier Sarvir de séparation, former une séparation entre deux choses distinctes:

« Le mur qui sépare ces deux maisans. Le sentier qui sépare cas deux propriétés. »

Nous ferons la même observation au sujet de Séparer comjugué avec le pronom personnel: A cet endroit le chemin se sépare en deux. Cette rinière: 38. sépare en plusieurs canaux. L'armée se sépare en deux corps. — Dans ces exemples nous préférerions les verbes se diviser, se partager, que l'Académie emploie également:

- (& DIVISER) Ils se divisèrent en petits groupes.
  - Id. La le fleuve se divise en deux branches principales.
- (à PARTAGER) Près de tel endroit, la route SE RARTAGE en deux branches.

SEPTUPLEE. Rendre sept fois plus grand, multiplier un nombre par sept. — Multiplier un nombre par 7, ce n'est pas le rendre 7 fois plus grand, c'est lui donner 7 fois la valeur qu'il avait d'abord; et de même que l'Académie dit que septuple signifie Qui vaut sept fois AUTANT, et non sept fois plus, de même aussi elle aurait dû dire: Septupler, Rendre sept fois aussi grand.

SERAN ou SERANÇOIR, s. m. Sorte de peigne de fer qui sert à diviser la filasse du chanvre et du lin. SERANÇAGE, SERANCER, SERANCEUR.

—Les mots serançage et seranceur ne remontent pas à un bien grand nombre d'années; mais seran et serancer, qui figuraient déjà en 1696 dans le Supplément du Dictionnaire de l'Académie et qui sont d'un usage si répandu, devraient du moins se trouver dans ce Dictionnaire.

SERPENT... Serpent à sonnettes, Serpent ainsi nommé à cause du bruit qu'il fait en remuant les anneaux cornés et mobiles qui terminent sa queue. — C'est ici, croyons-nous, bien plutôt qu'à Sonnette, que le lecteur cherchera la définition de ce mot; et d'ailleurs, de l'article Sonnette on aurait pu renvoyer à Serpent, tandis qu'ici l'on n'a pas même indiqué l'endroit où se trouve l'explication. De plus il aurait été convenable de donner en même temps le nom scientifique « Crotale ».

SERRE-PAPIERS, s. m... se dit aussi d'une sorte de tablette divisée en plusieurs compartiments, qui se met ordinairement au bout d'un bureau, et où l'on range des papiers. — Si casier, que l'Académie définit « Garniture de bureau composée de plusieurs cases, dans lesquelles on place les papiers ou autres objets que l'on veut tenir en ordre », est bien synonyme de serre-papiers dans cette acception, il aurait été bon de le dire, car le mot casier est plus court et nous semble plus agréable à l'oreille.

SERRER, v. a... Serrer son écriture, Rapprocher les lettres ou les lignes les unes des autres. Votre écriture n'est pas assez pressée, serrez-la davantage. — A l'article Presser nous ne trouvons ni presser son écriture, ni une écriture pressée, et nous ne savons si l'expression ci-dessus, votre écriture n'est pas assez pressée, est bonne. Peut-être l'a-t-on employée ici uniquement pour ne pas répéter le même verbe : serrée, serrez-la. Bien que nous n'en trouvions d'exemples nulle part, nous croyons qu'on aurait pu dire : Votre écriture est trop làche, serrez-la davantage.

SESQUIALTÈRE. — Qui doit-il être prononcé ki ou cui?

SEUL... signifie aussi, Unique. Il n'y a qu'une seule personne qui vous en puisse donner des nouvelles. C'est le seul homme qui vive de la sorte. Vous êtes le seul qui l'Ait fait. Voilà les seules raisons que vous puissiez alléguer. — Et ailleurs :

- (à DE) C'est, de tous ces monuments, le SEUL qui soit resté debout.
- (à Soumission) Ce régiment est le seul qui ait tardé à faire sa soumission.
- (& Unique) C'était L'unique capitaine, L'unique orateur qu'il y ett en ce temps-là.

Les grammairiens donnent pour règle qu'après le seul on doit employer le mode subjonctif, et l'on voit que l'Académie nous offre plusieurs exemples qui viennent à l'appui. Mais cette règle n'est pas sans exceptions, car dans ce même article nous lisons :

LA SEULE loi qu'il PAUT suivre.

(à Adresser) Je m'adresse à vous comme à LA SEULE personne de qui je PUIS attendre quelque secours.

Nous regrettons de n'avoir pas trouvé un plus grand nombre d'exemples avec le mode indicatif, ce qui nous eût peut-être permis d'en déduire une règle; mais nous croyons néanmoins pouvoir dire que l'indicatif affirme et donne à la phrase plus d'assurance.

L'Académie nous offre aussi un exemple avec le conditionnel :

C'est LE SEUL danger qu'on POURRAIT craindre.

Ce temps ne nous semble pas présenter de différence appréciable avec le présent du subjonctif : C'est le seul danger qu'on puisse craindre.

Quant à ces deux exemples : « C'est le seul bien qui me reste; C'est, de tous mes biens, le seul qui me reste », il est difficile de dire quel mode l'Académie a voulu employer; cependant l'analogie nous fait présumer que c'est le subjonctif. Il doit en être de même pour cette phrase qu'on lit à l'article Unique : « On ne trouve plus ce livre, j'en ai l'unique exemplaire qui reste. »

**SÉVE.** — L'Académie écrit fève avec un è, sève avec un e, et trève avec un e. Pourquoi figurer de trois manières différentes une prononciation qui doit être la même? L'accent grave est le seul qui devrait être employé.

SÉVÈRE. — Il manque ici l'expression sévère à, qu'on trouve à l'article À : Sévère à lui-même.

SEXTUPLER. Rendre six fois *plus* grand, multiplier un nombre par six.—L'Académie définit sextuple « Qui vaut six fois autant, et non, six fois plus. » Voy. Septupler.

si... est aussi comparatif, et signifie Autant, aussi; alors il ne s'emploie qu'avec la négation. Il n'est pas si riche que vous. Il ne se porte pas si bien. Il ne fait pas de si beaux vers.— Quelques grammairiens ont donné pour règle que lorsqu'une phrase est négative il faut employer si et non aussi; mais cette règle n'est pas absolue, tant s'en faut, et nous lisons dans le Dictionnaire de l'Académie:

- (à Aussi) Cet ouvrier ne travaille plus aussi bien qu'autrefois, ne travaille plus aussi bien.
- (à PASSER) Cette femme n'est plus aussi belle, elle se passe.
- (à MAIS) Elle n'est pas Aussi jolie que sa sœur, mais elle est plus spirituelle.
- (à Personne) Je ne connais personne d'Aussi heureux que cette femme.
- (à Prématuré) Les fruits prématurés ne sont pas ordinairement d'aussi bon goût que les autres.
- (à Proportion) Il n'est pas aussi bien payé que l'autre à proportion.
- (à VANNEAU) Le vanneau n'est pas aussi bon à manger que le pluvier.

Il en est de même pour Tunt et autent. Si d'un côté f'on trouve :

- (à Que) Rien ne l'a tant affigé que cette nouvelle.
- (à TANT) Rien ne m'a TANT faché que cette nouvelle.
- (à QUART) Il n'a pas le quart tant de peine que vous.
- (a Hassuren) Rassurez-vous, il n'y a pas tant à craindre que vous pensez. d'un autre on lit :
  - (à Noubrir) Les fruits, les légumes ne nourrissent pas autant que la viande.
  - (à AUTANT) Il ne sait pas autant de froid qu'hier.

Cette dernière phrase nous semble laisser à désirer. Voy. AUTANT. SI. — Peut-on employer l'expression si... que de, pour signifier Assez... pour, au point de? Cela nous paraît probable, et cette expression devrait se trouver ici, puisqu'on la rencontre dans plusieurs articles du Dictionnaire de l'Académie. Voy. Oser.

SIBYLLE... La sibylle de Comes. La sibylle Érythrée.—Voy. Forêt. Il était d'autant plus important de mettre d'Érythrée, que la plupart des lecteurs croiront qu'Érythrée i était le nom de la sibylle, tandis que, si nous ne sommes dans l'erreur, elle se nommait Hérophile.

**SIFFLET...** Il n'y a pas assez de sifflets dans Paris pour une AUSSI mauvaise pièce. — Il nous semble que cet exèmple n'exprime pas une comparaison, et qu'il aurait fallu employer si au lieu d'aussi, comme l'Académie l'a fait dans les phrases suivantes:

- (à GAGNER) Une si forte somme ne se gagne pas en un jour.
- (à Prix) L'opprobre est le prix, est le juste prix d'une conduite si infâme.

signet. (Le G ne se prononce pas.)—Il fut un temps où cette prononciation était à l'ordre du jour, puisque La Fontaine supprimait le g même dans l'écriture; ainsi il écrivait maline, assinée, sine, au lieu de maligne, assignée, signe, pour rimer avec machine (Fabl. VI, 15), avec hyménée (Fabl. VI, 20), et avec mine (Épître à M<sup>me</sup> de C\*\*\*): mais aujourd'hui l'on revient à prononcer le g dans signet, comme on le fait depuis longtemps dans les trois autres mots.

SILENCIEUSEMENT, adv. — Cet adverbe, omis par l'Académie, nous paraît essentiel. Il passa silencieusement sous le canon de l'ennemi. Il vivait silencieusement dans son ermitage.

SIMULTANÉ, ÉE, adj... Plusieurs écrivent encore Simultanée, au masculin. — L'Académie a fait la même observation à l'article Spontané, mais elle aurait pu la faire également aux adjectifs cétacé, crustacé, ostracé, testacé, — cutané, igné, instantané, momentané, pédané, simultané, — éthéré, etc., que les auteurs avancés en âge écrivent encore comme elle le faisait elle-même en 1762 : cétacée,

1. Érythrée, synonyme grec et latin de Rouge (la mer Rouge n'est qu'une partie de la mer Érythrée), est aussi le nom de la ville d'Ionie où résidait la sibylle. Quelques géographes, il est vrai, écrivent Érythre ou Érythres, mais la plupart conservent l'ancien nom d'Erythré. Quel que soit celui qu'on veuille donner à cette ville, nous ne pensons pas qu'on pousse dire aujourd'hui la sibylle Erythrée, de même qu'on ne dirait pas la sibylle Cumée (pour la sibylle CC.MES), bien qu'on trouve dans les 2°, 3° et 4° éditions du Dictionnaire de l'Académie la sibylle Erythrée, la sibylle Cumée.

entance, stateres 1, etc. Roquefort, dans son Dictionnaire étymologique imprimé en 1829, écrit cetacée, bien qu'il supprime l'e muet dans testacé; et Lemare, dans son Dictionnaire par ordre d'analogie, împrimé en 1820, après avoir écrit crustave, kerbacé, ostrucé, etc., met l'e muet dans tous les adjectifs terminés par ne et en fait ainsi des adjectifs des deux genres: cutanée, extemporanée, graminée, instuntanée, momentanée, simultanée, spontanée, staminée, subterranée, succédanée. Aujourd'hui aucun de ces adjectifs ne prend l'e muet au masculin, excepté graminée, et probablement il ne faut voir là qu'une distraction. Voy. Graminée, et probablement il ne faut voir là qu'une distraction. Voy. Graminée, quoique la plupart des auteurs écrivent encore Linnée; espérons qu'elle ne tardera pas à écrire un scarabé et surtout un sigisbé, peut-être même des miscellanés.

SIMULTANÉMENT, adj. — Lisez: adv.

sirtes, s. f. pl. Sables mouvants, tantôt amoncelés, tantôt dispersés, et souvent très-dangereux pour les navires. Il n'est guère usité parmi les marins. — Pourquoi écrire par un i simple ce mot fort peu connu, puisqu'il prend un upsilon en grec et un y en latin (surtis, syrtes)? Nous demanderons encore qui emploie ce mot, si les marins n'en font pas usage, car nous ne nous souvenons pas de l'avoir vu ailleurs que dans Boileau (Art poétique, ch. III):

Que Neptune en courroux s'élevant sur la mer, D'un mot calme les flots, mette la paix dans l'air, Délivre les vaisseaux, des syntes les arrache; C'est là ce qui surprend, frappe, saisit, attache.

mais Boileau, en véritable amant de l'antiquité, écrivait syrtes, et les auteurs du Supplément de 1696 faisaient de même.

SIXAIN. — L'Académie a transformé en z l'x de dix dans les mots dizain et dizaine, et celui de six dans sizette, mais elle conserve l'x dans sixain.

SOBRIQUET, s.'m. Sorte de surnom, qui le plus souvent se donne à une personne par dérision, et qui est fondé sur quelque défaut de corps ou d'esprit, ou sur quelque singularité. Sobriquet offensant, injurieux, plaisant, ridicule. Donner un sobriquet. Il y a des sobriquets qui sont devenus les surnoms de certaines familles illustres. — L'Académie, qui a donné de nombreux exemples de surnoms, n'en donne pas un seul de sobriquets; cependant il n'en manque pas dans l'histoire; et puisque dès la troisième édition elle a mis à l'article Surnommer l'épithète de balafré (Guise le Balafré), qui était d'abord à Sobriquet, elle aurait pu remplacer ce nom par Charles Le Mauvais, Guillaume Le Roux, Louis Le Débonnaire, Robert Courte-Heuse's,

<sup>1.</sup> Au mot Étuéase (3º et 4º éditions) où l'Académie dit « adjectif de tout genre », elle met pour exemple Corps éthéré, en sorte qu'on ne sait où est la faute typographique.

<sup>2.</sup> Dans les OEuvres d'Arago, revues par M. J. A. Barral, on lit « un scarabé ».

<sup>3.</sup> Heuse se disait autrefois pour Botte, chaussure. Populairement on appelle encore aujourd'hui courte-botte un petit homme.

COURTE-BOTTE, COURTE-CUISSE, etc. Nous pensons que l'épithète de Plantagenet, qui a été donnée à une série de rois d'Angleterre, était dans le principe constdérée plutôt comme un sobriquet que comme un surnom; peut-être même l'Académie a-t-elle voulu faire allusion à des sobriquets de ce genre en disant qu'il y en a qui sont devenus les surnoms de certaines familles illustres <sup>1</sup>. Chacun sait que Geoffroi V, surnommé Plantagenet à cause d'une branche de genêt qu'il portait ordinairement à sa toque, fut la souche de la dynastie des rois d'Angleterre d'origine française.

soierie. — Nous sommes loin de demander qu'on supprime l'e médial, comme on l'a fait dans le Dictionnaire de l'Académie aux mots plaidoirie, voirie, et dans le Complément de cet ouvrage au mot corroirie; mais nous croyons qu'on aurait du indiquer la prononciation soirie, qui est généralement adoptée.

solécisme, s. m. Faute contre la syntaxe. Faire un solécisme. Il y a un solécisme dans cette phrase.—L'Académie, qui a eu soin de donner plusieurs exemples de barbarismes, aurait dû faire de même pour les solécismes; elle n'en donne pas un seul.

SOLEIL... Entre deux soleils, Entre le lever et le coucher du soleil. Marcher, voyager entre deux soleils. Suivant d'anciennes ordonnances, l'argent du roi ne se voiturait qu'entre deux soleils.—Il semble qu'il aurait fallu dire: Entre le coucher et le lever du soleil; de cette manière du moins il y a deux soleils, celui du premier jour et celui du second ou du lendemain; mais l'usage, accepté par l'Académie, compte le soleil levant et le soleil couchant pour deux soleils, bien que cet astre n'ait pas quitté l'horizon.

**SOUBRESAUT,** s. m. — Ajoutez: On prononce la dernière s forte, comme dans Saut.

SOURCILLEUX, EUSE, adj... Un front sourcilleux, Un front où se peint l'orgueil. Il veut dire aussi, Un front empreint de tristesse, un front chagrin, inquiet. — Nous comprenons qu'on dise Un front sourcilleux pour Un front sévère, un front où se peint l'orgueil; mais dans l'autre acception nous croyons que soucieux est préférable. L'Académie dit « Air soucieux. Mine soucieuse », et Cas. Delavigne,

Sur ton front soucieux Je vois passer une ride légère.

<sup>1.</sup> On sait combien les Romains faisaient usage des sobriquets: Cicéron était ainsi appelé à cause d'une petite verrue en forme de pois (cicer) qu'il avait sur le nez; les sobriquets Flaccus, Nasica, signifiaient Qui a de longues oreilles, un gros nez. — Tout le monde connaît les sobriquets ou surnoms de Philadelphe, Philopator, Philométor, etc., donnés ironiquement à ceux des Pholémées qui étaient soupçonnés d'avoir abrégé la vie de leurs frères, de leur père, de leur mère, ou tout au moins de leur avoir porté une haine violente; — Ptolémée VII avait trois surnoms: Évergète (bienfaiteur), Kakergète (malfaisant), Physcon (ventru).—On connaît également ceux qui ont été donnés à différents Charles, Louis, Philippes, etc.: Charles le Chauve, le Gros ou le Gras, le Simple, l'Insensé, le Téméraire, etc.; — Louis le Bègue, le Fainéant, le Hutin; — Philippe le Long, le Bel, etc.

SOUS-MULTIPLE, adj. des deux genres... Trois est un des sous-multiples de douze. — Dans cet exemple, le mot sous-multiple est employé comme substantif (un des sous-multiples) et non comme adjectif; nous présumons donc que l'article présente une omission typographique, et qu'il faut lire: « Trois est un des nombres sous-multiples de douze. Il s'emploie aussi comme substantif. Trois est un des sous-multiples de douze. »

SOUTENEMENT, s. m. (Quelques-uns écrivent, Soutenement.) — L'Académie écrit entretenement avec un é, ténement avec un é, et soutenement sans accent. Il nous semble que ces trois mots devraient prendre l'accent grave, et que cette fois encore ce sont les quelques-uns qui ont raison. Voy. Séve.

SOUVENIR, s. m... Rappeler le souvenir... — Quelques personnes pensent qu'il vaudrait mieux dire simplement Rappeler un fait, une victoire, une action généreuse, etc., que Rappeler le souvenir d'un fait, etc. Il nous semble qu'elles ont parfaitement raison, car le mot souvenir n'ajoute rien à l'idée, ne rend pas la phrase plus intelligible. Il y a là un désir de concision analogue à celui qui fait dire à l'Académie, à l'article Rappeler « Se rappeler quelque chose dans la mémoire, ou simplement et mieux. Se rappeler quelque chose. » — Il est bien évident que cette proposition ne touche nullement aux expressions poétiques, telles que Rappeler de douloureux souvenirs, etc.

SPÉE, s. f. T. d'Eaux et forêts. Bois d'un an ou deux. On dit aussi Cépée. — A Cépée nous lisons : « Cépée, s. f. T. d'Agricult., Touffe de plusieurs tiges de bois qui sortent d'une même souche. Faire la coupe des cépées de saules. » Il nous paraît évident que cépée ou cepée est l'expression correcte, et que spée n'en est qu'une altération. C'est une faute contraire à celle qui fait dire huile d'aspic pour huile de spic.

**SPONTANÉ**, ÉE, adj... Plusieurs écrivent encore spontanée au masculin. — Voy. SIMULTANÉ, ÉE.

**SQUAMMEUX**, **EUSE.** — L'étymologie (squama, squamatus, squameus, squamosus, etc.) ne demande qu'une m; ne devrait-on pas s'y conformer comme on le fait pour le composé desquamation? La plupart des savants écrivent squameux.

SQUELETTE, s. m. — A la lettre A, nous demandons qu'amulette (Voy. ce mot) soit du genre féminin, conformément à l'usage, ou bien qu'il s'écrive amulète, parce que les substantifs de cette désinence sont généralement masculins, tandis que la terminaison ette ne comprend que des féminins, excepté amulette et squelette. La même raison nous engage à proposer l'orthographe squelète, et nous avons pour nous les étymologies grecque et latine, skeletós, sceletus. Nous ajouterons que dans les deux premières éditions et dans le Supplément de la première on trouve squelete, sans réduplication du t.

squirre, s. m. (Quelques-uns, se conformant à l'étymologie, écrivent, Squirrhe et Squirrheux.) — Puisque l'étymologie réclame l'h,

l'Académie aurait du la rétablir dans ce mot comme elle l'a fait dans ambihe (pour la dernière syllabe), catarrhe, reolithe, etc.

STAGNATION. — Le g doit-il être prononcé dur dans ce met comme dans stagnant? Nous le croyons, mais l'Académie devait le dire.

ATATUE, s. f... Statue équestre, Statue pédestre. Statue curule. — Aux articles Équestre, Pédestre, l'Académie nous apprend qu'une statue équestre représente une personne à cheval; une statue pédestre, un homme à pied; mais à Curule elle a oublié de nous dire ce que c'est qu'une statue curule. Serait-ce une statue qui représente un magistrat romain dans sa chaise curule? L'omission commise à la lettre C devait être réparée ici par une définition.

STENTOR... Une voix de stentor, une voix forte et retentissante.—
Pourquoi l'Académie n'écrit-elle pas Stentor avec une majuscale,
comme elle l'a fait dans ces phrases: C'est une Agnès, C'est un Crésus, Je ne suis pas un Œdipe? Voy. MENTOR.

atéréotype, adj. des deux genres. T. d'Impr. Il se dit Des ouvrages imprimés avec des pages ou planches dont les caractères ne sont pas mobiles, et que l'on conserve pour de nouveaux tirages. Avec le temps les éditions stéréotypes deviennent parfaitement correctes.—Stéréotypes, v. a. T. d'Impr. Imprimer un livre avec des pages ou planches solides, au lieu de formes composées de caractères mobiles. On a stéréotype Racine, Corneille, etc.

Il nous semble que dans ces deux articles on a omis la vraie signification, le sens primitif. Stéréotyper doit signifier d'abord Rendre solides, souder en un seul bloc les caractères mobiles avec lesquels on a composé des pages; c'est l'opération qu'a remplacée le clichage. — Quant à l'adjectif, il a dû être auparavant substantif et se dire des pages stéréotypées. MM. Herhan et Didot sont les premiers qui sient agénéotypé des caractères, des pages, qui aient produit des stéréotypes. Les stéréotypes d'Herhan et Didot sont très-estimés. L'emploi de stéréotype comme substantif est fréquent, et il aurait été convenable d'ajouter cette dénomination.

STERLING, S. M. Monnaie de compte en Angleterre. Il ne se dit point seul et il est invariable. Une livre sterling. La livre sterling vaut environ vingt-cing francs. Cinquante sous sterling... Denier sterling.

Que sterling soit invariable, comme adjectif du moins, nous l'acceptons volontiers; mais pourquoi l'appeler substantif, quand on le joint à un substantif? Jamais on n'a dit que les mots tournois et parisis sussent substantifs dans une livre, un sou, un denier tournois; franc, squ, denier parisis. — Nous; ne disons pas que sterling soit toujours un adjectif; car nous l'avons vu employé comme substantif dans Aug. Thienry, Conquête de l'Angleterre, liv. X, p. 211: « Je vois à ton discoura que tu as déjà fluiré les sterlines du roi d'Angleterre. »

STRAS, s. m. (On prononce l'S finale.) Composition qui imite le diament et qui tire son nom de celui qui en est l'inventeur. — On dit

que l'inventeur se nommait Sirease; et puisque son nom devait être altéré, il nous semble qu'il valait mieux écrire sirass, ce qui aurait indiqué naturellement la prononciation, car c'est ainsi que l'Académie la donne à De peopuedes (On prononce Dé profondise).

STYPTIQUE, adj. des deux genres. T. de Médec. Qui a la vertu de resserrer. Plante astringente et styptique. — Styptique n'a pas d'autre signification qu'astringent, et l'on me peut empliquer ici l'emploi simultané des mots astringente et styptique que par l'usage asses fréquent que pous faisons de ces synonymies: On sait vos faits et gestes; Il n'a ni honte ni vergogne; Étre toujours par voie et par chemin; Voire même; Vous avez beau tourner et virer, etc. Mais en matière de définitions on doit éviter les redondances, à moins qu'elles ne donnent plus de force à la pensée, en exprimant des nuances ou une gradation. — On retrouve des exemples de ces synonymies superflues à Pesant, Ténébreux, etc.: Nachine lourde et pesante; Il est sombre et ténébreux, il a l'air sombre et ténébreux.

SECRIN, adj. m. Qui a le goût de sucre. Il de se dit guère qu'en parlant des melons. Melon sucrin.—Il n'aurait pas été superflu d'ajouter « On dit aussi Melon sucré », puisque cette variante se trouve à Sucré pris adjectivement, et à Melon, où il occupe la première place « Melon sucré ou sucrin ».

Mais ce n'est pas là ce qui nous a principalement engagé à relever cet article; c'est l'expression « Qui a le goût de sucre » employée dans la définition. Il nous semble qu'il fallait dire, comme l'Académie l'a fait dans une des définitions de Sucaé « Il se dit adjectivement Des fruits, des légumes qui sont fort doux, qui ont le goût pu sucre »; car lorsque le premier substantif est précédé de l'article défini, il faut répéter ce même article devant le second, ou y mettre l'article indéfini; mais si le premier substantif est précédé de l'article indéfini, le second ne prend pas d'article. Nous lisons:

- (A AIR) Prendre L'air Du feu.
- (& QUARTER) Faire LES visites Du quartier.
- (à Langue) Mince comme La langue d'un chat.
- ... des visites de quartier. ... comme que langue de chat.

... UN air DE few.

(à Squelette D'un cheval. Un squelette D'hamme.

Cependant nous trouvons dans le Dictionnaire de l'Académie des exceptions dont nous ne nous rendons pas compte, et que nous croyans devoir mentionner:

(a Vent) Les quatre vents principaux ou cardinaux sont : le vent du nord, le vent du sud, le vent d'est, le vent d'ouest.

Nous présumons qu'ici l'usage a suivi la règle devant les mots qui commenoent par une consonne, mais que l'habitude d'abréger autant que possible, habitude dont on voit la trace dans une foule de locutions, a fait supprimer l'article devant ceux qui commencent par une voyelle; au lieu de dire le vent de L'est, de L'ouest, comme on dit le vent du nord, du suid, on dit le vent d'est, d'ouest.

Toutefois la règle n'est pas même constante, car on lit

- (à Sub) Le vent du sud, le vent de sud.
- (à Sud-Est) Le vent du sud-est, le vent de sud-est.

La même irrégularité règne dans les locutions relatives aux sacrements, mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'on met l'article devant les mots qui commencent par une voyelle et qu'on le supprime devant ceux qui commencent par une consonne :

- (à EUCHARISTIE) Le sacrement de L'eucharistie.
- (à SACREMENT) Le sacrement de baptême, de confirmation, de mariage, etc.
- (à Pénitence) Le sacrement de pénitence.

Quant à l'extréme-onction et aux ordres, nous ne trouvons aucun exemple où ils soient précédés du mot sacrement.

SUFFIRE, v. n. (Je suffis, tu suffis, il suffit; nous suffisons, vous suffisez, ils suffisent. Je suffisais. J'ai suffi. Je suffirai. Je suffirais. Suffis, suffisez. Que je suffise.) — L'Académie n'a mis ni passé défini ni imparfait du subjonctif; ne peut-on donc pas dire: « Pendant ces trois années, je suffis, notre modique revenu suffit à l'entretien de ma mère et au mien. Il fallait que cette modique somme suffit pour élever trois orphelins »?

SUFFISAMMENT. Adv. Assez. Il a du bien suffisamment pour vivre. Il a suffisamment de bien pour vivre d'une manière agréable. Il y a du monde suffisamment. Il y a suffisamment de monde. Ce fermier n'aura pas de blé suffisamment pour vivre et pour semer. — On a mis : « Ce fermier n'aura pas de blé suffisamment... », probablement parce que la phrase est négative; mais si l'on doit dire Je n'ai pas de blé, Je n'ai pas d'argent, Ce général n'a pas de troupes, nous croyons qu'il faut mettre l'article (du ou de le, des pour de les) dans ces phrases: Je n'ai pas du blé en quantité suffisante pour ensemencer toutes ces terres; Je n'ai pas de l'argent assez abondamment pour payer les dettes que vous avez contractées; Ce général n'a pas des troupes en nombre suffisant, ou des troupes suffisantes pour résister à l'ennemi. Lorsqu'un substantif est déterminé par un adjectif, par un adverbe ou une locution équivalente, il doit être précédé de l'article; il nous semble donc que dans la phrase ci-dessus il faut mettre, Ce fermier n'aura pas du blé suffisamment pour vivre et pour semer. Mais nous croyons qu'il serait encore mieux de dire assez de blé, et qu'en général on doit éviter de donner un complément à l'adverbe suffisamment; ainsi au lieu de, Il a suffisamment de bien pour vivre; Il y a SUFFISAMMENT de monde pour remplir cette salle, nous dirions, Il a ASSEZ de bien, il y a ASSEZ de monde, etc.

SUFFRAGANT, adj. m. Il se dit d'un évêque à l'égard de son métropolitain. Les évêques de Chartres, de Meaux, d'Orléans et de Blois sont suffragants de l'archeveque de Paris. — Il s'emploie plus ordinairement comme substantif. L'archeveque de Tours a pour ses suffragants les évêques d'Angers, du Mans, de Nantes, etc.

Cette définition « Il se dit d'un évêque à l'égard de son métropolitain » ne sera certainement pas comprise de tout le monde; en disant que les évêques de Chartres, de Meaux, etc., sont suffragants de l'archevêque de Paris, veut-on dire que ce sont ses subordonnés immédiats? - Quant à cette phrase « l'archevêque de Tours a pour ses suffragants les évêques d'Angers, etc. », nous croyons qu'il serait mieux de supprimer l'adjectif ses, car on dirait J'ai pour élèves, j'ai pour commis, etc., M.M... et non, j'ai pour mes élèves, pour mes commis...; Socrate eut pour disciples (et non pour ses disciples) Xénophon, Platon, Antisthène, Aristippe, Phédon, Euclide, Criton, etc. - Enfin, puisque l'Académie a expliqué ce que sont les pasteurs, les ministres et les proposants dans la religion protestante, il aurait été bien de dire aussi ce qu'on y appelle suffragant. Le suffragant est un ministre qui aspire à la charge de pasteur, et qui en remplit certaines fonctions comme suppléant des pasteurs malades ou en vacances. Après avoir été suffragant il devient ordinairement pasteur.

SUITE, s. f... A la suite se construit encore avec quelques autres verbes, et signifie Après. Marcher, entrer à la suite de quelqu'un, Marcher, entrer après lui. — Il aurait été bon de donner ici un ou deux exemples pour montrer s'il faut dire Les uns à la suite des autres ou A la suite les uns des autres. Bien des personnes croient que la première de ces constructions est la seule qu'on doive employer; cependant nous lisons:

- (à QUEUE) A la queue leu leu, Jeu d'enfants, ainsi appelé parce qu'à ce jeu on marche à la suite les uns des autres, comme marchent les loups, qu'on appelait autrefois Leux.
- (à Suspensif) En Grammaire, *Points suspensifs*, Plusieurs points mis à la suite les uns *des autres* pour marquer suspension ou interruption du sens.

SUITE. — L'Académie donne à tout de suite deux acceptions trèsdifférentes, et cela nous paraît fâcheux, parce qu'en toute chose le premier mérite est d'être clair; la clarté, nous répète-t-on chaque jour, est le plus beau privilége de la langue française. Voici ce que dit l'Académie: « De suite, loc. adv. L'un après l'autre, sans interruption. Faites-les marcher de suite. Il ne saurait dire deux mots de suite. — Tout de suite, loc. adv. Sur-le-champ. Il faut que les enfants obeissent tout de suite. Quand vous aurez reçu ma lettre, vous le ferez partir tout de suite. »

Jusqu'ici c'est bien; l'Académie nous donne deux locutions différentes pour exprimer deux choses qui n'ont pas de rapport; mais elle ajoute « Il (tout de suite) signifie aussi, Sans interruption. Il but trois rasades tout de suite. Il a couru vingt postes tout de suite. Dans ce sens, souvent on dit simplement, De suite. Il a couru vingt postes de suite. » — Puisque la bonne locution est souvent employée, il aurait été mieux de ne donner que celle-là.

SUIVER, v. a. (Qualques-uns disent Suiffer.) Enduire de suit. - L'enalogie avec terif, tarifer, demandait suifer avec une scule f.

SLIVER. — Dans cet article nous ne voyons rien qui nous apprense si le participe suivi demande après lui de ou par, et dans tout le Dictionnaire nous n'avons su trouver que cet exemple : Il arrive, suivi d'un cortige d'enfants.

Nous croyons que lorsqu'il s'agit d'une escorte, d'un cortége, quad suisi est pris dans le sens d'accompagné, on emploie généralement la préposition de, et que, lorsqu'il est synonyme de poursuivi, il faut par, comme dans cette phrase: Il était suivi de près, de loin, par la police, qui était à ses trousses. Si notre observation est exacte, il serait utile de donner cette indication. Mais il y a aussi le sens figure, qui demande l'emploi tantôt de l'une, tantôt de l'autre de ces prépositions, et dont il faudrait également présenter des exemples.

SUJET, ETTE, adj. Soumis, subordonné, qui est dans la dépendancs, qui est obligé d'obéir. Nous sommes tous sujets aux lois et aux contumes du pays où nous vivons. Le fils doit se regarder comme sujet à son père. Je ne veux pas être sujet à ces conditions-là. Être sujet aux ordres de quelqu'un. — Tous ces exemples, à l'exception du dernier, se trouvent, avec de légères variantes, dans la première édition du Dictionnaire. Nous croyons qu'aujourd'hui sujet ne se dit plus guère dans ces diverses acceptions, et qu'on substituerait à ce mot précisément ceux qui lui servent de définition. Nous sommes tous soumes aux lois et aux contumes.... Le fils doit se regarder comme subornonné à son père. Je ne veux pas ètre assujetti ou m'assujettir à ces conditions-là, etc.

comme possible, afin d'en tirer quelque induction. Dans la supposition que vous faites, il faudrait que... Il ne faut point faire de suppositions de choses qui soient contradictoires.—A l'article Suffisamment nous avons demandé l'emploi de l'article dans cette phrase, Ce fermier n'aura pas de ble suffisamment pour vivre et pour semer, parce que le substantif est pris dans un sens déterminé. Il nous semble qu'ici le cas est le même, et que malgré l'adverbe point, qui est plus exclusif que pas, il faudrait dire, Il ne faut point faire des suppositions de choses qui soient contradictoires, de même qu'on dirait, Il ne faut point répandre, même sur ses ennemis, des bruits capables de flétrir leur réputation; il ne faut point faire des suppositions aussi ridicules que celles que nous venons d'entendre.

sun... signifie à, dans quelques phrases qui expriment Addition. Il fallul mettre quatre chevaux sun cette voiture pour la tirer du bourbier. — Dans les précédentes éditions il y avait sur mu chaise; mais malgré la modification introduite dans la dernière, la phrase n'est pas béaucoup meilleure; et parmi ceux à qui l'on dirait, L'accumulation, la hauteur des neiges força de mettre six chevaux sun la voiture, il

pourrait se trouver des gens assez mauvais plaisants peur demander si on les mit sun la voiture dans la crainte qu'ils ne fussent engloutis. Pourquoi ne pas dire à au lieu de sur?

Dans cet article nous ne voyons pas sur employé pour aux dépens de. En voici des exemples que nous avons trouvés affleurs :

- (à Common) Viers sur le commun, Vivre aux frais d'une société, sans payer sa part de la dépense commune. Il signifie aussi, figurément, Vivre habituellement son le tiers et sur le duart.
- (à Paysan) Les gens de guerre vivent sun le paysan.
- (à VIVRE) Il vit aux dépens d'autrui, sur le commun, aux dépens du commun.

Si la préposition sur ne doit plus être employée dans cette acception, il serait bien de supprimer les phrases où elle se trouve; dans le cas contraire, il faut mettre ici des exemples analogues à ceux que nous venons de citer.

SÛR, ÛRE, adj... signifie aussi, En qui on peut se fier. C'est un ami sûr. Un domestique sûr. Ce banquier est sûr. L'instinct est un guide sûr. J'ai un sûr garant de ce que j'avance. — Il manque ici un exemple qui nous semble n'être pas sans utilité: Vos papiers, vos titres sont en main sûre, en mains sûres.

SUR-ALLER, SUR-ANDOUILLER, SUR-ARBITRE. — Pourquoi ces mots prennent-ils un tiret? Nous ne voyons pas de motif pour écrire sur-aller et surmonter, sur-andouiller et surabondance, sur-arbitre et surintendant.

SURCOMPOSÉ, ÉE, adj. T. de Gramm. Il se dit des temps des verbes a dans la conjugaison desquels on redouble l'auxiliaire Avoir. J'AURAIS EU FAIT, VOUS AURIEE EU DIT, sont des temps surcomposés. Il est peu usité. — Pourquoi peu usité? L'emploi du mot ne doit pas être plus rare que celui de la chose. Voici d'autres exemples de temps surcomposés que nous avons trouvés dans le Dictionnaire:

- (à Après ) Après que vous avez eu parlé, il s'est retiré.
- (à Avoir) Sant lui, j'aurais su diné de meilleure heure.
  - ld. Dès que j'ai eu fini.
- (à Peugler) L'alevin qu'il a jeté dans son étang l'A eu bientôt peuglé.
- (à Partin) Vous n'avez pas été plutôt parti qu'il est arrivé.

Dans ce dernier exemple nous mettrions volontiers Vous n'étiez pas plus tôt (Voy. Plutôt) parti..., ou mieux, A peine étiez-vous parti...

SURET, ETE, adj. Diminutif de Sur. — Puisque l'Académie double le t pour le féminin dans duret, ette, diminutif de dur, comme dans la plupart des adjectifs de cette terminaison, aigret ou aigrelet, clairet, douillet, fluet, muet, sujet, violet, etc., il aurait mieux valu ne pas ajouter une exception aux six qui existent (complet, concret, discret,

<sup>1.</sup> Il nous semble qu'il aurait été mieux de dire des temps de verbes, car le complément dans la conjugaison desquels, etc., se tapporte aux semps de verbes et non aux verbes.

inquiet, replet, secret, et leurs composés incomplet, indiscret). Si ces derniers mots ne doublent pas le t au féminin, il y a du moins à cela une raison d'étymologie.

SURPASSER, v. a. Excéder, être plus haut, plus élevé. Cela surpasse la muraille de deux pieds. Il est beaucoup plus grand que lui, il le surpasse de toute la tête. — Au verbe Passer nous lisons : « Passer signifie aussi, tant au sens physique qu'au sens moral, Aller au delà, excéder... La doublure passe le drap. Des bas qui ne passent point le genou. Cet arbre passe la muraille de deux pieds. Cet homme vous passe de toute la tête. Il ne faut pas que cela passe d'un cheveu. Ce rire ne passe pas les lèvres. » — Et à Dépasser : « Dépasser signifie aussi, Être plus long, plus haut, etc. Le vétement de dessous dépassait l'autre de trois doigts. La hauteur de cette maison dépasse de beaucoup celle des maisons voisines. »

Nous avons donc trois mots pour exprimer la même idée ou à peu près, mais nous croyons que surpasser est beaucoup plus usité au figuré que dans le sens propre : il les surpasse tous en science, en richesses, en vertu, en méchanceté, etc. — Nous pensons aussi qu'il serait mieux de dire surpasser en beauté, en nombre, en valeur, que passer en beauté, etc., dans ces phrases : Elle passait toutes ses compagnes en beauté; L'ennemi nous passait en nombre, nous le passions en valeur. Ce n'est que la mesure de l'hémistiche qui autorise passer dans ce vers que l'Académie a altéré en le donnant pour exemple : « Ils nous passaient en nombre, mais non pas en valeur<sup>1</sup>.»

SURPLOMBER, v. n. Être hors de l'aplomb. être en surplomb. Ce mur surplombe.— Ne peut-on pas donner un complément à ce verbe? Nous ne demanderons pas qu'on lui donne un régime direct, comme Ce rocher surplombe la route, la mer, bien que cette locution ait été hasardée par de bons auteurs; mais on doit pouvoir dire Ce rocher surplombe sur..., malgré le mauvais effet que produisent ces deux sur. A défaut de complément à ce verbe, nous donnons ici le seul exemple que nous ayons trouvé pour rendre à peu près la même idée:

(à Avancer) Les rochers qui s'avançaient au-dessus de nos têtes.

## SURSEOIR. — Voy. Asseoir.

1. L'Académie s'est interdit avec quelque raison la citation des vers, parce que son Dictionaire est un guide destiné particulièrement aux prosateurs, et qu'il descend même aux locutions les plus familières. Cependant, afin de faire passer dans la prose des mots qu'n'appartiennent qu'à la poésie dans le sens où elle les emploie, elle les encadre dans un hémistiche et termine la phrase par de la prose. Ici, par exemple, au lieu de dire

Ils nous passaient en nombre et non pas en valeur,

elle dit

au lieu de

MAIS non pas en valeur.

Au verbe Enfermer elle met

Son cœur n'enferme point une méchanceté si noire, une action si noire.

On ne s'aperçoit pas que la première moitié de la phrase est un hémistiche, et l'on emploie en prose un mot auquel on ne devrait recourir que s'il n'en existait pas un autre d'une valeur plus précise : passer au lieu de surpasser, enfermer au lieu de renfermer, etc.

SURVENDRE, v. a... Vendre trop cher, plus cher que les choses ne valent. Survendre sa marchandise. Tout a été survendu à cet inventaire. — A l'article Meuble on lit également « Acheter des meubles à un inventaire, au lieu de « à un encan ». Voy. Bien.

sus. — On est vraiment surpris de ne pas trouver mentionnées dans cet article toutes les locutions dans lesquelles ce mot est employé au barreau, chez les notaires, les huissiers, etc.: Sus-allégué, sus-cité, sus-daté, sus-énonce, sus-indiqué, sus-mentionné, sus-rappelé, sus-relaté, sus-visé, etc. L'Académie ne donne que susdit, qu'elle écrit en un seul mot et qu'elle place à son rang alphabétique.

SUSPENDRE, v. a... Les nuées sont suspendues en l'air. — Nous croyons qu'il serait mieux de dire dans l'air, dans les airs. Voy. Air.

SYLVAIN, s. m. Dieu des forêts, selon la Fable. Les faunes et les sylvains.

Dans harpie, qui a en grec un upsilon et un iota (ἀρπυα), en latin un y et un i (harpyia), l'Académie a retranché l'y plutôt que l'i, afin de supprimer une difficulté; — elle écrit par un i simple silves, qui nous paraît avoir la même étymologie que sylvain; ce sont des pièces détachées comme les feuilles éparses dans les bois;—elle écrit même sirtes, bien que l'étymologie réclame l'y (Voy. Sirtes);—comment se fait-il qu'elle ait préféré l'y à l'i simple dans le mot qui nous occupe, puisque du grec ulé les Latins ont fait silva ou sylva, donnant la préférence à l'i simple? Conformément à leur orthographe (silvanæ, silvaticus, silvestris, silvicola, etc.), nous écrirons Silvain, Silvestre, Silvie, etc.), et nous proposerons d'écrire Transilvanie avec un i, contrairement à l'orthographe observée dans les phrases suivantes:

(à Tellure) Le tellure a été découvert à la fin du siècle dernier, dans les mines de Transylvanie.

(à VAYVODE) Titre qu'on donne aux souverains et aux gouverneurs de la Valachie, de la Moldavie, de la Transylvanie, et de plusieurs autres endroits.

**SYMPTÔME.** — L'Académie dit que dans symptomatique « on prononce le P ». S'il doit en être de même dans symptôme, elle aurait bien fait de le dire, car beaucoup de personnes prononcent sintôme.

SYNCOPER, v. n. T. de Musique. Faire une syncope. Il y a dans cet air plusieurs notes qui syncopent.—SYNCOPÉ, ÉE, adj. T. de Gramm. et de Mus. Mot syncopé, Mot au milieu duquel on a retranché une lettre ou une syllabe. Note syncopée, note qui fait une syncope.

D'abord nous demanderons si l'on ne peut pas aussi bien dire syncoper un mot qu'élider une voyelle, et faire ainsi de syncoper un verbe actif: « Dans les vers quelques typographes syncopent (retranchent) tous les e muets précédés d'une voyelle; ils écrivent j'avoùrai, nous lourons, enjoument, gaîté, etc., au lieu de j'avourai, nous lourons, enjoument, gaité. » De cette manière, dans mot syncopé, syncopé deviendrait nécessairement un participe.

Ensuite nous ferons remarquer que syncoper, ée, pourrait être appelé participe lors même que syncoper serait uniquement un verbe neutre, puisque l'Académie regarde comme des participes toutes les épithètes suivantes, bien que les verbes dont elles dérivent soient des verbes neutres : entreprise avortée; — eau croupie; — escadre débouquée; — sauce trop ébouillie; — roues engrenées; — liqueur farmentée; — marrons, oignons germés, etc.

# T

T, s. m. Lettre consonne, la vingtième de l'alphabet... Plusieurs retranchent le t au pluriel des mols en ant et ent. Des enfans, des présens.

Dans les deux premières éditions de son Dictionnaire l'Académie mettait le t (des enfants, des présents), et l'on regrette qu'elle l'ait supprimé dans les éditions troisième et quatrième 1 (Voy. Altercas). - Il y a plusieurs raisons pour maintenir ce t qu'elle a sagement rétabli : d'abord et par-dessus tout, celle de la formation régulière du pluriel, l'addition pure et simple de l'S. A cette raison qui nous semble péremptoire on peut en ajouter deux autres qui ont bien leur valeur. — Bans les adjectifs le t fait connaître la formation du féminin. Si au lieu d'écrire des paysans méfianTS, des gardienS patienTS, on écrivait mésianS et patienS<sup>2</sup>, comment serait indiquée la dissérence de terminaison qui doit exister au féminin entre le substantif et l'adjectif : des paysannes méfantes, des gardiennes patientes? -Dans les mots dont la dernière syllabe prend un e, il y a une seconde raison pour conserver au pluriel le t final du singulier, c'est la prononciation, car les terminaisons ien et ient ne se prononcent pas de la même manière : dans patricien, gardien, lien, essénien, éthiopien, capétien, etc., la finale en se prononce in (patrici-in, gardi-in, li-in, esséni-in, etc.), tandis que dans caefficient, ingrédient, inconvénient, regipient, quotient, etc., la finale ent se proponce ant (coeffici-ant, ingrédi-ant, cli-ant, etc.).

TACHE, s. f... Cette tache s'en ira avec de t'eau de javelle. — Eau de javelle ne se trouve ni à l'article Eau ni à JAVELLE. Voy. JAVELLE et Armoire.

<sup>1.</sup> Tandis qu'on supprimait le t au pluriel des mots polysyllabes terminés par ant, ent, on le conservait dans les monosyllabes; on écrivait donc des cants, les detts, les vents, des parisons lents, et des intrigans, des accidens, des hommes pervens, des maure violens. On conservait le t même dans les composée des monosyllabes: les surdents, les contrevents, les évents, et encore dans les avents de Noël, qui n'ont guère de rapport avec les vents ce qui augmentait la difficulté dans l'application de la règle.

<sup>2.</sup> Avant 1835, des hommes instruits mais qui ne faisaient pas de la grammaire une affaire d'étude, s'étaient imaginé qu'il fallait conserver le t aculement dens les mots qui ont us is minin; ils écrivaient donc des diamans étincelants, des médicamens equimants, des gentres récents, des agens négligents, des talens équivalents, etc. Le raisonnement était asser juste, mais quelle bigarmane f

TAC TAC. Onomatopée dont on se sert pour exprimer un bruit réglé qui se renouvelle à temps égaux.

L'Académie a omis de nous dire que cette onomatopée s'emploie souvent comme substantif et qu'alors elle doit prendre un tiret. S'endormir au TAC-TAC d'un moulin. — Il doit en être de même du TIC-TAC d'une pendule, qui, employé comme simple onomatopée, ne prend pas le tiret : la pendule faisait TIC TAC 1. - L'onomatopée FLIC FLAC, dont on se sert pour exprimer le bruit de plusieurs coups de fouet. celui de plusieurs soufflets donnés coup sur coup, etc., ne forme plus qu'un mot lorsqu'on l'emploie substantivement, en termes de Danse. pour signifier une sorte de pas : Faire un FLICFLAC, des FLICFLACS. -Le taf taf que produit le froissement de la soie nous a donné le substantif TAFFETAS. - L'ancien refrain FLON FLON et le GLOU GLOU que fait un liquide en s'écoulant d'une bouteille ont également donné les joyeux flonflons et le glouglou de la bouteille que nous trouvons dans quelques chansons à boire. - Enfin le TAM-TAM des Orientaux s'écrirait probablement aussi en un seul mot (tamtam) si l'on n'avait eu à craindre de voir s'altérer la prononciation de la première syllabe<sup>2</sup>, qui doit être la même que pour la seconde (tame tame).

TAIE. Certaine tache blanche et opaque qui se forme quelquesois sur l'œil. Il lui est venu une taie à l'œil... Il n'est plus usité dans le langage médical. — Quel est le mot aujourd'hui en usage dans la Médecine? Cela intéresse beaucoup ceux qui tiennent à employer les termes techniques<sup>3</sup>.

TAILLEUR, s. m. — Pourquoi ce mot n'a-t-il pas de féminin? Les femmes qui coupent, qui taillent les robes et autres vêtements pour femmes ne sont-elles pas des tailleuses? Le mot couturière ne rend pas du tout cette idée, et, comme le dit l'Académie, la couturière travaille en couture. Probablement c'étaient les hommes qui autre-fois taillaient les vêtements de femmes; ils avaient sous leurs ordres des couturières 4 et des couturières. Au premier de ces deux mots l'usage a substitué garçon tailleur; le second est resté, et l'on a appelé maîtresse couturière ou simplement couturière celle qui taille les vêtements de femmes.

<sup>1.</sup> L'Académie se borne à dire à Tic tac (à peu près comme à Tac tac): « Onomatopée dont on se sert pour exprimer un mouvement réglé, accompagné d'un petit bruit. » Les deux définitions auraient grand besoin d'être modifiées.

<sup>2.</sup> Cette crainte n'aurait pas été sans fondement, car déjà l'Académie écrit masulipalan pour le nom de la toile de coton qui originairement venait de Masulipalam, ville des Indes; et elle donne sélan pour variante de sélam (bouquet de fleurs dont l'arrangement est une sorte d'écriture, de langage muet).

<sup>3.</sup> Pour éviter l'enumération des taches dont l'œil peut être affecté, telles que l'albugo, le leucome, le nuage, etc., l'Académie aurait pu dire: Nom qu'on donne vulgairement aux diverses taches blanches et opaques qui se forment quelquefois sur l'œil.

<sup>4. «</sup> En récompense, le neuvième jour nous vimes arriver un carrosse à quatre mulets, dans lequel il y avait des couturiers qui apportaient de belles étoffes pour habiller la mariée. » (Le Sage, Gil Blas, II. partie, liv. X, ch. 9.)

TALMUD, s. m. - Afoutez: On fait sonner le D.

**TALUS. TALUTER.** — Puisque le verbe prend un t, il semblerait naturel de terminer le substantif par cette consonne, comme l'Académie le faisait autrefois; elle écrivait Talut ou Talus.

TAMARIS, TAMARISC, TAMARIX, s. m. T. de Botan.

Voilà un bien grand luxe de variantes pour le nom d'une plante; il est vrai qu'en latin elle en a davantage encore, puisque le dictionnaire de MM. Quicherat et Daveluy nous en présente quatre: Tamarice, tamaricum, tamariscus, tamarix. Si nous avions été appelé à choisir, nous nous serions probablement borné à deux: nous aurions supprimé tamaris, parce que cette orthographe ne dit pas s'il faut prononcer tamari ou tamarice, et nous aurions mis Tamarix ou tamarisque. — Nous préférons tamarisque à tamarisc, parce que cette dernière orthographe n'a d'analogue que le mot fisc, tandis que les mots astérisque, disque, lentisque, obélisque, trochisque, etc., ont en latin la terminaison iscus comme tamariscus.

TANDIS, adv. Il est toujours suivi de que, et signifie Pendant le temps. Tandis que vous êtes ici. Tandis qu'il m'en souvient. Tandis qu'il ira se promener. Il s'amuse tandis que nous travaillons.

Tandis que ne sert-il pas souvent aussi à marquer l'opposition, et ne peut-il pas se traduire par Au lieu que?

Il passe ses journées en promenades et ses soirées en festins, TANDIS qu'il devrait utiliser son talent dans la peinture pour subvenir aux besoins de sa jeune et déjà nombreuse famille.

Tout le monde le croit heureux, tandis qu'il est rongé de soucis et de remords.

A la vérité il est des phrases où l'on pourrait traduire tandis que à peu près indifféremment par Pendant le temps où, pendant que, et par Au lieu que, comme dans celle-ci:

Il regorge de biens, il est magnifiquement vêtu et logé, il donne des repas somptueux, TANDIS QUE son pauvre frère, dont la conduite est irréprochable, n'a ni vêtements pour se couvrir, ni logement pour s'abriter, et ne suffit qu'à peine à sa subsistance.

Cependant nous n'hésitons pas à préférer le sens de Au lieu que.

TAON, s. m. (On prononce *Ton.*) — Ne serait-il pas mieux de prononcer *tan?* L'étymologie *tabanus*, qui ne contient pas d'o, et l'analogie avec *faon*, *paon*, qu'on prononce *fan*, *pan*, devraient faire préférer la prononciation *tan*, qui se trouve indiquée dans le dictionnaire de Nicot: « TAON, m., monosyllabe que le François prononce *tan*, comme de *Laon*, *Lan*; de *Caēn*, *Can*. »

**TAPECU.**—Nous ne comprenons pas pourquoi il faut écrire *Tapecu* et *Torche-cul*. Deux différences (un tiret et une *l*) dans la manière d'écrire ces deux mots!

TAQUINER. TAQUINEMENT. — Transposez: TAQUINEMENT. TAQUINER. TEINT, s. m. Le coloris du visage... Teint de ROSES et de lis.—A Lis

nous trouvons: Teint de lis et de ROSE; les lis de son teint; et à ROSE: Elle a un teint de lis et de ROSE.

Nous ferons remarquer non pas l'inversion qu'il y a dans ces locutions, mais la différence du nombre à rose, qui est au pluriel dans la première construction et au singulier dans la seconde; nous ne nous en rendons pas compte. Bien qu'on dise les lis et les roses de son teint, nous préférons teint de Rose (au singulier) et de lis, du moins pour la prose, parce qu'il y aurait trop d'affectation à prononcer teint de Rose-s-et de lis; quant à la poésie, elle peut avoir besoin d'une syllabe de plus.

TEINTE, s. f. T. de Peinture. Il se dit des nuances qui résultent du mélange de deux ou de plusieurs couleurs. Teinte bleue-violâtre. Teinte jaune-verdâtre. — Malheureusement jaune est un adjectif des deux genres, en sorte qu'il ne vient pas confirmer le genre féminin qu'on a donné à bleu; mais il nous semble que le masculin serait préférable. Suivant nous il y a deux manières d'envisager ce modificatif composé, mais toutes deux reviennent à faire de bleu un mot invariable; seulement, dans l'une il ne faudrait pas de tiret, tandis que dans l'autre il serait nécessaire. Dans la première, bleu serait réputé substantif, comme bai dans jument bai brun (d'un bai brun); dans l'autre ce serait la moitié d'un adjectif dont le second composant seul s'accorderait avec le substantif, comme dans ces phrases: l'indústrie franc-comtoise, la couronne grand-ducale, l'alliance anglo-espagnole¹, etc.

TEINTURE, TEINTURIER. — Ces deux mots en appellent nécessairement un troisième, Teinturerie, le métier, l'art, l'atelier du teinturier. Si c'est la délicatesse de l'oreille qui a empêché d'admettre ce mot-là, nous citerons verrerie, serrurerie, apothicairerie, etc., qui certes ne sont pas plus harmonieux; et d'ailleurs ce ne sont pas de pareilles raisons qui doivent s'opposer à l'adoption des mots nécessaires dans l'industrie.

TENANCIER, IÈRE, s. T. de Droit. Celui qui tenait des terres en roture, dépendantes d'un fief auquel il était du des cens ou autres droits. Il a fait assigner les tenanciers pour lui passer déclaration.—La grammaire demandait : Il a fait assigner, il a reuni les tenanciers POUR SE FAIRE PASSER déclaration. Les tenanciers se sont réunis, ASSEMBLÉS pour lui passer déclaration.

TENANT, ANTE, adj. Qui tient. On ne l'emploie guère que dans ces locutions, dont la première a vieilli: Les plaids tenants, A l'audience; et Séance tenante, Dans le cours de la séance, avant la clôture de la

<sup>1.</sup> C'est inutilement que nous consultons nos dictionnaires. Dans l'un, on met Teinte bleu-violdire, et pourtant l'on signe Acad.; dans l'autre, on met Teinte bleue-verddire; teinte jaune-verddire; trinte brune-noirdire. Cette dernière orthographe nous semble constituer un nonsens; il faudrait tout au moins supprimer le tiret, car, ainsi que nous l'avons dit plus haut, l'existence du tiret fait supposer dans la teinte un mélange de brun et de noir, et le modificatif n'est complet qu'à la fin du second composant, qui seul doit prendre l'accord.

séance. — Au nombre des locutions qui ont vieilli, il fallait mettre celles-ci: « Les gens tenants la cour de parlement; les gens tenants la chambre des comptes, la cour des aides, le présidial de tel lieu, etc. », qui se trouvent à Gens. Peut-être même eût-il mieux valu mettre ces phrases à Tenir, à la suite de Le roi tenant son lit de justice, et faire de tenant un participe présent, c'est-à-dire le laisser invariable: les gens tenant la cour de parlement, la chambre des comptes, etc.

TENDANT, ANTE, adj. Qui tend à quelque fin, qui va à quelque fin. Un discours tendant à prouver... Une enquête tendante à ce qu'il plaise à la cour... Une proposition tendante à l'hérésie. Semer des libelles tendants à la sédition.—S'il était possible d'avoir deux poids et deux mesures, une orthographe pour le Palais et l'autre pour l'Histoire, nous dirions: « Donnons simultanément l'orthographe et les locutions surannées du Palais, et celles qui conviennent à l'Histoire »; mais nous pensons qu'il vaut mieux poser une règle unique, en laissant toutefois le Palais libre de faire ce qu'il voudra. Nous demanderons donc que tendant soit considéré comme participe présent dans les phrases ci-dessus, et qu'on écrive Une proposition tendant à l'hérésie. Semer des libelles tendant à la sédition, et même Une requête tendant à ce qu'il plaise à la cour... Voy. Tenant, ante.

TENIR, v. a.., signifie encore Réputer, estimer, croire... Je tiens que cela a besoin d'explication. — Nous croyons que dans cette acception tenir est beaucoup moins usité aujourd'hui que les verbes estimer, croire, et par cette raison-là même moins intelligible; ainsi les exemples suivants ne seront compris que par un petit nombre de personnes:

- (à Déterminer) La plupart des philosophes Tiennent que la matière est indifférente au repos et au mouvement, et qu'il faut une cause qui la détermine à l'un ou à l'autre.
- (à Père) La plupart des Pères tiennent que...
- (à Terme) Les Romains tenaient qu'il y avait une divinité particulière qui présidait aux bornes, aux limites des terres, et ils l'appelaient dieu Terme.

TERCER ou TERSER. Donner un troisième labour, une troisième façon à la vigne. — Et plus loin, Tiercer, Donner aux terres le troisième labour, la troisième façon.

Le mot change-t-il suivant que le troisième labour se donne à la terre des vignes ou à toute autre? Voy. Reterser.

TERME... signifie aussi, Un temps préfix de payement. Le terme de la Saint-Jean, de la Saint-Remy. — Ailleurs l'Académie a écrit Remi:

- (à BAPTISER) Clovis fut baptisé à Reims par saint Remi.
- (à Perdrix) A la Saint-Remi, tous perdreaux sont perdrix.

Il serait à désirer que l'Académie n'employât que l'i simple à la fin des noms propres qui se trouvent dans son Dictionnaire, tels que Barthélemy, Berry, Cambray, Fontenoy, Rocroy, etc. Voy. CYGNE.

## TERMINAISON

DES SUBSTANTIFS EN ment, DÉRIVÉS DES VERBES EN ier, ouer, uer, ayer, eyer, oyer.

Les substantifs terminés par *ment* et dérivés des verbes en *ier*, ouer, uer, ayer, eyer, oyer, ont grand besoin d'être assujettis à une règle générale. Voici la manière dont les écrit l'Académie:

# lement, iment, iment.

1° Balbutiement, licenciement, rapatriement, rassasiement, sans variante et sans prononciation; — 2° maniement, ralliement. On prononce maniment, ralliment; — 3° remaniement. On prononce et plusieurs écrivent remaniment; — 4° appariement ou appariment; crucifiement ou crucifiment; reniement ou reniment; — 5° remerciment ou remerciement ou resiliement; — 6° châtiment.

# Ouement, oûment.

1° Ebrouement, échouement, nouement, sans variante et sans prononciation; — 2° engouement, enjouement, enrouement. On prononce engoûment, enjoûment, enroûment; — 3° dévouement. On prononce, et plusieurs écrivent dévoûment; — 4° renouement ou renoûment; — 5° dénoûment. Quelques-uns écrivent dénouement; — 6° secoûment.

# Uement, ûment, ument.

1° Remuement ou remûment; — 2° décrûment, dénûment; — 3° éternument. — Quant à argument, on peut le considérer comme venant du latin argumentum plutôt que du verbe arguer.

## Ayement, aiement, aiment.

1° Délayement, étayement, sans variante; — 2° bégayement ou bégaiement; — 3° payement. L'usage, dit l'Académie, autorise aussi à écrire paiement et paiment.

### Eyement.

Grasseyement est le seul substantif dérivé d'un verbe en eyer.

## Oiement, oiment.

- 1º Alermoiement, larmoiement, nettoiement, ondoiement, pantoiement, sans variante et sans prononciation; 2º déploiement, dévoiement, foudroiement, fourvoiement. On prononce déploiment, dévoiment, foudroiment, fourvoiment¹; 3º aboiement ou aboiment; broiement ou broiment; dégravoiement ou dégravoiment; tournoiement ou tournoiment; tutoiement ou tuloiment.
- 1. Le Dictionnaire de l'Académie porte fourvoiment (avec un i simple), mais nous présumons que c'est une faute typographique.

# DES VERBES EN OTER, OTTER.

Les verbes terminés par le son oter, non dérivés d'un radical en ot, ne prennent qu'un t; on écrit chuchoter, dorloter, grignoter, radoter, etc. — Deux verbes font exception: frotter et gringotter.

Les diminutifs et les fréquentatifs présentent également des exceptions. Cligner, cracher, pisser, sucer, taper, trembler, rire, vivre, ne prennent qu'un t dans leurs dérivés : clignoter, crachoter, pissoler, suçoter, tapoter, trembloter, rioter, vivoter. — Baiser, boire, friser, en prennent deux dans les leurs : baisotter, buvotter, frisotter.

Les verbes qui ont un radical terminé par ot ne prennent généralement qu'un t, ainsi de cahot, complot, rabot, sanglot, etc., on fait cahoter, comploter, raboter, sangloter, etc.<sup>1</sup>—Les exceptions sont flot, garrot, gigot, grelot et trot, qui font flotter, garrotter, gigotter, grelotter, trotter. — Maillot a deux composés: emmaillotter, que l'Académie écrit avec deux t, et démailloter où elle n'en met qu'un.

Ainsi les verbes qui dérivent d'un radical terminé par ot prennent, les uns un seul t, les autres deux; — ceux qui n'ont pas ce radical prennent également, les uns un seul t, les autres deux; — enfin les diminutifs et les fréquentatifs présentent encore les mêmes anomalies. Écrire emmaillotter, gringotter, baisotter, buvotter, frisotter, et ne mettre qu'un t à démailloter, cahoter, comploter, sangloter, etc.!

TERRE... On dit substantivement le terre à terre. Le terre à terre est une des allures artificielles du cheval. — Ne faudrait-il pas écrire ce substantif avec des tirets (le terre-à-terre), comme on écrit un tête-à-tête, un va-nu-pieds, etc.?

TÊTARD, s. m. Nom qu'on donne au petit de la grenouille, lequel, peu de jours après qu'il est éclos, paraît sous la forme d'un poisson ayant la tête très-grosse et une queue mince. — Nous croyons qu'il aurait fallu dire « de la grenouille, du crapaud, etc. », ou même « et des autres batraciens ». Pour nombre de lecteurs la grenouille est simplement la grenouille, et ne représente pas tout un ordre d'animaux.

TÊTE, s. f. — Dans cet article il manque l'expression figurée la tête de Méduse. Voy. Méduse.

TÊTE... Des têtes de pavot, des têtes d'artichaut. — Ne serait-il pas mieux de mettre dans ces phrases pavotS et artichautS au pluriel, comme des blancs d'œufS, des jaunes d'œufS, des pointes d'aspergeS, des pieds d'artichautS, etc.? N'y a-t-il pas autant de pavots et d'artichauts que de têtes?

TÊTE, s. f... se dit également en parlant de certains fruits, et signifie L'extrémité opposée à la queue. Cette pomme commence à se pourrir

<sup>1.</sup> On devrait doubler le t dans tous les verbes qui dérivent d'un substantif terminé par al (cahotter, complotter, rabotter, sanglotter, etc.), comme on double l'n dans les verbes qui dérivent d'un substantif terminé par on (abandonner, actionner, aiguillonner, etc.).

par la tête. Poire à deux têtes. — Ce mot tête employé pour signifier l'æil de certains fruits, poires, pommes, coings, etc., est un terme purement local, et l'Académie aurait dû se borner à renvoyer à l'article OKIL (Voy. ce mot), comme elle l'a fait pour Bourcette, Froment-locar, etc., synonymes de Mâche, Épeautre.

TÊTE À TÊTE, loc. adv. Seul à seul. Parler tête à tête. Diner tête à tête. Jouer tête à tête. Ils furent longtemps tête à tête.—Tête à tête s'emploie aussi substantivement; et alors il se dit d'Une conversation, d'une entrevue de seul à seul. Ils ont eu un long TÊTE-À-TÊTE. Ils ont de fréquents TÊTE-À-TÊTE.

Nous voyons par ces exemples que tête à tête employé adverbialement s'écrit sans tirets, tandis qu'il faut en mettre si on l'emploie comme substantif. C'est là une règle simple et à la portée de tout le monde, et il serait à désirer qu'elle s'appliquât à toutes les locutions qui sont dans les mêmes conditions, comme mot à mot, terre à terre, à peu près, etc.; malheureusement l'Académie ne met les tirets dans aucun de ces substantifs composés.

Quand tête à tête est précédé de la préposition en, doit-il être considéré comme locution adverbiale ou comme substantif? Nous pensons qu'alors il devient substantif et doit prendre les tirets, bien que l'Académie l'écrive tantôt d'une manière, tantôt de l'autre:

- (à Maritalement) Ils ont diné, ils ont été se promener maritalement, en tête à tête (sans tirets).
- (à ÊTRE) Étre en tête-à-tête avec quelqu'un (avec tirets).
- (à TROUVER) On les trouva en Tête-à-tête (avec tirets).

TETER, v. a. (On prononce et on écrit aussi *Téter*.) Sucer le lait de la mamelle d'une femme, ou de la mamelle d'un animal. *Teter une femme. Teter sa nourrice. Teter une vache, une chèvre.*— Il aurait mieux valu dire simplement « On écrit aussi *Téter* », car il n'est pas probable qu'on doive prononcer *téter* si l'on écrit *teter*.

Mais le plus important c'est la manière de conjuguer ce verbe. Si dans cet article et à Sevrage l'Académie écrit teter avec un e muet, partout ailleurs elle emploie l'accent aigu (téter).

Commençons nos citations par la conjugaison régulière :

- (à Teter) Cet enfant a teté de plusieurs laits. Il a teté de mauvais lait. Donnez-lui à teter.
- (à Sevrage) Temps nécessaire pour accoutumer un enfant à se passer de TETER.
- (à Teter) Cet enfant tette bien. Il ne tette plus.
- (à A) Au veau qui TETTE.
- (à Enfant) Un enfant qui tette.
- (à Veau) Veau de lait, Veau qui TETTE encore sa mère.
- (à Cochon) Cochon de lait, Petit cochon qui TETTE encore, ou qu'on ne nourrit que de lait.
- (à LAIT) Veau de lait, cochon de lait, Veau, cochon qui TETTE encore, ou qu'on ne nourrit que de lait.

Maintenant voici les phrases où l'Académie met un e aigu à la première syllabe :

- (à COMMENCER) Cette nourrice a commencé cet enfant, Elle est la première qui lui ait donné à TÉTER.
- (à Donner d téter, donner le sein d un enfant, Le faire téter.
- (à Emmuseler) Emmuseler un veau pour l'empécher de téter.
- (à LAIT) Ils ont tété d'un même lait, le même lait.
- (à Mère) Mère nourrice, La femme qui donne à téten à un enfant, au lieu de la véritable mère.
- (à MUSELIÈRE) Mettre une muselière à un veau, pour l'empêcher de tétes.
- (à Nourrir, se dit aussi D'une femme qui donne à téter à un enfant.
- (à Sein) Donner le sein à un enfant, Lui donner à téter.

Ces deux orthographes sont incompatibles: ceux qui écrivent TETER à l'infinitif doubleront le t devant un e muet (TETTE), comme l'a fait l'Académie; mais ceux qui dans ce même temps accentuent l'e de la première syllabe (TÉTER) devront écrire, je tête, tu têtes, il tête; je téterai, tu têteras, il têtera; je têterais, elc. Il semble donc qu'en donnant la variante têter, il aurait été convenable d'en indiquer la conjugaison.

**TÉTRARCHIE, TÉTRARQUE.** — Ces deux mots semblent réclamer nécessairement *Tétrarchat* ou *Tétrarcat*, Autorité, dignité d'un tétrarque, et Durée de ses fonctions.

TÊTU, UE, adj. Opiniâtre, obstiné, qui est fort attaché à son sens, à ses opinions, à sa volonté. Il est si tetu que jamais il ne démord de ce qu'il a dit. Cette petite fille est bien tetue. — Il aurait fallu dire « adj. et subst. », car ce mot s'emploie plus souvent, croyons-nous, comme substantif que opiniâtre et obstiné, auxquels l'Académie donne cette seconde dénomination. On dit tous les jours, C'est un grand TÊTU. Cet enfant est un petit TÊTU. Une petite TÊTUE. Je n'aime pas LES TÊTUS. — L'Académie a fait un substantif de stupide, qui, sous cette forme, est assurément bien moins usité que TÊTU: C'est un vrai stupide. Un franc stupide.

THYRSE, s. m. Javelot environné de pampre et de lierre...—Il nous semble que le participe entouré eût été préférable à environné, parce que ce qui environne est généralement moins rapproché de l'objet dont on parle, que ce qui l'entoure. On dit qu'un homme est entouré et non environné de soins; et d'ailleurs l'Académie dit:

- (à Pampre) Les Bacchantes entouraient leurs javelots de pampre et de lierre.
- (à Entourer) Un portrait entouré de diamants.
- (à Jonc) Un jonc entouré de rubis ou de diamants.
- (à AME) La devise avait pour corps un arbre abattu, ENTOURÉ d'un lierre et pour ame ces paroles : Je meurs où je m'attache.

TIC TAC. - VOY. TAC TAC.

TILIACÉ, ÉE, adj. T. de Bot. Qui ressemble au tilleul. — TILIACÉES, s. f. pl. Famille de plantes qui a pour type le tilleul.

Ce mot manque dans le Dictionnaire; cependant nous n'aurions pas relevé cette omission si le mot *Tiliacées* ne devenait nécessaire après la rectification qu'on devra faire à l'article Roucouyer, où l'on a dit que cet arbre appartient à la famille des *Liliacées*. Voy. Roucouyer.

TILLAC, s. m. Le pont d'un navire. — Nous demanderons d'abord s'il n'aurait pas fallu ajouter « On mouille les L », et ensuite s'il n'aurait pas été convenable de parler du franc-tillac, pont, tillac de plainpied, sans interruption. Il nous semble que c'est bien plutôt ici qu'à l'article Franc qu'on cherchera la définition de ce mot composé, parce qu'en général le substantif est plus important que l'adjectif¹, et ensuite parce qu'on ne se doute même pas que ces deux mots doivent être joints par un tiret. Ce signe ne nous paraît pas plus nécessaire ici² que dans franc parler (avoir son franc parler), où l'Académie n'en met pas.

TIRE... Tout d'une tire. Sans discontinuation, tout de suite. Il a fait cet ouvrage tout d'une tire. — Ces deux définitions, sans discontinuation, tout de suite, sont-elles données comme ayant le même sens, ou comme présentant deux acceptions différentes? Nous croyons qu'il aurait été préférable de dire, sans discontinuation, de suite. Voy. Suite.

# DU TIRET (APPELÉ trait d'union ou division).

Avant de discuter l'emploi du tiret, qu'il nous soit permis de dire deux mots sur les noms qu'on lui a donnés. L'Académie dit simplement que c'est « un petit trait horizontal qu'on fait au bout de la ligne, quand un mot n'est pas fini, ou dont on se sert pour joindre certains mots, qui proprement sont censés n'en faire qu'un, comme Tout-puissant, Belles-lettres, etc. », et que « dans ce sens, les grammairiens disent plus ordinairement Trait d'union, et les imprimeurs Division. »

Nous croyons que ce signe devrait être appelé « trait d'union » lorsqu'il réunit deux mots qu'on pourrait laisser séparés, comme dans branche-ursine, maître-autel, dès-là, etc., où l'Académie tantôt le met, tantôt ne le met pas, ou dans les adverbes employés substantivement, comme un à-compte, l'à-propos, un tête-à-tête, etc.; — et que c'est un « trait de division », ou, pour abréger, « une division », quand on l'emploie pour séparer des mots qui pourraient ou même

<sup>1.</sup> Sans doute il est des substantifs composés qu'on chercherait inutilement au second composant, parce que dans leur combinaison avec un adjectif ils perdent le sens primitif; tels sont basse-cour, plate-bande, plate-forme, rouge-gorge, etc.; cependant la plupart se trouvent à chacun des composants, et cette marche a même été observée pour bon-chrétien, franc-maçon, petit-maître, sage-femme, etc.

<sup>2.</sup> C'est probablement pour une raison de ce genre que l'Académie a renvoyé de Franc-alleu, Franc-fier, Franc-funin, etc., à Alleu, Fier, Funin.

devraient être unis; ainsi l'Académie a supprimé la division qu'elle mettait autrefois à chèvrefeuille, contrebande, longtemps, etc., et il faut espérer qu'elle supprimera bientôt celle qu'elle met encore aujourd'hui à havre-sac, passe-port, clair-semé, outre-passer, etc.

Quand il se trouve à la fin des lignes, il devrait être appelé « trait d'union », puisqu'il sert à indiquer que la fraction de mot qui ter= mine une ligne a son complément dans la ligne suivante. Cependant il faut convenir que ce trait indique une division, et l'on dit : Cette division est bonne, est mauvaise. En typographie, on pensait autrefois que la seconde partie du mot divisé ne devait jamais commencer par une voyelle 1. C'était un préjugé dont on est revenu; ainsi l'on divise très-bien extra-ordinaire, in-utile, pré-occupation, etc. Ajoutons que, pour notre compte, nous regrettons beaucoup que, dans les ouvrages de grammaire du moins, on ne fasse plus usage du double tiret (=) qu'on a mis pendant un certain temps à la fin des lignes pour figurer le trait d'union. Ce double tiret, qui se trouve encore dans certains caractères d'écriture de Firmin Didot, était d'une grande utilité pour faire connaître que le mot n'aurait pas été divisé s'il avait pu entrer dans une même ligne; l'Académie l'aurait donc employé pour les mots porteballe, portecrayon, portefeuille, portemanteau, etc. (porte=balle, porte=crayon, porte=feuille, porte= manteau<sup>2</sup>, etc.), où elle ne met pas de division, et elle aurait fait usage du signe ordinaire pour les mots porte-bougie, porte-croix, porte-drapeau, porte-montre, etc., où elle en met toujours une.

D'après ce que nous venons de dire, il nous semble que le signe dont il est question remplit deux fonctions très-distinctes; et comme il serait assez difficile dans bien des cas de déterminer quel est son office, nous pensons que le mot *tiret*, qui est un terme neutre, devrait seul être employé.

Les mots juxtaposés présentent bien plus de difficultés que les autres : réunion médiate ou immédiate, signe à interposer ou non, orthographe à suivre soit au singulier, soit au pluriel. On peut voir à l'article Contre-basse, que l'Académie elle-même n'a pas des principes bien arrêtés à cet égard 3.

Sous le rapport du signe à interposer, disons tout de suite que

<sup>1.</sup> Dans le Dictionnaire de l'Académie on a fait une fâcheuse application de ce principe en divisant : l'i-namissibilité, d'i-négalité, d'i-nertie, au lieu d'écrire l'in-amissibilité, d'in-égalité, d'in-ertie. Puisque la place le permettait, il aurait été plus convenable de diviser : l'inamissibilité, d'iné-galité, d'iner-tie.

<sup>2.</sup> Pour faire mieux comprendre l'application du double tiret, nous l'employons dans cet article.

<sup>3.</sup> On se demande, par exemple, pourquoi elle veut qu'on écrive avec des tirets les nom de plantes bouton-d'or, bouton-d'argent, verge-d'or, ruban-d'eau, écuelle-d'eau, larme-d-Job (plante dont les semences ont la forme d'une larme), etc., et sans tirets gland de terr (la gesse sauvage), gland de mer (coquillage), orgue de mer (madrépore), flèche d'eau (plante aquatique dont les feuilles sont taillées en fer de flèche), lentitle d'eau (plante aquatique dont la feuille a la forme d'une lentille), bois de serpent (la serpentine), etc. etc.

l'Académie, qui autrefois écrivait contrécart, contréchange, contréespalier, etc., n'emploie plus l'apostrophe qu'après la préposition entre : entracte, entrouïr, entrouvrir, s'entraccuser, s'entraider, etc.; partout ailleurs elle met le tiret.

Mais ce tiret, dans quels cas faut-il en faire usage? Pourquoi écrire contrescarpe et contre-espalier; — contremander et contre-ordre; — contralto et contre-basse; — entremets, entretaille, entretoise, entretoile, et entracte, entre-côte, entre-deux, entre-sol; — sauve-garde et sauf-conduit; — surpasser et outre-passer; — passavant, et passe-partout, passe-port; — portecollet, portecrayon, portechape, portemanteau, et porte-tapisserie, porte-bougie, porte-crosse, porteverge; — surintendant et sur-arbitre; un claquedent et un cure-dent, ou vice versá, car nous convenons sans peine que l'orthographe la plus naturelle serait de mettre un tiret dans tous les mots juxtaposés; ce que nous désirons par-dessus tout, c'est la simplification de l'orthographe, ce sont des règles qui aient peu ou n'aient pas d'exceptions.

Malheureusement il sera bien difficile d'atteindre ce but, et, qu'on fasse ou non usage du tiret, nous voyons des contradictions : un portechouX et un portefeuille; un serre-papierS et un couvre-pied; un gobe-moucheS, et un attrape-mouche, un chasse-mouche; des tire-téteS et des serre-téte, etc. etc.

L'emploi du tiret présente encore une anomalie au sujet des lettres euphoniques. Le t se met entre deux tirets: aime-T-il, danse-T-elle, viendra-T-on; l's, au contraire, se joint au verbe: vaS-y, donneS-y tes soins, cueilleS-y des fruits; voilà des fruits, cueilleS-en, donneS-en à ton frère, manaeS-en la moitié.

La division des mots à la fin des lignes n'est pas sans difficultés, parce qu'il n'y a pas plus de règle sur ce point que sur les autres. Ainsi l'Académie divise: des-accord, des-espoir, des-honneur, des-œuvre, des-unir, in-scrire, in-specter, in-spirer, bis-annuel, mes-aventure, ob-struction, pro-scrire, pour que le radical soit complet et sans mélange; mais elle divise: i-namissibilité, i-négalité, dé-sopiler, mé-saise, su-ranné, et désobs-truer, pros-terner, pros-tituer, ce qui est contraire à l'étymologie.

A côté de ces mots, où l'on s'étonne de ne pas trouver l'Académie toujours d'accord avec elle-même, il en est d'autres où îl est impossible de concilier la division avec l'étymologie; tels sont desceller, description, destitution, destruction, prescription, rescription, telescope, et tous ceux où la préfixe se termine par un e muet. Si l'on divisait de-sceller, de-scription, de-stitution, de-struction, pre-scription, re-scription, telescope, conformément à l'étymologie, au lieu de des-celler, des-cription, téles-cope, etc., comme on le fait pour que l's du radical donne à l'e muet de la préfixe le son d'un é aigu, les étrangers et bon nombre de Français croiraient devoir faire cet e muet dans la prononciation. — Ne serait-il pas plus convenable de

l'accentuer, pour faciliter une division rationnelle, puisque dans les mots où le radical commence par une voyelle, tels que désaccord, désarmer, désordre, etc., on met un accent qui tend, au contraire, à altérer cette division rationnelle? En effet, quelques auteurs pensent qu'on doit diviser dé-saccord, dé-sespoir, dé-sunir, etc., à cause de l'accent, et d'un autre côté nous voyons dans un dictionnaire l'accent supprimé devant l'h: deshabiller, desheriter, deshonorer, etc.

On est surpris que l'Académie, qui divise in-spirer, cata-strophe (à VOIR), apo-stropher, sol-sticial, dés-astre, hémi-sphère, hémi-sphère, conformément à l'étymologie, s'en écarte en divisant cho-révêque, horos-cope, coléop-tère, etc.

Il est des mots qui réclameraient deux s successives, l'une pour la préfixe, l'autre pour le radical; on devrait donc écrire sousscrire, atmossphère, etc. L'usage n'en admet qu'une 1; et lorsqu'on divise ces mots, c'est la consonne finale de la préfixe qui doit être supprimée, comme nous le voyons dans micro-scope (à Infusoire) et stéthoscope 2 (à Auscultation). Cependant l'Académie n'a pas toujours tenu compte de cette règle: dans une même colonne elle divise sou-scrire et sous-crire, sous-cripteur et sou-scripteur; et partout (à Atmosphérique, Aériforme, Air, Bas, adj., Ciel, etc.), elle divise atmos-phère 3, bien que phère n'ait par lui-même aucune signification.

Nous terminerons cet article du TIRET en demandant s'il ne serait pas convenable de faire suivre de ce signe, comme on le fait pour le mot contre, la préposition anti, empruntée du grec et indiquant opposition, contrariété. On écrirait anti-pape 4, anti-apoplectique, antifébrile, anti-laiteux, anti-social, etc., au lieu de antipape, antiapoplectique, etc. — Peut-être même devrait-on mettre le tiret après la syllabe co, signifiant avec, dans les mots coassocié, copartageant, copermutant, copropriétaire, covendeur, etc., et surtout dans colégataire, colicitant, coreligionnaire, qui sans cela devraient doubler la consonne l ou r comme on le fait pour collaborateur, collatéral, corrélation, etc.

TISSURE, s. f... Fig., La TISSURE d'un discours, d'un poème, etc., La disposition, l'ordre, l'économie des parties d'un discours, d'un poème. Il y a d'assez belles choses dans ce discours, mais la TISSURE n'en vaut rien. Ce sens a vieilli; on dit Tissu. — Au mot TISSU, qui est en effet plus usité que tissure, nous lisons: « Ordre, suite, enchaînement. Le TISSU de son discours est fort bon. Le TISSU de son style est plein, serre. Le TISSU de sa diction est tel qu'on ne peut en rien retrancher, ni rien y ajouter. » Mais n'aurait-il pas été convenable de mentionner ici TEXTURE, où nous lisons « Fig., La TEXTURE d'un ouvrage,

<sup>1.</sup> Excepté dans transsubstantier et transsubstantiation, transsuder et transsudation.

<sup>2.</sup> De micros, petit; scopéin, regarder, examiner; — stéthos, poitrine, etc.

<sup>3.</sup> De atmos, exhalaison, vapeur; sphaira, sphère.

<sup>4.</sup> On écrit anti-Liban, anti-Taurus; et quelques auteurs écrivent anti-Christ.

d'une pièce de théâtre, d'un poëme, etc., La liaison des différentes parties de cet ouvrage, etc. »; — et même Contexture, où il est dit : « Il signifie aussi, figurément, La liaison des diverses parties d'un ouvrage d'esprit. La contexture d'un discours, d'un poëme »?

TISTRE, v. a., synonyme de Tisser. Il n'est en usage que dans les temps formés de Tissu, qui est son participe. Il a tissu cette toile... Une étoffe bien tissue.—Nous regrettons que le participe tissu, qui tous les jours s'emploie substantivement, et qui dans ce cas ne saurait être remplacé par le participe du verbe tisser, ait cessé d'être en usage dans le sens propre; mais nous n'en-croyons pas moins qu'on ne dit plus il a TISSU cette toile; une étoffe bien TISSUE. Par la même raison, nous pensons qu'il faut substituer tissé à tissu dans les phrases suivantes:

- (à FEUTRE) Espèce d'étoffe non TISSUE...
- (à On) Défendre l'or et l'argent, Défendre de porter des étoffes, des dentelles, etc., Tissues de fil d'argent doré.
- (à PADOU) Ruban TISSU moitié de fil et moitié de soie.
- (à SANGLE) Une sangle bien TISSUE.

A l'article Tisser, nous trouvons : « Cette toile est bien tissée. »

TITAN, s. m. Il n'est guère usité qu'au pluriel. Nom des géants qui, selon la Fable, voulurent escalader le ciel et détrôner Jupiter. — Il aurait été fort utile d'avoir ici un exemple qui fit connaître qu'on doit écrire ce mot avec une majuscule. En voici un qui est à l'article FOUDROYER: « Jupiter foudroya les Titans. » C'était d'autant plus convenable, que l'Académie écrit toujours les géants avec un petit g:

- (à GÉANT) La guerre des GÉANTS contre les dieux.
- (à ESCALADER) Les géants voulaient escalader le ciel.
- (à Foudroiement) Le foudroiement des géants.

TITHYMALE, s. m. T. de Botan. Nom que l'on donne aux EUPHORBES indigènes, TELLES que l'épurge, l'ésule, etc. — Voy. EUPHORBE, s. M.

TOAST, s. m. On prononce et quelques uns écrivent Toste...

— Toaster, v. a. et n. Voyez Toster. — Toste, s. m. Voyez Toast. —
Toster, v. a. Porter un toast...

L'Académie renvoie de toaster à toster, et au contraire de toste à toast. Il vaudrait mieux suivre partout la même marche, prendre roste et toster pour mots principaux, et y renvoyer toast et toaster, qui représentent l'orthographe anglaise et non notre prononciation. Cela serait d'autant plus naturel que l'Académie a francisé aile, bifteck, pouding, rosbif, etc. Au reste, dans sa précédente édition elle écrivait déjà Toste et Toster, sans même mentionner Toast, toaster.

TOMBER, v. n... Tomber sur quelqu'un, Se jeter, se précipiter, fondre sur lui, l'attaquer vigoureusement. Ils sont tombés l'un sur l'autre avec impétuosité, à bras raccourci... En termes de Fauconnerie, L'oiseau à tombé sur la perdrix, Il a fondu sur elle. — On lit encore: Il a voulu courir, et il est tombé. Les poëtes disent que Vulcain à tombé du ciel pendant un jour entier... Ce grand courage à tombé

tout à coup... Cette pièce est tombée à la première représentation. — Ici, il ne s'agit pas de phrases faites, de termes techniques; il semble donc permis d'en conclure qu'on peut employer les deux auxiliaires.

TONNEAU, s. m. - De même que l'Académie a eu soin de mettre

- (à Fil.) Fig., Le fil d'Ariane, se dit quelquesois de ce qui sert à diriger, à guider dans certaines recherches difficiles; par allusion au fil qu'Ariane donna secrètement à Thésée, pour qu'il retrouvât son chemin dans les détours du labyrinthe.
- (à TOILE) Prov. et fig., C'est la toile de Pénélope, se dit d'une affaire qui recommence toujours, et ne finit point.

elle aurait dû donner ici les diverses acceptions de cet autre proverbe, C'est le tonneau des Danaïdes, auquel les uns font signifier, C'est un ouvrage interminable, un gouffre de temps et d'argent; — d'autres, C'est un homme d'une extrême prodigalité, qui engloutirait les plus grandes fortunes; etc.

TORS, ORSE, adj. Qui est tordu, ou qui paraît l'être. De la soie torse. Du fil tors. Du sucre tors. Des jambes torses. Cou tors. Colonnes torses. On dit populairement Torte au féminin, en parlant de ce qui est contourné, difforme. Jambes tortes. Bouche torte. — Nous croyons que populairement on dit plutôt jambes tortues (avec un t), bouche tordue (avec un d); mais nous nous demandons si ces deux locutions jambes tortes, bouche torte, ont été mises pour signaler des expressions vicieuses qu'il faut éviter, ou comme des termes dont on peut faire usage.

TÔT.., Il n'arrivera pas sitôt, de sitôt. Votre affaire ne sera pas sitôt finie que la mienne. Je n'arriverai pas sitôt que vous, Aussitôt que vous. Il n'est pas arrivé Aussitôt qu'il l'avait promis. — Puisqu'on écrit plus tôt en deux mots dans ces phrases: Il était venu plus tôt que moi, Son procès sera jugé plus tôt que le mien, il faudrait de même écrire si tôt, Aussi tôt, en deux mots, dans celles-ci:

Votre affaire ne sera pas si tot finie que la mienne.

Je n'arriverai pas si tôt, aussi tôt que vous. Etc.

- (à Attendre) Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt.
- (à Dévêtir) Il est dangereux de se dévêtir si tôt.
- (à FLEUR) Cette fleur si belle et qui fut si tot moissonnée.
- (à Peinture) Ces fenêtres ne seront pas de si tôt dégradées par la pluie...
- (à Retirer) Pourquoi vous retirer si tôt? Etc. Voy. Plutôt.

TOUCHER... Toucher dans la main, Mettre sa main dans celle d'un autre, en signe de réconciliation, d'amitié, ou de conclusion de marché, etc. Le marché est conclu, il m'a touché dans la main. Nous nous sommes touchéS dans la main. On les a réconciliés, ils se sont touchéS dans la main. Il me tendit la main, et me dit: Touchez la, l'affaire est faite. — Ici l'Académie écrit TOUCHÉS au pluriel dans ces phrases nous nous sommes TOUCHÉS... ils se sont TOUCHÉS...; à l'article MAIN, elle dit « Toucher dans la main à quelqu'un, mettre sa main

dans la sienne, en signe d'amitié, de réconciliation, d'accord, d'acquiescement. Ils se sont touché dans la main. » Nous croyons que cette version toucher dans la main à quelqu'un, où le participe reste invariable, est bien préférable à Toucher quelqu'un dans la main, où l'on fait accorder le participe; on dirait, Je lui ai touché dans la main, et non Je l'ai touché dans la main. Molière a dit:

"Allons, touchez-Lui dans la main, et rendez grâce au ciel de votre bonheur." L'expression Ils se sont touché la main, qui est usitée et que nous aurions du trouver dans le Dictionnaire de l'Académie, lèverait la difficulté relative au participe; mais elle nous semble plus froide et ne répond pas si bien à la locution populaire, Ils se sont donné une franche poignée de main.

TOUT... Fam., En tout et par tout, Entièrement. Je suis de votre avis en tout et par tout. — Dans les quatre premières éditions, l'Académie écrivait par tout en deux mots: Il va par tout; il passe par tout; on dit par tout; je suis de votre avis en tout et par tout. N'est-ce point par distraction que celle de 1835 a maintenu cette orthographe dans la dernière phrase citée, tandis que dans les autres partout ne forme plus qu'un seul mot: «Il va partout; il est partout; il passe partout; on ne peut être fartout; on reprend son bien partout où on le trouve; on se moque de lui partout où il va » (à Partout)? Mais nous proposerons un autre amendement, qui consisterait à substituer rour tout à per tout ou partout: Je suis de votre avis en tout et pour tout.

TOUT, adv... C'est maintenant tout un autre homme, ou mieux un tout autre homme... Bien des gens s'y tromperaient, et vous tout le premier. — La même raison qui a fait préférer à l'Académie un tout autre homme à tout un autre homme, aurait du, suivant nous, lui faire ajouter « ou mieux le tout premier », car on dirait, au féminin, la toute première, et au pluriel, les tout premiers. Voy. Premier.

TOUT, adverbe, étant mis immédiatement devant un adjectif féminin qui commence par une consonne ou une H aspirée, reçoit le genre et le nombre du nom ou du pronom auquel cet adjectif se rapporte. Elle est toute malade. Elles furent toutes surprises de le voir. Elle en est toute honteuse. C'est toute la même chose. — Ce dernier exemple rentre-t-il bien dans la règle? Nous ne le pensons pas. Il nous semble que dans cette phrase tout doit rester invariable, et cela pour deux raisons: d'abord, tout n'est pas suivi d'un adjectif féminin, comme la règle l'exige pour l'accord; ensuite, même en considérant la meme chose comme une locution adjective, il n'en reste pas moins constant que tout doit « recevoir le genre et le nombre du pronom (CE) auquel cet adjectif se rapporte. »

TRACE, s. f... se dit encore Des lignes que l'on fait sur le terrain, pour marquer le dessin d'un jardin, l'alignement d'un mur, le plan d'un édifice. Faire la trace d'un parterre. — Il se dit également Des

premiers points d'aiguille, des premiers traits que l'on fait sur du canevas, pour marquer les contours des figures d'un ouvrage de tapisserie. J'ai donné à cette ouvrière tant pour le dessin, tant pour la trace.

Nous croyons qu'aujourd'hui l'on emploie plus généralement, peutêtre même uniquement le mot tracé au lieu de trace dans les acceptions ci-dessus. Au reste l'Académie admet le participe tracé employé substantivement : Le TRACÉ d'un ouvrage de fortification. Le TRACÉ

d'une broderie.

TRACHÉOTOMIE. — Faut-il prononcer trachéotomie ou trakéotomie? Le silence de l'Académie fait supposer qu'il faut dire trachéotomie; mais cette prononciation paraît choquante dans un terme qui n'est employé qu'en Médecine. Trachée est français, mais trachéo est grec et doit conserver la prononciation grecque.

TRAFIQUANT, s. m. - Il semblerait naturel d'écrire un traficant comme on ecrit un fabricant.

TRAIN, s. m... Pop., Boule-en-train, se dit d'un homme qui excite les autres à la joie, qui met toute la compagnie en train. — Il aurait mieux valu renvoyer à ce mot composé, lettre B, où il a trois acceptions, que d'en donner ici une seule 1.

TRAITER, v. a... On ne l'a pas fort bien traité, il s'en plaint. — Il aurait été utile de donner ici un exemple analogue au suivant, qui est à l'article Porte : Il fit bien de prendre la porte, sans quoi il aurait été mal traité. De cette manière on aurait appris qu'on peut écrire maltraiter et mal traiter, et que chacune de ces deux variantes a son acception, tandis qu'à Porte cet exemple passe inaperçu.

TRANQUILLE. (Dans ce mot et ses dérivés, les L ne se mouillent point, et on n'en fait sonner qu'une.) - Lorsqu'on ne fait sonner qu'une l dans le milieu des mots, cette l ne peut être mouillée. Bien qu'en général ce qui abonde ne vicie pas, nous croyons qu'il aurait suffi de dire: Dans ce mot et ses dérivés, on ne fait sentir qu'une L.

TRANSITIF, adj. m... T. de Gramm. Il se dit des verbes qui marquent l'action du sujet de la proposition sur la chose ou la personne que désigne le régime ou complément direct du verbe. Tous les verbes actifs sont transitifs. — INTRANSITIF, IVE, adj... se dit des verbes neutres, lesquels expriment des actions qui ne passent point hors du sujet. Diner, souper, marcher, parler, sont des verbes intransitifs. Signification intransitive.

Ces deux locutions transitif et intransitif, aujourd'hui employées par la plupart des grammairiens, ne sont appliquées à aucun verbe dans le cours du Dictionnaire; et cependant il semble qué si ces dénominations doivent passer dans la pratique, il serait convenable de les rendre familières à ceux qui consultent l'Académie. — Outre cela nous avons un scrupule à lui soumettre. Elle appelle verbes

<sup>1.</sup> Dans les autres acceptions, boule-en-train est d'abord un terme de Haras et signifie Cheval entier, etc.; puis il se dit d'un petit oiseau qui sert à faire chanter les autres.

intransitifs ceux dont l'action ne passe point hors du sujet. Mais dans nuire à quelqu'un, médire de quelqu'un, l'action passe bien certainement du sujet à l'objet, et nous nous demandons si nuire et médire doivent être appelés verbes intransitifs; quelques grammairiens en doutent, et nous faisons comme eux.

TRANSVASER, v. a. Verser une liqueur d'un vase dans un autre. Il faut transvaser ce vin, cette eau-de-vie. — Pour le verbe Soutirer l'Académie a bien donné le substantif corrélatif « Soutirage, s. m. Action de soutirer. Il lui en a coûté tant pour le soutirage de son vin »: mais transvaser n'a pas de corrélatif, et il faut nécessairement qu'il en ait un. Quelques dictionnaires donnent transvasement, parce que M. de Salvandy a employé ce mot : « Les puissances alliées n'ont-elles pas donne au monde le spectacle du singulier transvasement des nations qui, conquérantes, viennent garder les vaincus, et, vaincues, vont maintenir les conquérantes?» - Mais dans cette phrase le mot est pris figurément, et pour le sens propre on pourrait se servir de transvasage, qui est d'un grand usage dans quelques localités, et qui nous paraît formé tout aussi régulièrement que arpentage, binage, calfatage, carrelage, éclairage, fossoyage, et cent autres mots de cette désinence. — On ne manquera sans doute pas de dire qu'il est ridicule de proposer un nouveau mot, puisqu'il en existe déjà un, qui a été créé par un ministre de l'Instruction publique, membre de l'Académie Française; et plus ridicule encore peut-être de proposer l'emploi de deux mots, l'un pour le sens propre, l'autre pour le sens figuré.—Nous répondrons d'abord que transvasage est un terme connu depuis bien longtemps, et ensuite que transvasement ne nous paraît pas plus susceptible d'être employé pour le sens propre que transvasage pour le figuré; d'ailleurs il nous semble tout aussi naturel Tavoir transvasage et transvasement que accommodage et accommodement, raccommodage et raccommodement, battage et battement. abatage (sic) et abattement 1, etc. etc.

<sup>1.</sup> Nous avons un certain nombre de verbes dont on a formé deux et même trois substantifs; voici quelques-uns de ces doubles ou triples dérivés, que nous ajoutons à ceux que nous venons de donner. Nous aurions voulu les grouper d'après le rapport plus ou moins intime qui existe entre ces dérivés; mais nous avons trouvé des nuances qu'il était impossible de faire sentir, et d'ailleurs tel d'entre eux a plusieurs acceptions, ce qui detruisait les rapprochements que nous aurions pu faire. Nous nous sommes donc borné à séparer les terminaisons ; abatage, abattement; accommodage, accommodement; ajustage, ajustement; arrosage, arrosement; équarrissage, équarrissement; équipage, équipement; frottage, frottement; habillage, habillement; pansage, pansement; pavage, pavement; raccommodage, raccommodement; rapatriage, rapatriement; remuage, remuement; roulage, roulement; - chauffage, chaufferie; frelatage, frelaterie; parlage, parlerie; pillage, pillerie; rabachage, rabacherie; radotage, radoterie; ravaudage, ravauderie; saunage, saunerie; - agacement, agacerie; chuchotement, chuchoterie; - battage, battement, batterie; raffinage, raffinement, raffinerie; - patrouillage, patrouillis; — fanage, fanaison; — brochage, brochure; — lavage, lavement, lavure; brûlement, brûlerie, brûlure; — affectation, affection; — exhalaison, exhalaison; extravasation, extravasion; - abolissement, abolition; prosternement, prosternation; resiliement, résiliation; - abstinence, abstention; convenance, convention; - négligence, négligement; croyance, créance. - De brailler on a fait braillard et brailleur; de grogner, grognard,

# DU TRÉMA.

Le tréma sert, comme le dit l'Académie, à faire détacher la voyelle ainsi accentuée de la voyelle précédente ou suivante, mais il ne remplace point un accent, il ne donne aucun son à la voyelle qui en est affectée. Nous croyons donc qu'il devrait être réservé pour l'i et l'u (naïf, Saül, ïambe, etc.), et que pour l'e il devrait être remplacé par l'accent grave ou l'accent aigu. Puisqu'on écrit aujourd'hui poésie, poétique, poétiser, goétie, avec un accent aigu, il faudrait écrire de même goéland, goélette, goémon, au lieu de goëland, goëlette, goëmon, et mettre un accent grave lorsque cet e est suivi d'une syllabe muette: poème, poète, ciroène, troène, au lieu de poème, poète, ciroène, troène.

Quant à l'e qui forme syllabe avec la consonne suivante, il devrait ne jamais prendre le tréma; et de même que l'Académie écrit tael, coefficient, coemption, coercible, coexister, elle devrait écrire aussi Noel, Israel, Raphael, Aello, et non Noël (aux art. Noël, Avent, etc.), Israël (à Peuple, Tribu, etc.), Raphaël (à École, Famille, Transfiguration, etc.), Aëllo (à Harpie), etc.

Pour Kakatoës, au lieu de Kakatoès, etc., voyez ce mot.

L'emploi du tréma pour séparer la voyelle qui en est affectée de celle qui suit aussi bien que de celle qui précède, est une heureuse idée; et puisque l'Académie en a fait usage ainsi dans l'orthographe des mots iambe, iambique, et dans la prononciation du mot loquèle (qu'elle figure locüèle), nous espérons qu'elle l'introduira également sur l'u dans les verbes arguer, rédarguer, dont quelquefois on prononce mal à propos la finale comme celle de haranguer; sur celui du verbe ouir, et sur l'a du verbe hair, dont trois personnes demandent le tréma et le circonflexe; on écrirait: nous oùimes, vous oùites, qu'il oûit; nous häimes, vous häites, qu'il häit.

Pour conformer l'orthographe à la prononciation, l'Académie écrit aïeul, baïonnette, baïoque, biscaïen, caïeu, camaïeu, faïence, gaïac, glaïeul, païen, etc.; il est probable que bientôt elle suivra le même

grogneur et grognon. - Enfin il est des verbes qui dérivent d'un substantif ou d'un adjectif. et qui à leur tour ont un ou plusieurs dérivés : agio, agioter, agiotage ; cahot, cahoter, cahotage; échafaud, échafauder, échafaudage; tricot, tricoter, tricotage; - estime, estimer, estimation; profane, profaner, profanation; - frisson, frissonner, frissonnement; raison, raisonner, raisonnement; - bouffon, bouffonner, bouffonnerie; fripon, friponnerie; -coiffe, coiffer, coiffure; sale, salir, salissure; - bras, embrasser, embrassade, embrassement; recul, reculer, reculade, reculement; - net, nettoyer, nettoyage, nettoiement; port, porter, portage, portement; - retard, retarder, retardation, retardement; temps, temporiser, temporisation, temporisement; — caquet, caqueter, caquetage, caqueterie; maçon, maçonner, maçonnage, maçonnerie; parquet, parqueter, parquetage, parqueterie; tan, tanner, tannage, tannerie; - picot, picoter, picotement, picoterie; taquin, taquiner, taquinement, taquinerie; lataner, charlatanerie, charlatanisme; pédant, pédanter, pédanterie, pédantisme; — damas, damasquiner, damasquinerie, damasquinure; — rance, rancir, rancidité, rancissure; — blanc, blanchir, blanchissage, blanchisserie, blanchiment; -flot, flotter, flottage, flottaison, flottement; - sel, salar, salage, salaison, salure; - souffle, souffler, soufflage, soufflerie, soufflure. Etc. etc. principe pour les mots bayadère, bayart, copayer, etc., qu'elle dit de prononcer comme s'il y avait un ï. Elle ajoute même que « quelques-uns écrivent baïart, copaïer ». A Roucouyer, elle ne donne ni variante ni prononciation; mais c'est évidemment un oubli.

L'emploi de l'i tréma dans les deux premières personnes plurielles de l'imparfait de l'indicatif et du présent du subjonctif des verbes en uer, ouer, tend à se généraliser, et nous ne pouvons qu'y applaudir. En effet, la rencontre de trois ou quatre voyelles consécutives exigeait qu'un signe indiquât la division des syllabes et fit connaître que l'i qui vient après l'u doit en être détaché dans la prononciation: nous diminuïons, que vous diminuïez; nous jouïons, que vous jouïez. On regrette que l'Académie ne donne aucun exemple où ces personnes se trouvent employées.

TRÉMIÈRE, adj. f. Il n'est usité que dans cette dénomination, Rose trémière, Espèce de grande mauve dont la fleur a quelque ressemblance avec la rose. — Cette définition ne nous apprend que la moitié de ce que nous voudrions savoir : elle nous dit bien pourquoi cette mauve est nommée rose, mais non pourquoi elle est surnommée trémière. C'est sans doute parce que ses grands pétales sont agités par le moindre vent comme les feuilles du tremble.

TRÈS. Particule qui marque le superlatif absolu, et qui se joint à un adjectif, à un participe ou à un adverbe. Bon, très-bon. Mauvais, très-mauvais. Très-connu. Très-estimé. Très-bien. Très-fort. Trèspeu. Très-sagement. - Le tiret est-il nécessaire entre la particule très et l'adjectif, le participe ou l'adverbe qui vient après? L'Académie ne l'a pas mis dans la seconde édition de son Dictionnaire, et quelques auteurs le suppriment comme inutile. Ceux qui tiennent absolument au tiret après la particule très donnent pour raison que cette particule est seule de son espèce; qu'on ne l'emploie jamais sans un complément, et qu'anciennement on la joignait même à l'adjectif, etc., qu'on voulait modifier, dont on voulait augmenter l'énergie, comme dans trèsbon, trèsmauvais. Ceux qui, au contraire, en demandent la suppression, disent qu'il n'y a pas de raison pour en mettre dans très-mauvais, très-connu, puisqu'on n'en met pas dans bien mauvais, fort connu, qui ont à bien peu de chose près la même valeur. Mais, à notre avis, ce qui militerait le plus en faveur de la suppression, c'est qu'aujourd'hui la particule très s'emploie pour modifier certaines locutions qu'il est impossible de faire précéder d'un tiret, comme dans très au sérieux, très au fait, très à son aise, très en crédit, très à la hâte, très à la mode, très à propos, etc.; et l'Académie elle-même dit : un homme TRES comme il faut. Voyez FALLOIR.

TRÊVE. — Ce mot devrait prendre un è, comme fève, grève, etc., et nous voyons deux fois trève dans l'article Paix.

TRISECTION. TRISSYLLABE. -- Pourquoi met-on deux s à trissyllabe

et une seule à trisection? Que la première syllabe vienne du latin tres ou du grec treis, l'étymologie en est toujours terminée par une s; et si cette s se supprime dans trisection, il semblerait naturel de la supprimer dans trissyllabe, ou vice versà. Dans le Dictionnaire de MM. Quicherat et Daveluy on voit que les Grecs écrivaient trisúllabos; Priscien, trisyllabus, a, um, adj.; et Varron, trisyllabum, s. n. L'Académie peut donc en toute sécurité écrire trisyllabe avec une seule s, comme elle le fait pour trisection. — Si elle craignait de paraître inconséquente en écrivant trisyllabe avec une seule s et dissyllabe, dissyllabique avec deux, elle pourrait supprimer également une s dans ces deux derniers mots, car nous voyons dans ce même dictionnaire que les Grecs écrivaient disúllabos; Quintilien, disyllabus, a, um, adj.; Priscien, disyllabum, s. n., et Lucilius, disyllabon.

TROMPILLON, s. m. Diminutif. T. d'Archit. Petite trompe.—Trompe de voûte, Pierre ronde faisant partie des voussoirs d'une niche.

Sans doute il faut lire : Trompillon de voûte.

TROTTER, v. n. Aller le trot. Ce cheval trotte mal. Un cheval qui trotte menu. Faites trotter ce cheval. — Il aurait fallu mettre ce verbe comme étant aussi actif. car on lit:

- (à Longe) Corde d'une certaine étendue, placée à l'anneau du caveçon, et qui sert à tenir un cheval que L'on trotte sur des cercles.

  Trotter un cheval à la longe, à la plate-longe.
- (à Plate-Longe) Trotter, faire trotter un cheval à la plate-longe.

TUFFEAU, s. m. TUFIER, IÈRE, adj. — Il serait à désirer que ces mots suivissent la même orthographe, et que tous les deux prissent également deux f ou une seule, mais plutôt une seule.

#### TYPOGRAPHIE.

Le but de cet article est de grouper des fautes typographiques dont plusieurs n'avaient pas assez d'importance pour trouver place dans le corps de cet ouvrage.

Sans doute c'est généralement sur le compte de l'auteur qu'on met les fautes, quelles qu'elles soient, qui déparent ses œuvres; mais le reproche n'est pas toujours fondé; souvent même l'auteur en est tout à fait innocent, car elles peuvent résulter ou de corrections mal faites au moment de mettre sous presse, ou de lettres enlevées par les rouleaux pendant l'impression et remises ailleurs qu'à leur véritable place. Nous convenons sans peine que pour un ouvrage cliché, comme le Dictionnaire de l'Académie, ce dernier danger n'est pas à craindre, puisque chaque page ne forme qu'une seule pièce; mais il y a parfois des lettres écrasées par un accident quelconque, et s'il faut en remplacer plusieurs, l'ouvrier clicheur peut faire des transpositions ou mettre dans une ligne ce qui devait entrer dans une autre.

Quelles que soient la cause et la nature de ces erreurs, on ne saurait assez veiller à ce que le Dictionnaire de l'Académie en présente le moins possible, car celles qui ne frappent pas les yeux sont quelquesois copiées aveuglément par les lexicographes. Nous nous permettrons d'en citer deux exemples: 1º A la lettre Y, l'Académie dit « Yeble, s. M. Plante Voyex Hieble », tandis qu'à la lettre H, elle dit « Hieble, s. F. T. de Botan. Espèce de sureau... » 2º Elle donne à Euphorbe le genre masculin (Euphorbe, s. M.), mais à l'article Ésule on lit: « Nom que l'on donne à plusieurs espèces d'euphorbes herbacéés...», et à Tithymale: « Nom que l'on donne aux euphorbes indigènes, telles que l'épurge, l'ésule, etc. » Les contradictions pour le genre donné aux mots yèble, hièble, euphorbe, dans ces divers articles, se trouvent répétées à peu près lettre pour lettre dans quelques dictionnaires que nous avons sous les yeux.

# ERRATA TYPOGRAPHIQUE DU DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE.

ADIANTE, s. f. - Lisez : s. m.

AIGUADE, s. f. (Ce mot et les cinq suivants se prononcent comme s'il n'y avait pas d'U). — Lisez: ... et les deux suivants (aiguail, aiguayer). Quant aux trois autres (aigue-marine, aiguière, aiguièrée), l'u s'y fait sentir puisqu'il rend le g dur.

ALKÉKENGE. — (lig. 4) Au lieu de, un baie, lisez : une baie.

baie, lisez: une baie.

ALLER.— (p. 57, col. 1, lig. 9) sa pas-

ser. — Lisez : se passer.

Ambigument. Ambiguité. — Transposez :

Ambiguité. Ambigument.

AME.—(p. 64, c. 1, l. 4) contrebasse.— Lises: contre-basse, d'après l'Académie 1. ANTISYMPHILITIQUE, adj. et s. — Lises:

APPÉTIT.—(p. 89, c. 3, 1.8) Il n'est chère que d'appétit. — Lisez : Il n'est sauce...
ARCHET.— (lig. 5 et 7) contrebasse.—
Lisez : contre-basse, d'après l'Académie.
ARRIÈRE-GARDE.—(lig. 7) arrière garde.
— Ajoutez le tiret.

ASPERSOIR, s. f. — Lisez : s. m.

BAISEUR, EUSE, adj. — Lisez: subst.
BALLOTTADE, s. m. — Lisez: s. f.
BARDANE. — (lig. 3) folioles crochus.

- Lisez : ... crochues. Bégue. — Lisez : Bègue.

Beurre.—(lig. 15) espèce de petit lait. — Lisez : ... petit-lait.

BILLON, s. f. (T. d'Agric.) — Lisez: s. m.
BIVAQUER OU BIVOUAQUER, BIVALVE. —

Transposez: BIVALVE, BIVAQUER...

BLANC. — (p. 192, c. 2, 1. 68) Le code

ne permet pas... — Lisez: Le Code ...

Bœur. — (p. 196, c. 3, 1. 42) Des œils-

de-bœufS. — Lisez: Des œils-de-bœuf. Bois. — (lig. 7) campèche. — Lisez: campèche, d'après l'Académie.

Bolet. — (lig. 6) Bolet comestible, ou Ceps. — Lisez: ... Cèpe.

Boulonner, v. n. — Lisez : v. a.

ÇA.—(p. 241, c. 2, l. 1-2) Or ça commençons. — Lisez : ... çd...

Canepin. Canéphore. — Transposez Canéphore. Canepin.

CAPOTE. — (lig. 11) havresac. — Lisez: havre-sac, d'après l'Académie.

<sup>1.</sup> Ces mots « d'après l'Académie » signifient que nous relevons une irrégularité dans l'orthographe du Dictionnaire, mais non que nous désapprouvons la variante signalée; ainsi nous préférons contrebasse, campèche, havresac, entresol, ognon, trève, etc., qui sont des variantes, à contre-basse, campèche, havre-sac, entre-sol, oignon, trève, etc., qui sont l'orthographe de l'Académie.

<sup>2.</sup> Le mot Code, employé sans complément, doit prendre une majuscule : le Code; le Code et le Digeste; ce cas n'a point été prévu par le Code, etc. Lorsqu'il a un complément, il s'écrit avec une minuscule : le code de Justinien; le code civil; le code de procédure civile, etc. Nous avons plusieurs mots qui suivent cette règle. Voy. Instituy.

CAPUCHON. — (lig. 13) les fleurs... du pied d'alouette.—Lisez: ...pied-d'alouette du croissant. — Lisez: ... Croissant. (avec un tiret).

CAS.—(lig.23) le code.—Lisez: le Code. Causé, ée, participe... (p. 272, c. 2, 1. 37.) — Supprimez cette ligne, puisque le participe de causer, s'entretenir avec

quelqu'un, est invariable. CÉDILLE, s. f. (On mouille l'L).—Lisez:

(... les L). CERVIER, adj. f. - Lisez: adj. m.

CHAIRE. — (p. 282, c. 2, 1. 21-22) la chaire de Saint-Pierre. — Lisez : ... saint Pierre.

CHIE-EN-LIT. CHIEN.

Citron.—(lig. 4-6) Couleur de citron. Chair de citron confite. Écorce de citron. Couleur de citron. — Supprimez le 1°r Couleur de citron.

CLAPOTAGE. — (lig. 3) s'entrechoquent. Lisez: s'entre-choquent.

CLEF. — (p. 328, c. 3, l. 34) Les clefs de Saint-Pierre.-Lisez: ...saint Pierre. Code. — (lig. 23) le Code forestier. Lisez : le code...

COLLECTION, s. m. — Lisez: s. f.

COMMENCER. — (p. 349, c. 1, l. 14) Après ces mots : en telle année, mettez la fin du 3º alinéa depuis ceux-ci : Cependant on dit quelquefois, Commencer d...

Comprendre. — (p. 363, c. 1, l. 12) tel article du code. - Lisez : ... Code.

CONCORDANT. - (lig. 4) Un beau corcordant. - Lisez: ... concordant.

Concret.—(lig. 4) Au lieu de quantité, lisez: qualité, comme à la ligne 6.

Convoquer. — (lig. 4) Les États qui furent convoqués à Blois. - Lisez: Les états 1...

Côté. — (p. 419, c. 3, l. 64) cotés du monument. — Lisez : cótés...

Coudre. — (lig. 3.) Je coudrais Je coudrais. — Lisez : Je coudrai. Je coudrais.

Couler, v. a. Fluer. — Lisez : v. n. Cour. — (p. 432, c. 1, 1. 70) du grand Jean. — Lisez: ... saint Jean. duc de. - Lisez : ... grand-duc...

CROCHE. — (lig. 2) jambre croche.

Lisez : jambe...

CROISSANT, B. m. - (lig. 15) L'orqueil

CROÎTRE. — (lig. 42) La population crut beaucoup en peu de temps.—Lisez: ... crat...

CROQUER.—(p. 458, c. 2, l. 24-25) Que voulez-vous que je fasse-là... — Lisez : ... fasse là (sans tiret).

Cure.—(lig. 4) à beau parler qui n'a cure de bien faire.—Lisez: a (sans accent) beau parler...

Déchéance, s. m. - Lisez : s. f.

Déconsidéré, ée. - Ajoutez : adj. Défilé, és, part. - Cette ligne, qui

CHIEN. CHIE-EN-LIT. — Transposez : est la 46° de la colonne, doit être enlevée et mise à la fin de l'article Défiler, v. a.; elle deviendra ainsi la 32°.

Déjeuné, és, participe. — Supprimez cette ligne ; le participe de déjeuner, v. n., est invariable.

DENIER, s. m. — (lig. 41) Le denier de Saint-Pierre. - Lisez : ... saint Pierre. Détonné, ée, participe. — Supprimez

cette ligne comme celle de Déjeuné, ée, et pour la même raison.

DIEU. — (p. 549, c. 2, l. 67-68) La Vierge est appelée la mère de Dieu. — Lisez : ... la Mère...

Digérer. — (lig. 13) de manière à la dien concevoir.-Lisez:...bien concevoir. Dignité.—(lig. 37) les insignes d'une dignitée. — Lisez : ... dignité.

DIPHTHONGUE. — (lig. 10) Après eu, au lieu de au lisez ou.

Drager.—(p. 557, c. 2, 1, 31-32) la raison inverse de ces mêmes nombres est une demi. - Lisez : ... un demi.

Donner.—(p. 574, c. 2, l. 10) *ótages*. Lisez : otages.

Écumer. — (lig. 17) prendre ça et là.

- Lisez : ... çà... Égréné, és, participe.—Lisez : Égrené.

ÉLEVER. -- (p. 617, c. 3, l. 47) la quatrième puissance. Lisez: la troisième... ELLIPSE. — (lig. 6) La fête de Saint-

Endormeur.—(lig. 2) enjoleur.—Lisez: enjôleur.

EntrepaiteS, s. f .- Lisez: Entrepaite.

1. Le mot État, pris dans le sens de « états généraux, états provinciaux », s'écrit avec une minuscule lors même qu'il est employé absolument : les états de Blois, d'Orléans, de Tours; les états de Languedoc, de Bretagne ; les députés des états ; l'ouverture des états, etc. — Il prend une majuscule lorsqu'il signifie Le gouvernement, l'administration d'un pays, d'une société politique : ministre d'État ; secrétaire d'État ; le gain de cette bataille fut un coup d'État.

l'entre-sol, d'après l'Académie.

Éтат. — (р. 686, с. 3, 1. 69) Coup d'état. - Lisez : ... État.

Éтирв.— (р. 695, с. 3, 1. 29-30) Michel Ange. - Lisez: Michel-Ange (avec tiret). Expérimenter, v. n. — Lisez : v. a.

FALLOIR.—(p. 729, c. 1, 1. 12) peut s'en faut. — Lisez : peu...

FALQUER, v. n. T. de Manége qui s'em-lignes. poie... - Lisez : ... s'emploie.

FAUCILLON, s. f. — Lisez: s. m.

FÉCALE, s. f. - Lisez : adj. f. Fetpa. - (lig. 2) muphti. - Lisez : s. m. mufti.

Fourvoiment.) Lisez: (... Fourvoiment.)

FRANC, s. m. — (lig. 6) La pièce d'un longtemps. franc pèse un gramme. - Lisez: ... cinq grammes.

Froncé, ég. - Ajoutez : participe. GARDE-ROBE. GARDER. GARDE-VUE.

Transp.: Garder. Garde-robe. Garde-vue. GEMME, adj. m. - Lisez: adj. des 2 g. GLACER. - (p. 837, c. 3, l. 8) L'esprit de vin. - Lisez : L'esprit-de-vin.

GLOIRE. — (p. 840, c. 2, 1. 6) le fils de

Dieu. — Lisez : le Fils... L'opinion gouverne le monde. On le dit Cette femme est bien faite, etc. anssi Des choses morales. - Transposez: On le dit aussi Des choses morales. L'opinion gouverne le monde.

Guingan. Guinée. — Transposez : Gui-participe. — Lisez : ... ée... née. Guingan.

H. — Dans cet article, on a donné ex-lisez : v. n. ceptionnellement le genre masculin aux lettres H et F, et l'on a mis le mot hébété avec un é à la seconde syllabe (hébété).

Heptacords. — (lig. 2) cythars. -Lisez: cithare.

Homocentrique, adj. des 2 g. T. d'Anat. | (... prononce...) — Lisez : T. d'Astron.

Ticho-Brahé. — Lisez : Ptolémée. Tycho-Brahé.

IMPOSER.—(lig. 22-23) S'imposer une tache. — Lisez : ... tache.

IMPROMPTU. — (lig. 14) un s. — Lisez: une s, comme partout ailleurs.

Inamissibilité. — (lig. 3-4) Au lieu de la division l'i-namissibilité, lisez : l'in-connaître. — Lisez : ou qu'on... amissibilité.

Inégalité. — (p. 31, c. 1, l. 15-16) Au Dieu. — Lisez : du Fils...

ÉTAGE. — (lig. 6) l'entresol. — Lisez : | lieu de la division d'i-négalités, lisez : d'in-égalités.

> In-rollo, adj. et s. - Lisez : et s. m. In-octavo, adj. et s. - Lisez : et s. m. INOCULATEUR, TRICE, s. f .- Lisez : subst. In-quarto, adj. et s. - Lisez : et s. m. In-seize, adj. et s. - Lisez : et s. m. INTERLIGNER, v. a. T. d'Impr. Séparer pas des lignes... - Lisez : ... par des

> Interrogant. - (lig. 2) un R. - Lisez: une R, comme partout ailleurs.

In-TRENTE-DEUX, adj. et s. - Lisez : et

Joindre. — (lig. 8-9) avec de la colle-FOURVOIEMENT, s. m. (On prononce forte.—Lisez : ... colle forte (sans tiret).

LANGUIR.—(lig. 5) long-temps.—Lisez:

Lever. - (p. 111, c. 1, l. 14) Lever un corps saint. - Lisez: ... corps-saint, comme à Corps (p. 413, c. 3, l. 12-15).

LIEUE. — (lig. 14) Lieu de pays. -Lisez : Lieue...

Logis. - (lig. 18) Cheval Blanc. -Lisez: Cheval blanc, comme aux articles À et Enseigne.

Mais. — Mettez à la fin du 1er alinéa, après ces mots mais elle est plus spiri-Gouvernen.—(p. 847, c. 3, l. 36 à 38) tuelle, la dernière phrase du 3° alinéa,

> Massorétique. Massorètes. - Trans-DOSCZ : MASSORÈTES. MASSORÉTIQUE.

Mêler.— (p. 185, c. 2, l. 31) Mêlé, eé,

Mésavenia, s. f. — Au lieu de s. f.,

Mirliton.—(lig. 3) une pelure d'ognon. ·Lisez: ... oignon, d'après l'Académie. Mission. — (lig. 55) Séminaire des Misssions. - Lisez: ... Missions.

Mons, s. m. (On pronce I'S). - Lisez:

MONTER.—(p. 227, c. 1, 1, 49) on en re-Hypothèse. — (lig. 14-15) Ptolomée. hausser le contre-poids. — Lisez: ou en... Mortalité. — (lig. 3) Le fils de Dieu. - Lisez : *Le Fils.*..

> MOR, ORE.—(lig. 29) Fig. Age mur.-Lisez : ... műr.

Mystique, adj. des 2 g. Figure allégorique. - Lisez : ... Figuré, allégorique. N.—(lig. 18) on qu'on ne veut pas faire

Naitre.—(p. 251, c. 3, l. 3) du fils de

Négresse. — (lig. 2) négresse maronne. - Lisez: ... marronne (avec 2 r).

NETTOYER, v. a. (Il se conjugue comme Envoyer.) - Lisez : comme Employer, NETTOYER, je nettoierai.

NOUVEAU. NOUVEAUTÉ. NOUVELLE. NOU-VELLEMENT. NOUVELLETÉ. NOUVELLISTE. Lisez:...batardeaux, d'après l'Académie. Nouure. - Transposez : Nouure. Nou-VEAU. NOUVEAUTÉ, etc.

NUBILE. — (lig. 4-5) D'après le code civil, les filles sont nubiles à seize ans.-Lisez: ... quinze ans.

OBLATION. — (lig. 3-5) Jésus-Christ... fit une oblation de lui-même à son père. - Lisez : ... Père.

OBLIGATION.—(p. 284, c. 3, 1. 4) le titre du code. - Lisez : ... Code.

Occuper. - (lig. 14) rez de chaussée.

- Lisez : rez-de-chaussée. OPÉRATEUR, S. - Lisez : S. m.

PAIX.-(p. 330, c. 1, l. 20 et 41) trève.

- Lisez : trêve, d'après l'Académie. PARAPHRASEUR, EUSB .-- Ajoutez : subst. PARASANGE. — (lig. 2-3) pararange. - Lisez : parasange.

PARDONNER. — (lig. 7) Marie-Magde-

leine. - Lisez : ... Madeleine. PARENT, ENTE. - Ajoutez : subst.

PATRIMOINE.—(lig. 30) Le patrimoine

de Saint-Pierre. - Lisez: ... saint Pierre. PAYEUR, EUSE, s. m. - Lisez: subst. Percer. - (lig. 40) une tel spectacle.

- Lisez : un tel... PERE.—(p. 391, c. 3, l. 22-23) et dans

l'oraison dominicale, Notre père. Lisez : ... Père.

Plus-pétition. Plus-que-parfait. Plu-SIEURS. PLUS-VALUE. - Transposez : PLU-SIEURS. PLUS-PÉTITION. PLUS-QUE-PARFAIT. à point qui peut attendre. — Lisez : ... à PLUS-VALUE.

Porte. — (lig. 31-32) Porte... entrebaillée. — Lisez : ... entre-baillée.

PRÉCEINTE, s. m. - Lisez : s. f.

PRIMEVÈRE. PRIMEUR. - Transposez : PRIMEUR. PRIMEVÈRE.

Privilégié, ée, adj.—(p. 507, c. 1, l. 10). | but-là (avec un tiret). Les artisans non-maîtres. — Lisez : ... non maltres (sans tiret).

PROVINCE. — (lig. 10) Les États, les ce qu'il dit. — Lisez : Il ne sait... députés de telle province. — Lisez : Les états...

PRUNE. - (lig. 9-10) Prune de Brignolles. — Lisez: ... Brignoles.

RACINAGE, s. m. Décoction d'écorce de feuilles de noyer.. - Mettez une virgule après écorce.

RACHETER.—(p. 553, c. 3, 1. 13) Notre car envoyer fait au futur j'enverrai, et Seigneur Jésus-Christ. - Lisez: Notre-Seigneur..., avec un tiret, d'après l'Acad.

RADIER. - (lig. 4) des bâtardeaux. -Règne. - (lig. 6) Léopold, grand duc de Toscane. — Lisez : ... grand-duc...

RÉVERIE. - (lig. 14) des vérités. -Lisez : ... vérités.

Rôdeur. — (lig. 3) corps-de-garde. — Lisez: corps de garde, d'après l'Académie. ROUCOUYER. - (lig. 2) des Liliacées.-

Lisez : des Tiliacées. ROUTINIER, ÈRE, s. m. - Lisez: subst.

SANS-DENT. SANS-PLEUR. SANS-PEÀU. Sanscrit. — Transposee : Sanscrit. Sans-DENT. SANS-PLEUR. SANS-PEAU.

Semi.Mot prit du latin.—Lisez :...pris... Sieur.-(p. 743, c. 1, 1, 5) Le dit sieur N. — Lisez : Ledit... (en un seul mot), d'après l'Académie.

Simultanément, adj. - Lisez : adv. TAQUINER. TAQUINEMENT .- Transposez :

TAQUINEMENT. TAQUINER. -Tenant, s. m. -- (dernière ligne de la colonne) d'un même continuité.-Lisez :

d'une... Timox. -- (lig. 4) on attèle. -- Lisez: . attelle.

Tomber.-(p. 854, c. 1, 1. 21) déliquium. Lisez: deliquium (avec un e muet).

Tréteau.—(lig. 14-15) nos boulevarts. · Lisez : ... boulevards, d'après l'Acad. TROMPILLON.—(lig. 3) Trompe de voûte. Lisez: Trompillon...

VENIR.—(p. 917, c. 2, 1.68) Tout vient qui peut attendre.

VERBAL.—(lig.7) Amusants, changeants, perçants. — Lisez : ... changeante..., comme à la ligne 9 : une couleur changeante.

VISER.—(lig. 3) ce but ld.—Lisez : ce

VIVIFIANT, ANTE, adv. - Lisez: adj. Volée. — (p. 952, c. 3, 1, 31) Il ne fait

Vouloir.—(p. 956, c. 2, 1. 3) L'apôtre dit. — Lisez : L'Apotre...

XIPHIAS. — (lig. 5) XIPAIAS. — Lisez: XIPHIAS.

On a pu remarquer que dans cet errata nous n'avons relevé aucun des mots où se trouvent des e dont l'accent manque; c'est qu'ils sont en trop grand nombre. Un défaut dans le papier suffit pour faire disparaître un accent, et à la page 506 du tome  $l^{er}$ , par exemple, il en manque plus de vingt. Quant aux autres lettres, l'absence de l'accent est plus grave, et nous avons cru devoir la signaler; tels sont les mots ça pour çà, tache pour tâche, mur pour  $m\hat{u}r$ , etc.

Mais l'exemplaire que nous avons entre les mains, et que nous possédions quatre ou cinq ans après l'apparition de l'édition actuelle du Dictionnaire, atteste des accidents bien plus fâcheux que des accents écrasés: on y trouve assez fréquemment des mots et même des lignes presque illisibles. Lorsque le mal était par trop grand, on a dû recomposer les pages, et c'est là que se sont glissées des variantes qui ont fait croire non pas seulement qu'il y avait eu plusieurs tirages, cela est certain, mais que l'ouvrage entier avait été recomposé.

Aux fautes purement typographiques nous avons cru devoir en joindre quelques autres qu'on aurait sans doute été surpris de ne pas trouver dans cet errata, telles que : les filles sont nubiles à seize ans (au lieu de quinze ans); la pièce d'un franc pèse un gramme (au lieu de cinq grammes), puis les majuscules ou les minuscules aux mots Code, État, états, etc. etc.

Nous n'avons reproduit ni les disparates d'orthographe qui figurent aux articles Amande, Contre-basse; ni celles de ponctuation, que nous avons signalées à l'article Exclamation; ni même les fautes de ce genre qui sont mentionnées à l'article Lambin. Voici quelques exemples que nous pouvons ajouter à ces dernières:

- (à Brau) Voild un bel homme pour prétendre nous imposer.
  - d. Vous nous proposez là un bel expédient, un beau moyen.
- (à Besogne) Ironiq., Vous avez fait là une belle besogne, de belle besogne.
- (à DIABLE) Diable! vous faites là de belles affaires.
- (à Pied) Il n'est que quatre heures du matin, et vous êtes déjà sur pied.

Toutes ces phrases doivent se terminer par un point d'exclamation <sup>1</sup>. Nous aurions pu augmenter sensiblement cet errata en y signalant les distractions qu'on remarque dans les titres courants et surtout dans la division des mots. Ainsi, tome I, p. 241, pour titre courant de la lettre C, à la 1<sup>re</sup> col. on a mis C au lieu de CA; p. 699, 3° col., EVO pour EVI; tome II, p. 101, 1<sup>re</sup> col., LAU pour LAV; p. 731, 3° col., SE pour SEP; p. 787, 3° col., SUC pour SUD, etc. — Les distractions dans

<sup>1.</sup> Il est, nous le savons, des phrases susceptibles de recevoir diverses ponctuations, suivant le sens qu'on y attache et la manière dont elles doivent être prononcées; ainsi l'on pourrait très-bien terminer par un point d'exclamation celle-ci, où l'Académie met l'interrogation:

<sup>(</sup>à NE) Que n'éles-vous arrivé plus tôt?

On pourrait même, selon les vues de l'esprit, mettre un simple point, un point d'interrogation ou d'exclamation, à la fin de la phrase suivante : Vous partez demain. Vous partez demain? Vous partez demain! Mais nous ne pensons pas qu'il y ait deux manières de prononcer les phrases ci-dessus.

· la division des mots à la fin des lignes sont assez nombreuses. Ainsi l'on a mis atmos-phère, atmos-phérique, coléop-tère, obs-truction, dé-sopilatif, dé-sordre, etc.; à Souscripteur, Souscrire, on a divisé indifféremment sou-scripteur et sous-cripteur, sou-scrire et souscrire, etc. etc. (Voy. p. 299 et 300.) Nous nous sommes borné à signaler les divisions l'i-namissibilité, d'i-négalités, qui nous semblent par trop choquantes.

Pour l'ordre des mots entre eux, outre les transpositions que nous avons indiquées nous aurions pu faire deux sortes de remarques : la première, c'est que les adjectifs devraient précéder les verbes dont ils dérivent; ainsi, suivant nous, ÉTINCELÉ; MUÉ, ÉE; ONDULÉ, ÉE; PELUCHÉ, ÉE; VOILÉ, ÉE (bâtiment, frégate), etc., seraient mieux avant étinceler, muer, onduler, pelucher, voiler. - Il en est de même pour divers participes employés substantivement tels que accusé, affranchi, ie; agrégé, allié, ée; associé, ée; délégué;-aperçu, débourse, émince, énonce, intitule, négligé, etc., d'autant plus que l'Académie l'a fait pour plusieurs autres : accordé, ée; commis, député; abrégé, bouilli, consommé, démélé, exposé, extrait, procédé, reçu¹, etc.

Il y aurait encore à faire un autre genre de transpositions, moins nécessaires, il est vrai, que celles dont nous venons de parler, mais qui ne seraient pas sans utilité. Ici il ne s'agirait pas précisément de faciliter la recherche des mots, mais de donner plus d'unité à la marche du Dictionnaire, de suivre une règle uniforme; et puisque l'Académie met le plus souvent le mot qui n'est pas accentué avant celui qui l'est, comme acre, âcre; aveuglement, aveuglément; boite, boîte; cote, côte; du, dû; jeune, jeûne; mat, mât; mater, mâter; mur et mûr, ûre; ou, où; pale, pâle; rot, rôt; sur, ure, et sûr, ûre; tache, tâche, etc., il serait convenable d'observer toujours le même ordre et de mettre, par exemple, ça, çà; foret, forêt; genet, genet; matin, mâtin, etc., au lieu de çà, ça; forêt, foret, etc.

1. Voici la liste des participes employés substantivement que nous avons recueillis :

Substantifs placés à la suite des verbes : abonné, ée; accusé, ée; acquis, affranché, ie; agrégé, allié, ée; aperçu, appointé, associé, ée; brûlé, connu, cliché, crevé, croisé, damassé, débauché, déboursé, décousu, défilé et défiler, dégourdi, ie ; délégué, délibéré, dérivé, dés**espéré**, déterré, écorché, effilé, élu, émigre, ée; émincé, employé, énoncé, envoyé, ée; failli, fancé, ée; fini, grevé, habitué, ée; imprimé, initié, intimé, intitulé, marié, ée; moisi, mort, orte; négligé, obliyé, ée; obstiné, ée; parvenu, passé, pelé, pendu, poli, pourri, prédestiné, ée; préposé, prétendu, ue; produit, prononce, protégé, ée; raccourci, réchauffé, référé, réforme, reprouve, saisi, sale, subdélégué, subordonné, sursis, tissu, tondu, tracé, trépassé, vaincu, vu, su, etc. Les mots effilé, fini, poli, tissu, nous paraissent être les seuls que l'Académie ait mis à leur rang alphabétique pour renvoyer aux verbes d'où ils dérivent.

Substantifs qui forment des articles séparés des verbes : abrégé, accordé, ée; agréé, arrêté, balancé, bordé, bouilli, bouillie, bruni, chassé (chassé croisé), commis, composé, compromis, conduit, consommé, contenu, coulé, crépi, débouché, dédit, démêlé, démenti, député, déshabillé, dû, écrit, enclos, enduit, établi, exposé, extrait, fait, fondue, fumé, glissé, jeté (jeté battu), narré, pavé, percé ou plutôt percée, permis, plié, préjugé, privé, procédé, reçu, réduit, revenu, rôti, scellé. — Le substantif dérivé du verbe croître forme nécessairement un article séparé, puisque l'Académie y supprime l'accent qu'elle met au participe crê. Elle écrit, du

vin de mon CRU, de son CRU, de votre CRU; ce vin-là est d'un bon CRU.

### U

UBIQUITAIRE, UBIQUITÉ. — Au mot UBIQUISTE, l'Académie dit que l'u de la troisième syllabe se prononce : ubikuiste. En est-il de même pour ubiquitaire et ubiquité?

UHLAN, s. m. (L'U est aspiré.)... On écrit aussi Hulan et Houlan. — Si la lettre initiale de ce mot doit être aspirée, il serait plus naturel de le commencer par la lettre h.

UNIR, v. a... En termes de Manége, Unir un cheval, Le mettre ensemble. — Qu'est-ce que Mettre un cheval ensemble? Au lieu de la définition ci-dessus, il aurait fallu dire « Unir un cheval, Le rassembler. Voyez ce mot. » Là du moins on aurait trouvé : « En termes de Manége, Rassembler un cheval, Le mettre ensemble; agir simultanément des mains et des jambes, de manière que le cheval, s'asseyant sur les hanches, ait le devant plus libre pour l'exécution des mouvements. Rassemblez votre cheval. »

unisson, s. m. T. de Musiq. Accord de plusieurs voix, de plusieurs cordes, de plusieurs instruments, qui ne font entendre qu'un même ton. L'unisson est la plus simple des consonnances. Chanter à l'unisson. Monter deux cordes, deux instruments à l'unisson. Ces voix sont à l'unisson. — Ce mot devrait s'écrire avec une seule s, comme unisexuel, trisection, vraisemblable, antisocial, parasol, préséance, etc.; et cependant aucun ouvrage récent, à notre connaissance du moins, n'a fait cette observation; c'est encore dans le Supplément de la première édition du Dictionnaire de l'Académie, souvent cité dans cet ouvrage, que nous avons trouvé un écho. Sans demander un changement dans l'orthographe actuelle, nous ne pouvons nous empêcher de dire que celle d'unison ou uni-son représenterait beaucoup mieux ce que le mot signifie, Son unique.

### v

VACHE, s. f... Vache de pays. — L'Académie dit Vin du cru, et cependant elle dit Organsin de pays, vin de pays, vache de pays. Pourquoi cette différence? Ne devrait-on pas dire: Ce que je vous vends là, c'est de l'organsin du pays (de la soie organsinée dans ce pays-ci); c'est une vache du pays (née et élevée dans ce pays-ci); c'est du vin du pays (du vin fait avec le raisin de ce pays-ci)? Nous demandons si dans ces trois phrases il serait possible de mettre, de pays.

VACHE... Souliers de vache retournée. — Qu'est-ce qu'une vache ou de la vache retournée? Nous avons cherché une explication à l'article Retourner; mais nous n'avons trouvé au participe que ces mots, Un habit retourné. Il est probable que souliers de vache retournée signifie, Souliers faits avec de la peau de vache dont on a mis en dehors le côté qu'on a coutume de mettre en dedans. Voy. Retourner.

VA-ET-VIENT, s. m. T. de Mécan. (Beaucoup de personnes prononcent Vatévien.) Il se dit d'Une partie de machine qui va et vient d'un point à un autre, lorsque la machine est en mouvement. On dit de même, Mouvement de VA-ET-VIENT. — Nous ne voyons pas de raison pour que cette prononciation vatévien soit admise, et il n'est guère probable que jamais on mette dans cette locution un t euphonique après va.

**VAGABONDER** ou **VAGABONNER**, v. n. — L'Académie, qui n'a pas admis *vagabonnage*, aurait mieux fait, à notre avis, de ne pas admettre non plus *vagabonner*.

VAISSEAU, s. m... Vaisseau garde-côte. — Il nous semble que le VAISSEAU-HÔPITAL dont il est parlé à l'article HôPITAL (Dans les flottes et les escadres, Vaisseau disposé pour recevoir et traiter les malades), devait se trouver ici de préférence. Voy. Martin-sec, à Sec.

VAISSELLE... Vaisselle plate, celle ou il n'y a pas de soudure. Cela ne se dit que de la vaisselle d'or ou d'argent.—Nous ne pensons pas qu'il y ait plus de soudure aux assiettes d'étain dont on se servait autrefois, et dont les gens aisés de la campagne ornaient leur buffet ou dressoir, que dans les assiettes d'or ou d'argent. Voy. Plat, ate, adj.

VALENCIENNES, s. f. — L'Académie dit: « MALINES, s. f. Dentelle très-fine qui s'est fabriquée originairement dans la ville de Malines, en Flandre. » N'était-il pas convenable de mettre également « VALENCIENNES, s. f. Sorte de dentelle originaire de Valenciennes »? Nous écrivons ce mot avec une s finale comme le nom de la ville même, parce que l'Académie l'a fait ainsi pour la malines; peut-être supprimera-t-elle cette s pour se conformer à l'usage assez général d'écrire de la valencienne, de la maline.

VALOIR... signifie encore, Procurer, faire obtenir, produire; et dans ce sens il est actif. Cette bataille lui a valu le bâton de maréchal de France. Cette terre lui vaut dix mille francs de rente. Que lui a valu son ambition, sinon de le rendre odieux? Ses exploits lui ont valu une gloire immortelle. Cette action ne lui a valu que de la honte.

Au verbe Coûter, que par une vieille habitude quelques grammairiens s'obstinent à désigner comme neutre, l'Académie a fort bien dit que « plusieurs personnes écrivent, Les vingt mille francs que cette maison m'a coûtés; Les efforts que ce travail m'a coûtés, la peine qu'il m'a coûtée. » On regrette de ne pas trouver ici un seul exemple du participe au pluriel ou au féminin, comme, La gloire immortelle que lui ont value ses exploits; les honneurs que mon habit m'a valus. Bien des lecteurs auraient beaucoup mieux compris par là qu'on doit faire accorder le participe avec le régime direct qui précède, qu'en lisant simplement « il est actif ». — Nous ne comprenons pas bien pourquoi valoir est neutre dans ces phrases: Cette étoffe valait dix francs l'aune; cet homme vaut son pesant d'or; cette affaire ne vaut pas la peine d'y penser, la peine qu'on y pense, etc.

VALUE, s. f. Il ne s'emploie que dans cette locution, Plus value, La somme que vaut une chose au delà de ce qu'on l'a prisée ou achetée. Il faut payer encore tant pour la plus value. — A l'article Plus on trouve la plus-value avec un tiret; et cette orthographe nous paraît bien préférable, en ce qu'elle est conforme à celle de non-valeur, nonsens, trop-plein, etc. D'ailleurs c'est ainsi que ce mot est écrit à son rang alphabétique: Plus-value, s. f.

**VAMPIRE**, s. m... est aussi le nom que les naturalistes donnent à une très-grosse chauve-souris. — Il aurait été utile de rappeler ici le synonyme *stryge*, qu'on trouve à la lettre **S**.

VANDALE, s. m. Nom d'un ancien peuple de la Germanie : on l'applique figurément à Ceux qui détruisent les monuments des arts, qui voudraient ramener les temps de barbarie. C'est un Vandale, un grand Vandale.—Dans cette acception figurée, Vandale est considéré comme synonyme de barbare, presque de brigand, et nous ne voyons pas trop l'utilité du V majuscule. Voy. MENTOR.

VANTAIL, s. m. Battant d'une porte, d'une fenêtre qui s'ouvre des deux côtés. Les vantaux d'une porte, d'une fenêtre.

Ce mot ne vient-il pas de vent, comme ventail, « terme de Blason, Partie inférieure de l'ouverture d'un casque, d'un heaume, » et ne devrait-il pas s'écrire de même? C'est là du moins l'avis de Roquesort, et le nôtre, s'il nous est permis d'en avoir un. Les auteurs du Complément de l'Académie ne paraissent pas penser de même; on serait même tenté de croire qu'ils veulent l'a dans la première syllabe pour les deux acceptions, car si d'un côté ils disent « Ventail, s. m. (blason), voy. au Dict. Ce mot sait au pl. ventaux », d'un autre côté ils mettent « Vantail, s. m. (anc. T. milit.) La partie mobile du casque, qui était percée asin de laisser la respiration libre. » Or, saus le terme de Blason employé par l'Académie, cette définition nous paraît être la même qué la sienne, ou du moins se rapporter au même objet. — Si cette orthographe était adoptée, elle amènerait bientôt évantail et contrevant.

VENIR, v. n. Prov. Tout vient à point qui peut attendre, Dans les affaires de ce monde, on vient à bout de tout avec du temps et de la patience.— Nous pensons que dans ce proverbe il y a une faute typographique, et qu'il faut lire, comme aux articles ATTENDRE et POINT:

Tout vient à point à qui peut attendre.

A l'article Temps on trouve deux variantes :

Tout vient à TEMPS POUR qui peut attendre;

mais ces consonnances à temps, attendre, nous semblent peu agréables.

Outre ceux qui se hâtent trop et manquent leur but parce qu'ils ne PEUVENT pas attendre, il y a encore les impatients qui pourraient mais qui ne savent pas attendre. L'Académie aurait peut-être bien fait de mentionner ces deux catégories de gens en disant:

Tout vient à point à qui sair attendre, à qui PRUT attendre.

VER... Ver à soie, Espèce de chenille qui fait la soie. C'est la chenille d'un papillon que les entomologistes appellent Bombyx. — Le mot ver à soie est trop connu, trop répandu, trop usité, pour qu'on puisse songer à lui substituer l'expression chenille à soie; mais il faudrait du moins y mettre deux tirets (ver-à-soie) pour en faire un seul mot et atténuer ainsi, en quelque sorte, l'impropriété du terme.

VER... Prov. et fig., Un ver se recoquille bien ou se recroqueville bien quand on marche dessus, Il n'est point d'homme si faible et si chétif qui n'éprouve quelque ressentiment quand on l'offense.—Si l'on peut dire qu'un ver se recroqueville, cette locution devrait se trouver à Recroqueviller (se), tandis que l'Académie définit ce verbe : « Il se dit de certaines choses, telles que le parchemin, le cuir, etc., qui se retirent et qui se replient lorsqu'elles sont exposées à l'action d'une chaleur trop vive. »

vergé, ÉE, adj. Il se dit d'une étoffe où se trouvent quelques fils d'une soie plus grossière que le reste, ou d'une teinture soit plus forte soit plus faible. — L'Académie a donné plus bas le mot vergeure, t. de papetier, mais ici elle a omis de parler du papier vergé.

VERGETTES, s. f. pl. Époussette, brosse composée de soies de cochon, de sanglier... Il faut donner deux ou trois coups de vergettes à cet habit, à ce chapeau. On dit aussi dans le même sens, Une vergette. — Nous avons déjà fait remarquer qu'autrefois on employait les mots au pluriel bien plus souvent qu'aujourd'hui (Voy. Relais). Vergette est dans ce cas, et nous croyons qu'en général on en fait un substantif singulier. Au reste, puisque l'Académie elle-même dit : « Vergeter, v. a. Nettoyer avec une vergette », elle aurait pu mettre d'abord « Vergette, s. f. »; puis elle aurait ajouté : On dit encore quelquefois des vergettes pour une vergette.

VERGLAS. — On est surpris que l'Académie ait supprimé verglacer, verglace, ée, qu'elle admettait autrefois; ce sont cependant des mots qu'il faudrait créer s'ils n'avaient existé déjà. Il verglace est, à notre avis, aussi bon que la périphrase « il fait du verglas », et le pavé est tout verglacé nous paraît bien préférable à « le pavé est couvert de verglas ».

VÉRINE, s. f. T. de Marine. Lampe de verre à cul rond, etc. — Ce mot, qui paraît être un dérivé de verre, comme la verrine ou verrière qu'on met au devant des châsses, des reliquaires, etc., devrait s'écrire de même avec deux r; ce serait plus naturel que de l'assimiler à vérine, nom de la meilleure espèce de tabac que l'on cultive en Amérique.

véritablement, adv. Conformément à la vérité. Parlez-moi véritablement. — Il signifie aussi Réellement, de fait. Jésus-Christ est ressuscité véritablement. Je suis véritablement très-affligé de ce qui vous arrive. — Il s'emploie aussi comme adverbe d'acquiescement, de consentement, et signifie A la vérité. Véritablement je vous dois cette

somme, mais vous m'avez donné du temps pour vous la payer. Véritablement il m'a dit cela, mais à condition que je ne le dirais à personne.

Nous croyons qu'aujourd'hui le mot véritablement ne s'emploie plus guère que dans la seconde des acceptions que lui donne l'Académie. Dans la première, au lieu de Parlez-moi véritablement, on dit plutôt, Parlez-moi franchement, Dites-moi la vérité. — Quant à la dernière, on dit tout simplement, A la vérité, comme l'Académie le fait à l'article Vérité: « A la vérité nous avons été battus, mais nous étions inférieurs en nombre. A la vérité je l'ai frappé, mais il m'avait offensé. A la vérité je vous ai dit cela, mais j'ai voulu vous dire que...» On dirait donc: A la vérité je vous dois cette somme...; A la vérité il m'a dit cela...

**VERMICELLE** ou **VERMICEL.** — Ce mot vient de l'italien comme polichinelle et violoncelle (vermicelli, pulcinella, violoncello), auxquels l'Académie ne donne pas de variante. Il faudrait donc mettre la variante à tous les trois, ou ne la mettre à aucun.

**VERMOULER** (SE)... Vermoulu, ue, part.— Nous ne pouvons croire que vermoulu, ue, soit le participe de se vermouler, pas plus que moulu, ue, n'est celui de mouler; tissu, ue, celui de tisser, etc. Il faut que ce soit ou un adjectif ou le participe du verbe inusité se vermoudre, comme écloppé, embesogné, ouvragé, intrus, issu, etc., sont les participes des verbes inusités éclopper, embesogner, ouvrager, intrure, issir, etc.

**VÉROLE...** Petite vérole, Maladie qui se manifeste par une éruption de boutons pustuleux, la plupart déprimés à leur centre, et qui laissent ordinairement de petits creux dans la peau après la guérison... Les médecins nomment plus ordinairement cette maladie Variole.—Nous croyons le tiret tout aussi nécessaire dans cette locution qu'à petit-chou, petit-, ls, grand-père, basse-cour, etc., et plus nécessaire qu'à petit-lait. Voy. Caduc.

vètir, v. a. (Je véts, tu véts, il vét; nous vétons, vous vétez, ils vétent. Je vétais. Je vétis. J'ai vétu. Je vétirai. Véts; vétons, vétez. Que je véte. Que je vétisse. Vétant.) — L'Académie dit ailleurs « Quelques—uns écrivent plurier et la plupart prononcent plurie »; — « Quelques prosateurs célèbres ont écrit, par euphonie, Il tressaillit au présent du verbe tressaillir », au lieu de il tressaille. Ici elle aurait pu dire également que Busson écrivait, Je vétis, nous vétissons; je vétissais, etc.

**VEUF, EUVE,** adj. (F se prononce, même au pluriel.) — Nous ne comprenons pas bien pourquoi l'Académie ajoute « même au pluriel ». Serait-ce parce que l'f ne se prononce pas dans le pluriel des mots œuf et bœuf? Cette remarque aurait pu être faite également à l'article Neuf, euve, adj.

VICE-GÉRANT. Celui qui supplée le gérant en son absence, ou qui

le seconde lorsqu'il est présent. — VICE-GERENT. Celui qui tient la place de l'official en son absence.

Il n'y a pas de motif plausible pour écrire tantôt vice-gérant, tantôt vice-gérent: dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'un homme qui gère en l'absence d'un autre ou qui le seconde. On n'écrit pas vice-président et vice-président suivant la nature des assemblées à présider.

VICOMTÉ, s. f. — Ce mot ne devrait-il pas prendre le genre masculin comme comté? Bien qu'on dise encore la Franche-Comté, on ne dit plus l'ancienne comté d'Artois, de Champagne, de Toulouse; et ceux qui disent aujourd'hui la comté de Neuchâtel (en Suisse) sont regardés comme faisant une faute grave.

VIORNE, s. f. — Au mot OBIER, on lit « L'obier est un viorne ». Si l'Académie avait donné au mot Viorne un exemple qui en fit connaître le genre, soit par l'article, soit par un adjectif, nous saurions si la faute est au mot Viorne ou dans l'exemple d'Obier; mais elle s'est bornée à dire: Un panier fait de viorne.

VISON-VISU. Locution adverbiale et familière, qui est une altération du latin Visum-visu. — L'Académie, qui a rétabli la terminaison latine dans factolum, factum, visorium, etc., aurait dû en faire autant pour visum-visu.

vivifiant, ante, adv. — Lisez : adj.

**VOL-AU-VENT**, s. m. Espèce de pâtisserie chaude dans laquelle on met du poisson ou de la viande délicate, et dont les bords assez élevés sont de pâte feuilletée. Ce pâtissier est renomme pour ses vol-auvent. — On pourrait sans inconvénient supprimer les tirets dans ce mot comme on l'a fait dans justaucorps, pissenlit, les alentours, etc., ce qui permettrait de donner à ce mot la marque du pluriel : des volauvents; sinon, il faudrait écrire vole-au-vent, orthographe plus rationnelle que vol-au-vent.

VOLÉE, s. f... Avec ces phrases, Obtenir une grâce, une faveur tant de bond que de volée, Faire une chose tant de bond que de volée, on devrait trouver celle-ci, qui figure à l'article Bonnet, « Cette décision, cet arrêt a passé à volée de bonnet, Les avis ont été prompts et uniformes. » Mais peut-être serait-il mieux encore de supprimer les unes et les autres, car elles ne sont plus usitées.

**vôtre.** Adjectif possessif et relatif des deux genres. Il ne se dit que par rapport à une chose dont on a déjà parlé, et d'une manière elliptique, le substantif auquel il se rapporte étant sous-entendu. Quand vous aurez entendu nos raisons, nous écouterons les vôtres.

Ici déjà l'Académie nous donne à entendre que le vôtre est pronom, en disant qu'il s'emploie elliptiquement, le substantif étant sous-entendu. — Au mot Leur, elle s'explique un peu plus clairement : « Leur, précédé de l'article Le, la, les, s'emploie pronominalement. Les gens sages conservent leurs amis, et les fous perdent les leurs. » Or chacun sait qu'un verbe neutre employé activement devient réel-

lement actif, qu'un adjectif employé substantivement devient réellement un substantif.—Mais au mot Notre, l'Académie appelle la chose par son vrai nom: « Notre, pronom possessif des deux genres, qui a un sens analogue à notre, adjectif, et qui se dit par rapport à une chose dont on a déjà parlé. Il est ordinairement précédé de l'article, et fait au pluriel Les nôtres. C'est votre avis, mais ce n'est pas le nôtre. Vos intérêts sont les nôtres. On supprime quelquefois l'article dans le langage familier. Nous pouvons compter sur lui, il est nôtre. Ces effets sont nôtres... » — D'après cela nous pensons que le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur, sont tous des pronoms possessifs, bien que l'Académie dise que le mien, le tien, le sien, sont des adjectifs.

**VOULOIR...** L'impératif veux, voulons, voulez, n'est usité que dans certaines occasions très-rares où l'on s'engage à s'armer d'une ferme volonté... — Vouloir s'emploie souvent par civilité à la seconde personne plurielle de l'impératif, qui fait alors veuillez, et qui signifie, Ayez la bonté, la complaisance de. Veuillez permettre que je me retire. Veuillez me faire le plaisir de... Veuillez n'en rien dire à personne.

Sans doute le tutolement n'exige pas des formes aussi polies; cependant il est des cas où l'on est appelé à employer le verbe vouloir au singulier de l'impératif, avec des parents ou même avec un ami, et nous croyons qu'il doit être permis de dire veuille: Veuille me dire au plus tôt ce que tu penses de tout cela, ce que je dois faire, etc.; et peut-être aussi: Ne m'en veuille pas trop d'avoir agi sans te consulter; car au pluriel on dirait: Ne m'en veuillez, et non ne m'en voullez pas d'avoir devancé vos ordres.

VRAI, AIE, adj. Véritable, qui est conforme à la vérité... Dites-nous des choses vraies, si vous voulez qu'on vous croie. — Ces pronoms nous et on, pour représenter les mêmes personnes, choquent un peu dans une phrase si courte et pour laquelle il y avait d'autres manières de s'exprimer. La plus simple est de supprimer nous : Dites des choses vraies, si vous voulez qu'on vous croie. Voy. Suffragant.

VUE, s. f... Avoir la vue bonne, perçante, subtile... Vue courte. Vue basse. Vue trouble. Vue égarée.

L'expression avoir la vue longue ne serait-elle pas française, qu'on ne la trouve ni ici ni à Long? Jusqu'ici nous l'avons estimée trèsbonne, et nous pensions qu'elle pouvait s'employer au figuré comme dans le sens propre, aussi bien que avoir la vue courte, qu'on trouve à Court, mais que l'Académie a oublié de répéter ici au figuré. Quant à l'expression vue basse, qui est ici et à Bas, nous en verrions avec plaisir la suppression. (Voy. Bas, Basse, adj.)—Les expressions avoir les yeux égarés, l'air égaré, qu'on trouve à l'article Égarer, nous semblent préférables à la vue égarée, car le trouble de l'esprit, de la raison, se manifeste dans les organes de la vue, dans l'habitude du corps, plutôt que dans la vue même.

Maintenant voici quelques phrases dans lesquelles aujourd'hui on

remplace généralement le mot vue par œIL, YEUX, REGARDS. « Baisser la vue. Détourner la vue. Le soleil me donne dans la vue. Cette fille lui a donné dans la vue. Cette charge lui a donné dans la vue. Avoir la vue sur quelqu'un. » En effet on lit

- (& Baisser) Elle rougit et baissa les YEUX.
  - Id. Confondu par mes reproches, il ne sut que répondre et baissa les YEUX.
  - Id. Je lui ferai baisser les YEUX.
- (à Donner) Le soleil bui donne dans les YEUX.
  - Id. Avouez que cette jeune personne vous a donné dans l'œu.
- (à DONNER, CEIL) Depuis que la fortune de son voisin lui a donné dans les YEUX, il brûle de s'enrichir.
- (à OEIL) l'ai peine à voir, le soleil me donne dans les YEUX.
  - Id. J'ai le jour, le soleil dans les YEUR.
  - Id. Cette femme lui a donné dans l'œil.
  - Id. Ayez les YEUX sur les ouvriers.
- (à OEIL, SUR) Avoir l'OEIL sur quelqu'un.
- (A Détourner) Détourner la vue, les yeux de dessus quelque objet.

  Id. Détourner ses regards.
- (à CEIL) Détourner les YEUX de dessus quelque objet.
- (à REGARD) Détourner ses regards de quelque objet.
- (a DIRIGER) Diriger ses regards sur un objet, vers un objet.
- (à Attacher) Attacher ses yeux, ses regards, sur quelqu'un...
- (à Tourner) Tourner les YEUX. Tourner les REGARDS.
- (à ATTIRER) Attirer les YEUX, les REGARDS de tout le monde sur soi.

# X

X... tantôt a le son de CS joints ensemble, comme dans xiphoïde, extrême; tantôt¹ de GZ, aussi joints ensemble², comme dans Xercès, exercice, Xavier...

Dans les précédentes éditions, l'Académie donnait pour exemples de la prononciation cs les mots Xantippe et Xerxès. Aujourd'hui le premier x de Xerxès doit être prononcé comme gz; le second s'est transformé en c (Xercès). Quant à Xantippe ou plutôt Xanthippe, elle l'a remplacé par Xavier, dont l'initiale doit également être prononcée comme gz. Mais l'x a-t-il le son de gz dans tous les noms propres, Xanthe, Xanthippe, Xénocrate, Xénophon, Ximenès, etc.? C'est ce que l'Académie nous laisse à deviner. — Nous ne sommes pas mieux édifiés pour les noms communs, car si elle nous apprend que XIPHOIDE doit être prononcé csiphoide, elle ne dit rien aux mots xénélasie, xérasie, xérophagie, xérophthalmie, xiphias, xylophage et xyste.

<sup>1.</sup> Peut-être serait-il mieux de dire : « X... a tantôt le son de CS, tantôt celui de GZ. »

<sup>2.</sup> Ne devrait-on pas supprimer ces mots « joints ensemble, aussi joints ensemble »? Ils avaient leur utilité lorsque l'Académie disait: « X a tantôt le son du C ET DE L'S joints ensemble, ... tantôt celui du G ET DU Z aussi joints ensemble »; aujourd'hui qu'elle dit simplement: « le son de CS, celui de GZ », les mots « joints ensemble » nous paraissent complétement superflus.

### Y

Y... Caractère double, il vaut deux I accouplés, dont le premier FAIT PARTIE d'une syllabe (sic), et le second en commence une autre, comme dans Citoyen, employer, royal, appuyer, pays, etc., qui se prononcent comme s'il y avait Citoi-ien, emploi-ier, roi-ial, appui-ier, pai-is, etc. C'est mal à propos que quelques auteurs ou imprimeurs écrivent Citoien, moien, etc., avec un i tréma.

Cette dernière observation, qui aurait été essentielle il y a 170 ans, lorsque Richelet publiait son Dictionnaire où il employait l'i au lieu de l'y, et que l'Académie elle-même écrivait païs ou pays; cette observation, disons-nous, avait encore son utilité il y a un siècle, lorsque parut la quatrième édition du Dictionnaire de l'Académie; mais aujourd'hui elle nous paraît superflue, car personne n'écrit, et surtout n'imprime plus Citoien, moïen, voïelle 1, etc.

Y... signific aussi, A cela, à cette personne-là. Quant à la raison que vous m'alléguez, je m'y rends. J'y répondrai dans la suite. C'est un homme équivoque, ne vous y fiez pas. Fiez-vous-y.

Nous avons trouvé dans le Dictionnaire les phrases suivantes :

- (à APPRET) Ce cuir ne vaut rien, on v a donné un mauvais appret.
- (à Parole) C'est un homme qui abuse de la parole de Dieu, en y donnant des explications forcées.
- (à CARYOPHYLLÉE) Il se dit des fleurs de l'œillet, et de toutes celles qui Y ressemblent par leur structure.

Si ces phrases sont correctes, nous aurions dû trouver ici des exemples analogues; mais comme il n'y en a pas, nous pensons qu'à l'y ilfaut substituer, dans les deux premières le pronom *lui* (on *lui* a donné, en *lui* donnant), et *leur* dans la troisième (celles qui leur ressemblent par la structure); en effet, à l'article Attacher nous lisons:

« Attacher un sens, une signification à un mot, à un terme, etc., LUI (et non Y) donner un certain sens, une certaine signification, l'entendre d'une certaine manière. »

Dans la seconde phrase peut-être serait-il mieux de remplacer y par en: « en en donnant des explications forcées ». Voy. Lui.

En voici une où la question nous paraît plus difficile à résoudre :

(à Mauvais) Mauvais, avec la négative,... signifie souvent, Assez bon, ou même Fort bon, selon le ton qu'on y donne.

Pour lever la difficulté, nous aurions dit : le ton qu'on y met. Yèble, s. m. Plante. — Voy. Hièble, s. F.

1. Il paraît que la prononciation de l'i s'est un peu modifiée depuis 1694. Ainsi que nous venons de le dire, Richelet n'employait que très-rarement l'y, auquel il substituait l'i, et l'Académie elle-même écrivait « PAIs ou PAYS ». En outre, elle disait à l'article Y : « Quand il est entre deux voyelles, il semble qu'il tienne à l'une et à l'autre comme en ces mots, Citoyen, employer, royal, rayon, essayer, appuyer, etc., qui se prononcent à peu près comme s'il y avoit Citoien, emploier, etc. »

### Z

ZÈLE, s. m. Affection vive, ardente pour le maintien ou le succès de quelque chose, pour les intérêts de quelqu'un. Il se dit, particulièrement, en matière de religion. Zèle pour la gloire de Dieu, pour la foi, pour les choses saintes. Le zèle du salut des âmes. Le zèle de la religion. Le zèle des autels. Le zèle de la maison de Dieu. Le zèle du bien public. Zèle pour la patrie, pour le bien public. Avoir beaucoup de zèle pour son prince, pour le service de son prince. Témoigner du zèle pour l'honneur de sa compagnie, pour le service, pour les intérêts de ses amis.

Puisqu'on emploie pour dans ces phrases, Le zèle pour la gloire de Dieu, pour la foi, pour les choses saintes, pourquoi ne le ferait-on pas également dans celles-ci, Le zèle pour le salut des âmes, pour la religion, pour les autels? Il est probable que si saint Jérôme avait dit, Zelus domui (au lieu de domus) tuæ me comedit, on aurait traduit, le zèle pour ta maison me dévore, et non, le zèle de la maison, et par suite on aurait dit, le zèle pour la maison de Dieu. — Dans la première édition il y avait, Le zèle de la patrie, le zèle pour la patrie; le premier exemple a été supprimé comme présentant une amphibologie; on a mis à la place, le zèle du bien public, et pour pendant le zèle pour le bien public. — A l'article Animer on lit, Le zèle de Dieu anime cet homme; mais nous pensons que cette phrase demande la même rectification que le zèle de la patrie: on ne doit pas pouvoir dire le zèle de Dieu, le zèle du prochain, bien que l'usage autorise, l'amour de Dieu, l'amour du prochain.

ZÉPHIRE, s. m. Nom que les anciens donnaient au vent d'occident. Le souffle du Zéphire. — Il se dit aussi Du vent d'occident personnifié, et qualifié de dieu par la Fable. Dans ce sens, il ne prend jamais l'article. Les amours de Flore et de Zéphire. — ZÉPHYR, s. m. On appelle ainsi Toute sorte de vents doux et agréables. Les doux zéphyrs. Un agréable zéphyr. Un zéphyr rafraichissant.

Les diverses manières d'écrire ce mot suivant qu'on l'envisage comme nom propre ou comme nom commun, Zéphire, le Zéphire, un zéphyr, multiplient inutilement les difficultés; et puisqu'il prend l'upsilon en grec, l'y en latin (Zéphuros, Zephyrus), peut-être serait-il convenable de maintenir cette même orthographe en français, de mettre toujours l'e final, et de n'établir entre ces mots d'autre différence que celle de la majuscule dans le nom propre : Zéphyre, le zéphyre, un zéphyre.

**ZOOLÂTRIE**, s. f. Adoration des animaux. — L'adoration des animaux suppose des adorateurs, et conséquemment des zoolâtres. Voy. Iconolâtre. — Quant à l'à circonflexe, voy. Idolâtrie.

# DE LA PRONONCIATION

Dans le cours de cet ouvrage nous avons examiné, sous le rapport de la prononciation, les principales difficultés non résolues par l'Académie dans l'intérieur des mots; maintenant nous allons passer en revue les consonnes finales. Là comme ailleurs l'embarras est grand. En n'indiquant la prononciation qu'à quelques-uns des mots où ces consonnes doivent être articulées, l'Académie laisse dans l'incertitude pour les autres. Il faudrait qu'elle la donnât régulièrement lorsque la consonne doit être prononcée, et qu'elle ne dit rien lorsque cette consonne doit rester muette, ou qu'elle suivît la marche opposée, si elle le jugeait plus convenable; alors on pourrait, sans craindre de se tromper, établir des règles et suppléer à son silence. Mais en la donnant tantôt dans un cas, tantôt dans l'autre, souvent dans les deux, et seulement pour une partie des mots, elle augmente considérablement la difficulté.

B

Le b se prononce dans club, rob, radoub, rumb; — il est muet dans plomb (prononcez plon). — L'Académie ne donne pas la prononciation de baobab, nabab, mahaleb, etc. — Le b ne termine guère que des noms orientaux: Achab, Horeb, Tippo-Saëb ou Saïb, Sennachérib, Job, Jacob, etc.

C

L'Académie dit qu'on prononce le c dans hamac, tombac, tale, arcen-ciel, cric crac, fisc, broc (en vers), estoc, froc, bouc, duc (titre); — qu'on ne le prononce pas dans cotignac, estomac, tabac (dans la conversation familière), banc, marc, arc-boutant, arc-doubleau, almanach, lacs et entrelacs, clerc (excepté dans de clerc à maître), cric, s. m., amict, croc (ordinairement), accroc, tronc, porc (devant les consonnes).

Les mots où l'Académie a oublié d'indiquer la prononciation du c final sont bien plus nombreux que ceux où elle la fait connaître, comme on peut en juger par les omissions suivantes: ab hoc et ab hâc, ammoniac, bac, bissac, bivac ou bivouac, cétérac, cornac, crac, flic flac, gaïac, havre-sac, lac, micmac, ressac, sac, scubac, sumac, tac, tac tac, tic, tic tac, tillac, trac, trictrac, blanc, flanc, franc, arc, parc, — arec, avec, bec, échec¹, fenugrec, grec, pec (hareng), rebec, sec, — agaric, alambic, arsenic, aspic, basilic, fic, hic, pic, porc-épic,

1. Dans échecs, jeu, on ne fait pas sentir le c (échè).

pronostic, repic, ric-à-ric, syndic, tic, trafic, zinc, — bloc, escroc, manioc, nostoc, ploc, roc, siroc (ou siroco), soc, troc, ajonc, donc, jonc,—aqueduc, bonduc, caduc, déjuc, duc (oiseau), stuc, suc, busc, musc, etc.

A l'article C, l'Académie se borne à dire: « Lorsque C doit se faire entendre devant une consonne ou à la fin d'un mot, on le prononce comme K: Accès (akcès), Cneïus (Knéius), crédit (krédit), trictrac (triktrak), sec (sek), bloc (blok), du blanc au noir (du blank au noir), etc. »

Il nous semble que pour le c final elle aurait dû présenter quelques données générales, et dire que le c final précédé d'une voyelle se prononce presque toujours; et, après avoir donné au moins un exemple du c précédé de chacune des voyelles, elle aurait fait connaître les exceptions: cotignac, estomac, arsenic, accroc et raccroc, escroc, etc.— Ensuite elle aurait parlé du c précédé d'une consonne: talc, arc, parc, zinc, busc, etc., où il se prononce également (excepté dans arc-boutant, arc-doubleau, que nous ferions rentrer dans la règle), puis des exceptions blanc, flanc, franc, marc, ajonc, donc, jonc, etc., pour lesquels il aurait été bien de donner des exemples.

### D

On prononce le d dans ephod, sud; — on ne le prononce pas dans muid, nid, nœud; — l'Académie se tait sur les mots cid, crid (poignard), talmud.—Pour ceux où le d final est précédé d'une consonne, elle n'a indiqué la prononciation qu'à Gond, où elle dit « Le D ne se prononce pas. »

A l'article **D** on lit: « **D**, à la fin d'un mot, et devant un autre qui commence par une voyelle, se prononce souvent comme un **T**. C'est un grand ignorant. Un grand homme. Un grand empire. » — On prononce de même le d final dans un profond ennui, un second examen, et dans tous les adjectifs qui se trouvent devant un substantif commençant par une voyelle. Mais dans les substantifs suivis d'un adjectif commençant par une voyelle, en est-il de même? Doit-on faire sentir le d dans placard injurieux, blond ardent, abord agréable, marchand épicier?

### F

La lettre f se fait sentir dans chef, chef-lieu, nef, neuf, veuf, serf; on la fait sentir au singulier seulement dans bœuf, œuf, nerf; et, même au singulier, on ne la prononce pas dans le bœuf gras, non plus que celle de nerf dans nerf de bœuf; — dans éteuf on ne la fait sentir que dans les vers, lorsque le mot suivant commence par une voyelle; — on ne la prononce pas dans clef (clé), cerf-volant, chef-dœuvre.—La prononciation manque à bref, brief, fief, grief, mêchef,

relief, cerf, etc., ainsi qu'aux mots terminés par if, of, ouf, uf; mais à l'article F l'Académie dit: « Quand cette lettre est à la fin d'un mot, elle se prononce presque toujours, même devant une consonne. Une soif brûlante. Une soif ardente. Il fut piqué jusqu'au vif de ce refus. Pièce de bœuf tremblante. Il est veuf de sa troisième femme. »

### G

Le g se fait sentir dans whig, joug, pouding; — bourg se prononce bourk; bourgmestre se prononce bourguemestre. — On ne le fait pas sentir dans coing, hareng, schelling, oing (vieux), sangsue, doigt, legs. — La prononclation n'est pas indiquée aux mots zigzag, étang, rang, sang, orang-outang, parpaing, seing, sterling, poing, brande-bourg, faubourg. — À l'article G, l'Académie dit, il est vrai « G final suivi d'un mot qui commence par une voyelle, se prononce ordinairement comme un C dur. Un sang aduste. Un long hiver.—A la fin de CERTAINS MOTS tels que seing, étang, il ne se prononce point, même devant une voyelle »; mais cela ne nous semble pas suffisant.

### 1

L'I finale est nulle, c'est-à-dire ne se prononce pas, dans baril, chenil, coutil, fournil, fraisil, fusil, nombril, outil, persil, sourcil, soil, cul; — dans gril, elle ne se prononce pas dans le langage familier, et quand on la prononce on doit la mouiller; elle est également nulle dans fils.—On la prononce sans la mouiller dans exil, fil, profil, accul, recul, et dans les adjectifs terminés par il: bissextil, civil et incivil, mil (adj. numéral), puéril, subtil, vil, viril, volatil, etc. — On la mouille dans avril, babil, cil, fenil, mil (millet), péril, et dans gentilhomme, gentilhommerie, gentillâtre, gentillesse, composés ou dérivés de gentil, où elle est nulle. — L'Académie ne nous dit pas si l'on doit ou non la prononcer dans béryl, brésil, gentil, païen, et gentil, adjectif, grémil, grésil, pénil, pistil, sil, et dans le mot bill, emprunté de l'anglais.

L'l est toujours mouillée dans les terminaisons ail, eil, ueil, euil, ouil, comme travail, réveil, cercueil, cerfeuil, ail, fenouil.

### L mouillée.

Sur 80 mots environ terminés par ille, il n'y en a que 21, croyonsnous, où l'Académie ait indiqué la prononciation; ce sont les mots
bille, bisbille, cédille, croustille, drille, mandille, mercantille, morille, ormille, pacotille, quelle, vanille, où les ll doivent être mouillées; — codicille, gille, mille, papille, pupille, sibylle, où on les fait
sentir sans les mouiller; — fibrille, sille, tranquille, qu'on doit prononcer comme s'il n'y avait qu'une l.

A l'article L, l'Académie dit que cette lettre se prononce mouillée « dans quelques mots où elle n'est précédée que d'un i, comme dans ceux-ci, Fille, quille, briller, et dans plusieurs autres qui seront indiqués en leur lieu. » D'après cela, il semblerait qu'on doit s'en tenir strictement à la prononciation qu'elle a indiquée, et que là où elle n'a rien dit les ll ne doivent pas être mouillées. Cependant, comme sur les trois mots ci-dessus il n'y en a qu'un (le mot quille) où elle ait indiqué la prononciation, il est permis de croire qu'elle a oublié de le faire à quelques autres. Il n'est pas probable qu'on doive prononcer de la même manière les ll de ville et de cheville, de cantatille et de cannetille, de famille et de camomille; celles de verticille et verticille comme celles de bastille et bastille.

# M

Dans interim, I'm garde sa prononciation ordinaire; dans les mots dam, quidam, elle prend le son de l'n (dan, kidan); — dans les mots terminés par um, cette finale se prononce ome; tels sont album, décorum, erratum, factotum, factum, géranium, laudanum, maximum, minimum, minium, muséum, pensum, post-scriptum, rhum, Te Deum, ultimatum, etc. etc. — Em médial se prononce èm dans bélemnite, décenvir, et ain dans semper virens, sempiternel.

L'Académie ne donne pas la prononciation des mots hem!, ibidem, idem, item, olim, zaïm, hom!; celle de nom et de ses composés prénom, renom, surnom, ni même celle de parfum et de thym. — Dans ceux où um final doit se prononcer ome, elle a omis la prononciation de basilicum, judicatum (judicatum solvi), odéum et uranium.

### N

Dans landamman, man se prononce mane; mais l'Académie ne nous dit pas comment il faut prononcer alderman, amman. — Dans abdomen, hymen, on fait sentir l'n; — dans amen, cérumen, diclamen, gluten, gramen, on la prononce; — dans examen, la dernière syllabe se prononce comme celle de chemin, ou comme celle du mot amen, mais seulement au singulier; —dans Eden, lien, en se prononce èn, et dans solen, én; — dans béhen, ben, lichen, specimen, semen-contra, en se prononce ène¹; — spleen se prononce spline. — L'Académie n'indique pas la prononciation de cyclamen et de pollen.

La prononciation de en dans le corps des mots nous semble mériter d'être signalée. Dans agenda, appendice, pacta conventa, retentum, semper virens, sensorium, spencer, spina-ventosa, zend-avesta, en se

<sup>1.</sup> A toutes ces nuances de prononciation : « On fait sentir l'n; on prononce l'n; en se prononce én, èn, ène », opposées à ain, nous préférons de beaucoup la règle unique qui se trouve à l'article N : « Quelquesois elle (cette lettre) se prononce fortement, comme dans les mots Hymen, amen, abdomen, Éden, etc. » — Quant à lien, nous pensons que la finale doit se prononcer in (li-in), comme dans chemin, et non èn comme dans abdomen.

prononce ain; mais dans mentor, pensum, pentacorde, pentagone, pentamètre, pentandrie, pentapole, pentateuque, pentathle, il faut prononcer èn. Cette différence nous étonne; si pensum ne figurait pas parmi ces derniers, on pourrait supposer qu'elle tient à ce qu'ils viennent du grec, tandis que les premiers mots viennent presque tous du latin. Quoi qu'il en soit, cette prononciation ne saurait paraître plus bizarre que celle de l'initiale in ou im dans les mots indocile, injuste, imbu, importer, etc., que l'Académie, à l'article IN, nous dit de prononcer èn (èn-docile, èn-juste, ènbu, ènporter) avec le son nasal.

L'Académie ne nous dit pas comment doivent se prononcer la première syllabe de hendécagone et hendécasyllabe, et la seconde de épenthèse, épenthétique, mémento; est-ce ain ou én?

Elle nous apprend que le mot ennemi se prononce ènemi; — que dans ennéagone, ennéandrie, on fait sentir les deux n; — que enivrer, enorgueillir se prononcent an-nivrer, an-norgueillir; — mais elle a oublié de nous dire que enharmonique, enherber, se prononcent aussi an-narmonique, an-nerber.

Elle nous dit que dans la première syllabe de hennir et dans la seconde de solennel et de leurs dérivés, hennissement, solennellement, solennisation, solenniser, solennilé, en se prononce comme un a bref (hanir, solanel¹, etc.): mais elle se tait au sujet de nenni, que, suivant plusieurs dictionnaires, il faut prononcer nani. — Elle nous dit encore que dans empenner « les lettres en se prononcent comme dans amen »; mais elle ne dit rien pour les mots désempenner, penne, pennage, pennon, dans lesquels la prononciation doit sans doute être la même (empèn-ner, désempèn-ner, pèn-ne, pèn-nage, pèn-non).

Enfin elle dit que la pénultième syllabe de chrétiente se prononce comme dans chrétien; mais elle oublie de faire connaître comment se prononce la finale de ce mot. Cette omission est fâcheuse, car d'après l'Académie la prononciation de la finale ien semblerait n'être pas toujours la même. A l'article N elle dit: « Cette lettre, quand elle est à la fin d'une syllabe ou d'un mot, change quelquefois la prononciation de la voyelle qui précède, et produit un son nasal, comme dans les mots Ban, bon, bien...»; — puis à l'article Nasal: « Nos quatre nasales sont an, comme dans la première syllabe du mot Anchois; en, dans la dernière syllabe de Frein², dans la première d'Ainsi, dans la première d'Ingrat, etc...» — Mais à LIEN la prononciation est figurée par li-èn, ce qui peut jeter le lecteur dans l'incertitude. Nous croyons que tout le monde prononce li-in, chréti-in; en conséquence il faut dire Chréti-inté, et non chréti-enneté.

<sup>1.</sup> Puisqu'il est question de l'e prononcé a, nous parlerons des mots indemniser, indemnité, que l'Académie dit de prononcer indamniser, indamnité. Il serait plus naturel de conserver dans ces deux mots la prononciation de l'e, comme dans indemne; elle est d'ailleurs trèsusitée, même parmi les personnes qui parlent bien.

Il y a évidemment là une distraction. Bien n'a jamais compté que pour une syllabe, et frein n'en saurait faire deux.

# P PRÉCÉDÉ D'UNE VOYELLE.

Le p précédé d'une voyelle se prononce dans cap, jalap, laps et relaps; — julep, biceps et triceps, concept et son dérivé conception; — croup. — On ne le fait pas sentir dans galop, siron; — il est encore aul dans sept et ses dérivés septième et septièmement, tandis qu'on le fait sonner dans les composés tels que septante, septembre, septentrion, septuagénaire, etc.—L'Académie ne nous dit rien pour les mots drap, hanap, sparadrap; cep, salep, forceps, princeps, reps, seps, turneps; coup, loup, cantaloup, group, etc.

# P précédé d'une consonne.

Al'article **P** nous lisons : « Il y a un grand nombre de mots où le p ne se prononce pas, comme Temps, romps, exempter, etc. » — Sans doute l'Académie aurait eu beaucoup à faire d'indiquer que le p précédé d'une consonne est nul, à chacun des mots où on ne le fait pas sentir; mais, ainsi que nous le disons au commencement de ce chapitre, elle aurait dû au moins nous avertir toutes les fois qu'on doit le prononcer. Malheureusement elle ne présente rien de complet ni dans un sens ni dans l'autre. Elle nous apprend que cette consonne est nulle dans les mots exempt, exempter; temps; compte, comptable, comptabilité, compter, comptoir, décompte, etc.; dompter, indomptable, etc.; prompt, promptitude, etc., et qu'au contraire il faut la prononcer dans contempteur, contemptible, exemption, symptomatique; - mais elle ne dit rien aux mots corps, escompte et escompter, mécompte et se mécompter, précompter, recompter, où le p est nul; ni à coemption, rédempteur et rédemption; péremption, pèremptoire, etc.; assomption, consomptif et consomption; présomptif, présomption, présomptueux, etc., où l'usage veut qu'on le prononce; · ni à symptôme, sur lequel les avis sont partagés; etc. etc.

# Q

La lettre q ne termine que les mots coq et cinq. Dans le premier on prononce toujours le q, excepté dans coq d'Inde; on le fait sentir dans coq de bruyère ou coq des bois, dans coq des jardins, etc.—Quant au mot cinq, voyez l'Observation générale, p. 334.

### R

La finale r se fait sentir dans tous les mots terminés par ar, ir, or, ur: cauchemar, avenir, castor, azur, etc. — Il en est à peu près de même pour la terminaison en eur: ardeur, brodeur, coiffeur, douleur, prieur, etc. Il n'y a qu'une seule exception, monsieur, où l'rest nulle pour la prononciation.—La terminaison er se prononce comme

un é, 1º dans tous les verbes, ex. : absorber, avancer, aboucher, aborder, etc.; 2º dans les substantifs, au nombre de 500 et plus; ex.: plancher, berger, armurier, pompier, etc. Les exceptions se composent de aster, Auster, belveder (qu'on écrit plutôt belvedère), ber, calender, cancer, catheter, coroner, cuiller (qu'on écrit aussi cuillère), enfer, éther, fer et mâchefer, frater, gaster, hiver, Jupiter, liber, Lucifer, magister, mer et outremer, messer, partner, pater, spencer, sphincter, stathouder, trochanter, ver, vetyver, mots qui pour la plupart appartiennent aux langues étrangères; 3º dans les adjectifs; ex.: étranger, léger, gaucher, altier, grossier, etc. Trois exceptions: amer, cher et fier. - Les adverbes ne donnent que hier et avant-hier 1, où l'r se prononce. — On fait également sonner l'r dans la plupart des mots terminés en ers: pers, adj., tiers, vers et envers, prépos. et subst., revers, travers, univers, convers, dévers, divers, pervers, etc. Exceptions: volontiers et quelques noms propres, Angers, Damvilliers, Louviers, Noirmoutiers, Thiviers et Pithiviers, etc., où ers se prononce comme e.

Quant aux mots cutter, quaker, kirsch-wasser, kreutzer, thaler, on les prononce cotre, couacre, kirche-wasre<sup>1</sup>, creutzre, thalre, sans appuyer sur l'e final.

S

Comme le nombre des mots terminés par s est assez considérable, nous n'indiquerons que ceux sur lesquels on peut avoir quelque doute. L'Académie dit de prononcer l's dans alcarazas, ambesas, as, asclépias, atlas, lépas, Pallas, pancréas, stras, vasistas, vindas, xiphias, Mars, laps et relaps; — Agnès, aloès, aspergès, cortès, florès, honores (ad), kermès, biceps et triceps; — Adonis, amaryllis, bis, adv., cassis, gratis, ibis, iris, lapis, lis, métis, oasis, orchis, vis, tournevis, etc., et dans bris et locatis, ce dont bien des personnes ne se seraient pas doutées; — albatros, albinos, pathos, rhinocéros, tétanos, etc.; — agnus, angélus, Argus, blocus, calus, Crésus, hiatus, olibrius, phébus, rébus, typhus, Vénus, virus; — obus se prononce obuze. — Il ne faut pas la faire sentir dans damas, patatras, bis, adj., campos, pouls, antechrist.

Elle ne nous dit pas s'il faut prononcer l's dans altercas, ananas, choucas, glas, haras, hypocras, lampas, madras, sirsacas, upas, lacs, etc.; — alkermès, Cérès, cyprès, profès, legs, forceps, reps, seps, turneps, mets et entremets, rets, — anagallis, avis, cauris ou coris, macis, propolis, salmigondis, tabis, tournis, puis, adv., et surtout

<sup>1.</sup> L'Académie a négligé de donner la prononciation des mots cher, fer et mâchefer, hier et avant-hier, hiver, lucifer, mer et outremer, partner, ver, vétyver, etc.

<sup>2.</sup> L'Académie dit bien que cutter et quaker se prononcent cotre et couacre, mais elle ne dit rien pour kirsch-wasser et kreutzer. Au mot thaler, elle dit qu'on fait sentir l'r, mais elle ne nous apprend pas si l'on doit la faire sentir comme dans frater ou comme dans cutter.

dans débris, composé de bris; — mérinos, aurochs; — abus, committimus, jus et verjus, refus, plus et surplus, sus et en sus, talus, etc.

### S MÉDIALE.

Au milieu des mots, l's se prononce de deux manières différentes:

1º Précédée ou suivie d'une consonne, elle se prononce fortement, comme dans absolu, riposter.— Les exceptions sont: asbeste, asthme et asthmatique, balsamine, balsamique, balsamite, transiger, transaction, transit, transitif et intransitif, transition, transitoire, qu'on doit prononcer azbeste, azme, azmatique, balzamine, etc., tranziger, tranzaccion, tranzite, etc.

2º Placée entre deux voyelles, elle prend le son du z : oiseau, basane.—Cette règle a pour exceptions les mots composés ou juxtaposés où l's initiale du mot simple se trouve entre deux voyelles; ainsi, bien que l's de signe, de solution, prenne le son du z dans désigner, résigner, résolution, etc., et que celle de philosophie ne se prononce pas comme celle de Sophie, cependant l's initiale de septique, sacial, syphilis, sécante, seigneur, sinus, syllabe, silex, synode, séance, supposer; secteur, section, sexuel, semblable, etc., conserve le son qui lui est propre (celui du c devant e, i, et du c devant a, o, u) dans antiseptique, antisocial, antisyphilitique, cosécante, coseigneur, cosinus, décasyllabe et hendécasyllabe, imparisyllabique, polysyllabe, pétrosilex, polysynodie, préséance, présupposer, prosecteur, trisection, unisexuel, vraisemblance, vraisemblable, etc. (On écrit avec deux s dissyllabe et trissyllabe.) - Il en est de même pour asymptote, désuétude, girasol, parasol, tournesol, parasélène, etc., qui n'ont pas le mot simple, et sans doute aussi pour les mots composés hydrosulfate, hydrosulfure, hydrosulfurique, monosyllabe, monosyllabique, parisyllabique, périsystole, protosyncèle, soubresaut, quoique l'Académie ne dise pas comment ils doivent être prononcés. — L'Académie aurait pu sans grand inconvénient, ce semble, ajouter à tous ces mots havre-sac et entre-sol, qu'elle aurait écrits havresac, entresol; elle n'y met probablement le tiret que pour conserver à l's le son de l's forte.

### T

L'Académie nous dit bien que le t se fait sentir dans bat (entre œil et bat), fat, magnificat, mat (terme de jeu d'échecs), mat, adj., opiat, pat, toast (qu'on prononce toste), veniat, tact et contact, exact, e; intact, e; malt, rapt, part, s. m. — ab hoc et ab hâc, et cætera, fret, licet, tacet, intellect, lest, zest, — accessit, aconit, bardit, coït, déficit, introït, obit, prétérit, transit, Christ, whist, zénith, — dot, — knout, rout, — azimut, brut, e; chut!, lut, occiput, rut, ut, indult, luth; — et qu'on ne le prononce pas dans bât, et, conjonction (sauf les deux exceptions ci-dessus), amict (prononcez ami), bahut.

Mais elle ne nous dit rien pour abigéat, ab intestat, agnat, aiguillat,

alternat, exeat, mât, — anspect, aspect, respect; abject, e; circonspect, e; correct, e; direct, e; infect, e; suspect, e; net, te; est et ouest; transfert, heurt, — prurit, subit, e; district; instinct, distinct, e; succinct, e; — comput, abrupt, e; bismuth, etc. De tous ces mots, il n'y a que net, correct, subit, dont la prononciation soit indiquée à l'art. T; on doit y faire sentir le t.—Au mot Concept, l'Académie dit seulement qu'on prononce le p, et à Antechrist, que l's ne se prononce pas; mais le t, doit-on le faire sentir?

### T MÉDIAL.

A l'article T, l'Académie dit : « Au milieu des mots, T suivi d'un i et d'une autre voyelle se prononce fort souvent comme C dans Ce : Patience, partial, ambition, captieux, etc. (prononcez: Pacience, parcial, ambicion, capcieux, etc.) Les grammairiens ont déterminé par des règles nombreuses les cas où le T prend cette valeur accidentelle, et ceux où il garde sa valeur propre; mais de telles règles souffrent des exceptions qui ajoutent à l'inconvénient de leur multiplicité: il est plus facile et plus sûr d'apprendre ces distinctions par l'usage. » - On avait lieu de croire que l'Académie, pour faciliter cette étude par l'usage, ferait connaître la prononciation à chacun des mots où se présente cette irrégularité; mais elle ne l'a indiquée qu'à trentesix mots. Elle a négligé de le faire pour aristocratie, autocratie, bureaucratie, confidentiaire, confidentiel et son adverbe, consubstantiel et ses dérivés, démocratie, différentiel, différentier, diplomatie, épizootie, essentiel et son adv., gentiane, gratiole, gynécocratie, impartial et ses dérivés, insatiable et ses dérivés, lithotritie, martial, obédientiel, ochlocratie, opuntia, patience et ses dérivés, pénitentiaire, pénitentiel et pénitentiaux, pestilentiel, potentiel, primatial, quotient, sapientiaux, satiété, scotie, sotie, stratocratie, substantiel et son adv., suprématie, théocratie, tortionnaire, transsubstantier, tribunitien, tutie, etc., puis les substantifs terminés par tion, au nombre de treize cents environ. (Voy., p. 238, l'article Proportion.) Parmi ces derniers, il en est même où l'Académie a indiqué la prononciation de manière à induire en erreur; tels sont équation, initiation, liquation, propitiation, transaction, où elle là figure tion, au lieu de mettre cion: écouation, iniciation, licouation, propiciation, tranzaction.

Dans amitie, inimitie, moitie, pitie, le t conserve sa valeur naturelle. Dans les substantifs qui se terminent par tion, cette finale se prononce toujours cion, excepté cependant lorsque le t est précédé d'une s ou d'un x: bastion, gestion, congestion, digestion et indigestion, suggestion, question, ustion, adustion, combustion, mixtion et immixtion; dans ces mots-là le t conserve sa valeur propre.

Quant aux verbes, il va sans dire que dans la finale *tions* de l'imparfait de l'indicatif et du présent du subjonctif, le *t* conserve sa valeur propre comme aux autres personnes, ce qui présente un contraste avec le substantif. Voici la liste des verbes qui sont dans ce cas :

|          |               |                 | -                                     |                |
|----------|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| nous     | adoptions     | les adoptions   | Dans les mots suivants, le verbe et   |                |
| 10       | désertions    | » désertions    | le substantif n'ont pas le même sens. |                |
| 10       | éditions      | » éditions      | nous acceptions                       | les acceptions |
| 10       | exceptions    | » exceptions    | affections                            | » affections   |
| n        | exécutions    | » exécutions    | » attentions                          | » attentions   |
| 10       | exemptions    | » exemptions    | » contentions                         | » contentions  |
| n        | infections    | » infections    | » contractions                        | » contractions |
| 19       | injections    | » injections    | » dations                             | » dations      |
| <b>»</b> | inspections   | » inspections   | » dictions                            | » dictions     |
| 79       | interceptions | » interceptions | » intentions                          | » intentions   |
| *        | inventions    | » inventions    | » mentions                            | » mentions     |
| 39       | objections    | » objections    | » notions                             | » notions      |
| 19 .     | options       | » options       | » portions                            | » portions     |
| 10       | persécutions  | » persécutions  | » rations                             | » rations      |
| 19       | réfractions   | » réfractions   | » relations                           | » relations    |
| 'n       | sécrétions    | » sécrétions    | » rétractions                         | » rétractions  |
|          |               |                 |                                       |                |

# X

L'x se prononce dans larix; il se prononce comme s dans coccyx; il se prononce fortement dans index; — dans les mots dix, six, il est muet devant une consonne, excepté dans dix-sept, dix-huit, dix-neuf; — il se prononce comme z devant une voyelle, etc.; — il ne se prononce pas dans crucifix et afflux.—L'Académie n'indique pas la prononciation de borax, storax ou styrax; thorax, faix, paix, chaux, faux, taux; — murex, silex; — hélix, phénix, préfix, prix, tamarix, tarynx, tynx, tyn

### OBSERVATION GENERALE.

L'usage veut que la consonne finale des mots deux, trois, vingt, ne se laisse entendre que devant une voyelle ou une h muette : deu-z-arbres, troi-z-hommes, le ving-t-avril. Dans tous les autres cas, ces consonnes restent nulles : deu francs, troi homards, le vin janvier; nous n'étions que vin .— Quant aux mots cinq, six, sept, huit, neuf, dix, on fait sentir leur consonne finale dans les dates, et quand ils ne sont pas suivis d'un substantif ou d'un adjectif commençant par une consonne : cin-k-enfants, si-z-hommes, neu-v-habits (et non, neu-f-habits); le sète, le huite janvier; nous étions neufe; tous les dice partirent ensemble. Partout ailleurs elle est nulle : cin francs, si centimes, sè volumes, hui maisons, neu hameaux, di mille hommes.

<sup>1.</sup> Il est vrai qu'à l'article X l'Académie indique la prononciation de cette consonne, soit au milieu, soit à la fin des mots, et qu'elle donne quelques exemples; mais ce qu'elle dit est loin de répondre à toutes les questions.

<sup>2.</sup> Cependant l'on prononce vinte-deux, vinte-trois, etc., probablement à cause de l'ellipse de et sous-entendu : vingt et deux, vingt et trois, etc., comme on dit vingt et un. C'est la même raison qui fait prononcer diss-sept, dize-huit, dize-neuf.

# REMARQUES DÉTACHÉES

On se trompe souvent dans l'emploi de certaines lettres, et nous croyons devoir signaler les mots où l'on fait erreur le plus fréquemment. — Quelques pages sont consacrées à la lettre N, dont la réduplication est une source de difficultés dans notre langue.

# C, K, ETC.

Les terminaisons c, ch, k, ck, que, cque, etc., présentaient autrefois de grandes difficultés; on a simplifié l'orthographe en supprimant tantôt le c, tantôt le k, mais il reste toujours à deviner laquelle de ces deux lettres est restée. Nous allons passer en revue les désinences ac, ec, ic, oc, uc, etc., en donnant seulement les mots qui nous paraîtront les plus nécessaires.

Ac, etc. (prononcez a). Cotignac, estomac, tabac, — almanach. Voy. les pages 325-326.

Ec, etc. Les noms communs de cette terminaison sont peu nombreux et présentent peu d'exceptions: avec, bec, echec, grec, sec, etc.¹; — varech; — bifteck; — cheik. — Pour les noms propres, il n'en est pas de même, parce qu'ils appartiennent à différentes parties du globe: Bolbec, Caudebec, Lautrec, Québec, Ruffec; — Abimélech, Melchisédech; — Utrecht²; — Balbek, — Lubeck, Rosbeck (en flamand, ce mot s'écrit Roosebeke; mais dans les dictionnaires français on trouve les variantes qui suivent: Rosebecque, Rosebeck, Rosbecque, Rosebecq, etc.), Rudbeck, — Mecque (la).

ERQUE, etc. Albuquerque, Dunkerque, Steinkerque ou Steenkerke.

Ic, etc. Nous n'avons pas à nous occuper ici de cette désinence sous le rapport de l'orthographe ic ou ique; nous dirons seulement qu'on écrit Bervic (graveur); — Munich, Zurich; — Maestricht; — pachalik; — brick (qu'on écrit aussi brig), carrick, Dantzick, Leipsick (ou mieux Dantzig, Leipzig), Berwick (comté d'Écosse); — Ryswyk; — Van Dyck; — auxquels on peut ajouter district.

Oc, etc. Les exceptions dans cette désinence sont : loch (t. de Marine), looch ou lok (sorte de potion), Énoch, Moloch, Roch, — Pembroke, — coq; — les mots anglais coke, dock, stock, dont les deux derniers ne sont pas encore dans le Dictionnaire de l'Académie, et le composé allemand stockfisch.

Ouc, etc. On écrit Fernambouc, ou mieux Pernambouc, -Kalmouk.

<sup>1.</sup> On prononce également ec la finale ect des substantifs anspect, aspect, respect.

<sup>2.</sup> Dans Dordrecht on fait sentir le t final.

Uc, etc. Les exceptions sont: Baruch; — Innsbruck ou Inspruck, Osnabruck, et tous les mots ayant cette syllabe finale, qui signifie Pont; — et Lucques. — Mameluk se prononce mam-louk.

ARE, ORE. Après la lettre r on ne met plus le ck d'autrefois; on écrit Danemark, Cork, York, New-York, etc.; mais on écrit Neumarkt avec un t final.

### F

Un grand nombre de personnes doublent mal à propos cette consonne dans plusieurs substantifs tels que agrafe, carafe, girafe, — gaufre, — muste et mouston.

### H

Il faut écrire sans h: agate¹, amarante, amiante, catégorie et ses dérivés, ermite et ermitage; exorbitant, exubérance, hypoténuse (à la 3° syllabe), liturgie², myrte, pentélique³ (marbre), tiare, Galatée⁴; Tyane (Apollonius de), où l'étymologie ne demande pas cette lettre; et monacal, pascal, stomacal, patriarcal et patriarcat⁵, où l'usage et l'Académie ne l'admettent plus. — On écrit également galimatias sans h.

L'Académie écrit aujourd'hui sans h, alcool et ipécacuana; elle l'a supprimée depuis longtemps dans calcédoine b, hémorragie, hémorroïde, hémorroïsse (après les rr), dans hypocondre et hypocondriaque (après le c), dans métempsycose , ocre, Caron , etc.; elle écrit de même kan (le grand).

On écrit Reims et Rémois, et généralement on supprime l'h dans Amilcar, Annibal, Botnie, Ré, Rodez, Trasimène 10. — On n'en met plus qu'une dans Bethléem. — On doit écrire sans h à la fin les mots Erfurt, Frankfurt, Klagenfurt, Ochsenfurt, Schweinfurt, Steinfurt, etc. 11

Quelques personnes transposent mal à propos l'h dans les mots catéchumène, rhéteur et rhétorique, térébinthe et térébenthine, Terpsichore, thaumaturge, etc.

- 1. On met l'h dans Agathe, nom propre. 2. Litharge et lethargie prennent l'h.
- 8. Mais on met l'h dans Penthée et Penthésilée. 4. Amalthée prend l'h.
- 5. Asiarchat, exarchat, conservent l'h. 6. Cependant on conserve l'h dans Chalcèdoine, ville de Bithynie près de laquelle on trouva les premières pierres de ce nom.
  - 7. Précédemment, l'Académie écrivait psycologie; elle a rétabli l'h (psychologie).
  - 8. Elle maintient l'h dans Charybde.
  - 9. A l'article GRAND, elle écrit le Grand Kan, avec deux majuscules.
- 10. Ce nom s'est écrit de plusieurs manières : Thrasymène, Trasymène, Thrasimène, et anjourd'hui Trasimène.
- 11. Dans plusieurs dictionnaires, quelques-uns de ces noms sont écrits avec une h finale; mais c'est une orthographe surannée. A l'exception d'Erfurt (en latin, Erfurtum, Erfordia), ce sont tous des composés de Furt, qui signifie Passage: Frankfurt (en français Francfort), Passage franc, libre; Klagenfurt, Passage des gémissements, des lamentations; Ochsenfurt, ... des bœufs; Schweinfurt, ... des pierres, ou Passage pierreux, pratiqué avec des pierres, etc.

### N

La réduplication de la lettre N présente dans notre langue des irrégularités si nombreuses, surtout après l'O, que nous croyons devoir lui consacrer un paragraphe spécial. Voy. pages 340 à 352.

Il faut écrire avec une seule r les mots baraque, baril, caricature, carillon, curule, gabare (embarcation, filet), maroquin 1, Aragon, Ariège, Novare, Saragosse 1, etc. - L'usage veut qu'on écrive barême (livre de comptes faits) avec une seule r (Consulter son barême. Il sait son barême sur le bout du doigt), bien que le nom de l'auteur de cet ouvrage en prenne deux (Barréme). Il est surprenant que l'Académie n'ait pas accueilli ce mot, qui a été fort en usage.

### S ET Z

On doit écrire avec une s: asile, basane, basoche 3, blason, diapason, dièse, hasard; léser et lèse-majesté, nasal, sarrasin, etc., conformément à l'étymologie; et losange, magasin, conformément à l'usage depuis longtemps adopté; - avec un z : lézard 4, mazette et suzerain, conformément à l'usage actuel; gaze, horizon, topaze, vizir, Byzance, Byzantin, Trebizonde, suivant l'étymologie. Cependant on trouve ce dernier mot écrit par une s dans quelques dictionnaires. On trouve également Balthazar et Balthasar.

On écrit aujourd'hui avec une s les noms Basile, Élisabeth, Susanne, Génésareth<sup>8</sup>. — L'habitude fait cependant conserver le z dans Suzon et Suzette, diminutifs de Susanne.

On doit également écrire avec une s : Suse, ville et passage en Savoie, et ville de Perse, capitale de la Susiane.

On doit écrire sans s finale : Borysthène 6, Ravenne, et Flandre dans en Flandre 7.

- 1. Dans les quatre premières éditions du Dictionnaire de l'Académie on trouve, il est vrai, carrillon et marroquin avec deux r; mais cette réduplication était sans fondement, puisque carillon vient de quatre ou de quadrille, parce que les carillons étaient autrefois exécutés par quatre cloches; quant à maroquin, il doit s'écrire comme Maroc, d'où il a pris son nom.
  - 2. Il faut mettre deux r à bagarre, barrique, marronnier, Navarre, Tarrayone, etc.
- 3. Ce mot vient de basilique, maison royale, parce qu'autrefois on rendait la justice dans la maison du roi. Ceux qui écrivent bazoche font venir ce mot du grec bazo, je goguenarde, étymologie plus que hasardée.
- 4. On pourrait écrire lésard, car l'étymologie lacerta ne réclame pas le z; ce mot serait ainsi en harmonie avec hasard et puisard, tandis que lézard est le seul mot terminé par zard.
- 5. On conserve le z dans Nazareth.
  6. C'est probablement par inadvertance qu'on a mis Borysthènes avec une s finale dans le Complément du Dictionnaire de l'Académie. Si l'on écrit Athènes, Mycènes, Cynoscéphales, Delphes, etc., c'est à cause de la terminaison plurielle de l'étymologie : Athenæ, Mycenæ, Cynoscephalæ, Delphi. Cependant on trouve, même dans le Complément ci-dessus, Clazomène et Cyrène sans s, malgré la terminaison Clazomenæ, Cyrenæ.
- 7. L's qu'on mettait autrefois au mot Flandre vient évidemment de l'idée de pluralité qu'on

On trouve dans des dictionnaires biographiques très-estimés les noms propres Apelle, Démosthène, Anaximène, etc., écrits avec une s à la fin. C'est sans doute une distraction, puisque dans ces mêmes ouvrages on a écrit sans s'finaie: Socrate, Sophocle, Euripide, Aristophane, Aristomène, Chisthèlle, Antisthène, Ératosthène, Diogène, Mécène, etc.

L'Académie a conservé ez dans le mot lez signifiant Près de (le Plessis-lez-Tours, Saint-Denis-lez-Paris), que les auteurs et les typographes écrivent généralement les.

### Y BT I

Il faut écrire avec un i simple, conformement à l'étymologie et à l'usage: absinthe, empirique, lis, logogriphe, siphon, sirène, sirop, sphinx, stigmate, Silène.—L'Académie écrit aussi avec un i simple: asile, calice, cariatide, cime, Colisée, cristal, harpie, mirmidon, et Zéphire, le Zéphire, quoiqu'elle maintienne l'y dans un zéphyr.

Bon nombre de personnes transposent à tort l'i et l'y dans les mots suivants : 'amphictyon, 'amphilityon, diptyque, trighyphe', hyacinthe's, sibille, Erinnys, Eriphyle, Hippolyte's, Bithynie, Didyme, Libye's, Libyssa, Lilybée, Mitylene, Sicyone, 'Sisyound's, Sisyphe's, Tirynthe, 'etc.

### DE L'ACCENT CIRCONFLEXE ET DU TRÉMA.

Il ne faut pas d'accent circonflexe dans les mots aile, cime, mitre,—chute, égout, joute, reliure.—Levure (écume de bière) et mure sont les seuls substantifs terminés par ure où l'Académie mette un accent 9.

En attendant que l'Académie supprime le tréma sur l'e précédé d'un a ou d'un o, comme dans Israël, Raphaël, Noël, etc., nous croyons devoir signaler l'habitude qu'ont les littérateurs les plus instruits d'affecter de ce signe l'i ou l'u précédé d'un e, et d'écrire : néréide, plébéien, Chryseïs, Déidamie, Déiphobe, Pléiades, Pompeï, Creüse, etc. 'Aujourd'hui l'Académie ne met plus le tréma sur la voyelle qui suit l'e, et elle a raison : l'accent indique suffisamment que la voyelle suivante, i, u, n'a pas besoin de tréma pour être détachée de cet e dans la prononciation.

attachait à ce mot; au lieu de dire, Il est ou je vais dans les Flandres, on disait, Il est, je vais en Flandres.

- 1. On met un y à empyrée, empyreume. 2. Apocryphe et hiéroglyphe prennent l'u.
- 3. Cymaise n'a pas la même étymologie que cime, et prend nécessairement l'y.
- 4. On est surpris que l'Académie n'ait pas admis les mots triptyque et diglyphe en même temps que diptyque et triglyphe.
  - 5. Zacynthe (ile aujourd'hui appelée Zanthe) prend l'y.
  - 6. Il y a même des personnes qui écrivent Hypolithe.
  - 7, 8. Dans Lycie, Lydie, Cyzique, l'y se met au contraire à la première syllabe.
  - 9. Elle n'en met point à lavure, qu'autrefois elle écrivait laveure aussi bien que leveure.

Plusieurs personnes séparent l'e de l'a ou de l'o dont il est précédé dans quelques noms étrangers, et l'affectent d'un tréma; elles écrivent Schweighaëuser, Goëthe, etc. Cet usage qui commence à s'introduire doit être combattu, parce qu'il tend à dénaturer la prononciation des noms: si l'on ne veut pas écrire comme les Allemands Schweighäuser, Göthe, tout au moins doit-on joindre à l'a et à l'o l'e qui est destiné à modifier la prononciation: Gœthe, Schweighæuser.

Qu'il nous soit permis, en terminant, de signaler quelques mots qui chaque jour sont prononcés avec un accent que bien probablement on ne mettrait pas en les écrivant; et d'autres, au contraire, où l'on fait muet l'e qui doit être accentué.

Il faut prononcer sans accent l'e de la première syllabe dans les mots Remi, Sedan, degré, femelle, levier, menuisier, mesure, pepin, peser, venimeux, etc.; celui de la seconde dans les mots dangerèux, féerique, je trouverai, Richelieu, Angely (Saint-Jean d'), atelier, chandelier, chapelier, coutelier, hôtelier, sommelier, tonnelier, etc.—Mais dans Pepin le Bref, Rebecca, René, on ne se borne pas à prononcer la première syllabe avec un accent: un grand nombre d'auteurs les écrivent ainsi, et même la plupart des biographes écrivent Pépin. Cependant l'Académie écrit Pepin le Bref sans accent, comme le substantif pepin (Voy. MAIRIE).

Quant aux mots où l'on supprime mal à propos l'accent ou une lettre qui en tient lieu, ce sont principalement les diverses personnes du futur et du conditionnel des verbes terminés par ler, ner, ter, etc., telles que j'appellerai, tu attelleras, il gèlera; je mènerais, tu emmènerais, il promènerait; j'achèterai, je cachetterai, je sonffletterai, etc., dont on fait muette l'antépénultième syllabe: j'appelerai, je menerais, etc. — Il est même des gens très-instruits qui prononcent je renouv'le, tu feuilites, il épouss'te, au lieu de renouvelle, feuillettes, époussette.

Un assez grand nombre de personnes, qui d'ailleurs parlent bien, disent ajeter pour acheter; c'est une faute dont on ne se rend pas compte de leur part.

Dans quelques phrases les Parisiens prononcent l'l comme si elle était double : ainsi ils disent : je l-l'ai vu; je l-l'ai dit à votre frère; vous l-l'aurez, etc. — Plusieurs aussi prononcent et même écrivent intercaller, au lieu de intercaler.

Quelquesois ensin, contrairement à l'habitude qu'ils ont de ne pas saire sentir l'e muet final précédé d'une voyelle, comme dans l'écurie, la vie, la boue, la rue, etc., qu'ils prononcent l'écuri, la vi, la bou, la ru, ils ajoutent un e au milieu de certains temps de verbes, et disent je concluerai, j'excluerai, je pourvoierai, et même je perderai, comme si ces verbes faisaient à l'infinitif concluer, excluer, pourvoyer, perder.

### RÉDUPLICATION DE LA LETTRE IN.

### N APRES A

Les dérivés des mots terminés par an sont peu nombreux, et proportionnellement ils présentent moins d'exceptions que ceux de la finale on.

Alezan, capitan, castillan, courtisan, gallican, mahometan, musulman, ottoman, persan, plan, roman, sultan, toscan, etc., forment leur féminin en ane: alezane; capitane, castillane, courtisane<sup>1</sup>, etc.— Du substantif Océan on a fait l'adjectif océane (mer).—Il y a deux exceptions: paysan, sanne; Jean, Jeanne, et le composé dame-jeanne, sorte de bouteille.

Faisan a pour féminin faisane ou faisande (poule). C'est de ce dernier féminin qu'on a fait les dérivés faisandeau, faisander, faisanderie, faisandier.

Ahan, safran, trépan, font ahaner, safraner, trépaner; — roman, romanesque; — ruban, rubanerie, rubanier<sup>2</sup>; — boucan, boucaner, boucanier; — charlatan, charlataner, charlatanerie, charlatanisme; — satan, satanique; — talisman, talismanique; — tympan, tympaniser; — volcan, volcanique, volcanisé.

De ban on fait bannir, bannissement; — de tyran, tyranneau, tyrannie, tyrannique, etc., tyranniser; — de van, vanner, vannerie, vannette, vanneur, vannier; — de tan, tanner, tannerie, tanneur; mais l'Académie écrit tanin avec une seule n.

Sur 60 mots environ terminés par le son ane, il n'y en a qu'une dizaine qui prennent deux n; ce sont banne (et ses dérivés banneau, bannette, banner), canne (bâton, roseau, mesure, et les dérivés cannage, cannaie, etc.), kahouanne, manne, panne (et son composé empanner), rouanne (et ses dérivés rouanner, rouannette), tanne, vanne; dame-jeanne et paysanne, que nous avons vus plus haut; et enfin les noms propres Anne, Marianne, Susanne, et les noms de villes Cannes, Vannes.— Les autres ne prennent qu'une n: basane, cabane, cane (femelle du canard, et ses dérivés caneton, canette), caravane,

<sup>1.</sup> Capitane et courtisane ne sont pas précisément le féminin de capitan et courtisan, puisqu'ils ne s'emploient pas dans le même sens. — Quelques dictionnaires donnent les mots artisanne et partisane pour féminins d'artisan, partisan. Le premier est assez fréquemment employé pour pouvoir être admis; mais il faut l'écrire avec une seule n, comme cartisane, courtisane, partisane, etc. Ce dernier est d'un usage plus rare; et bien qu'il ait été employé par Voltaire, il n'a pas eu plus de succès que le mot auguste substitué à août par le même auteur.

<sup>2.</sup> L'Académie a bien voulu accueillir s'endimancher, mais elle n'a pas encore admis enrubaner, dont le participe enrubane est d'un fréquent usage. Il est d'autant plus à désirer qu'elle l'admette, que la plupart des lexicographes l'écrivent avec deux n, quoiqu'ils n'en mettent qu'une à rubanerie, rubanier, etc. — On voit avec regret l'n tendre à se doubler dans les nouveaux mots dérivés de substantifs en an : artisanne, chouannerie, coudranner, enrubanner, etc.

chicane, tisane, etc. etc. — L'n ne se double jamais dans la finale des mots masculins: filigrane, organe, platane, etc., et dans les mots dont mane est le second composant: bibliomane, melomane, etc.

Les désinences anais, anois, ne donnent que milanais, danois.

Le son anneau nous présente anneau, grianneau, panneau (et son dérivé panneauter), vanneau, avec deux n, — et organeau, qui n'en prend qu'une.

De tous les mots terminés par le son anier, il n'y a que vannier qui ait deux n; on écrit bananier, boucanier, casanier, chicanier, douanier, latanier, panier, printanier, rubanier, etc.—Dans les mots ânier et rudânier, l'accent sur l'à exclut la réduplication de l'n.

Dans la plupart des mots qui commencent par an suivi d'une voyelle (environ 110 mots), cette n ne se double pas; on écrit analogie, analyse, anecdote, animal, anoblir, s'anuiter, etc. Comme noms propres nous citerons Anacharsis, Anastase, l'Anatolie, etc.— Les exceptions sont: anneau et ses dérivés anneler, annelet, annelides, annelure, annulaire, etc.;— année et ses dérivés annales 1, annates, anniversaire, annuel, annuité, etc.;— annexe et annexer;— annihiler et annihilation;— annonaire 1,— annonce et ses dérivés annoncer, annonciade, annonciation;— annoter, annotation et annotateur;— annuler et annulation. Parmi les noms propres, Annecy, Annibal, Annonay, etc.

Dans les mots où an est précédé d'une ou de deux consonnes, on ne met également qu'une n; on écrit: banal, canevas, canot, manière, manoir, panique, panonceau, panorama, tanière; flanelle, glanage, granit, planète, planure, etc. (environ 160 mots).

Les exceptions sont banneret, — banneton, — bannière, — canneberge, — cannelle et ses dérivés, — cannetille, — cannette (sorte de robinet), — cannibale, — hanneton, — mannequin, — panneton, enfin les dérivés de ban, tan, van, tyran, banne, canne, rouanne, etc., et ceux des mots terminés par anne, anneau, etc., que tous nous avons vus plus haut.

### N APRÈS E

La prononciation de l'N après l'E peut induire en erreur sur l'orthographe des mots où l'on fait sentir cette consonne comme si elle était double, bien qu'il n'y en ait qu'une, comme enivrer, enorgueillir, enharmonique, enherber (an-nivrer, an-norgueillir, an-narmonique, an-nerber, etc.) et les dérivés; — de ceux où l'on n'en fait sentir

<sup>1.</sup> Il est important de distinguer annaliste, historien qui écrit des annales, d'analyste, savant versé dans l'analyse. Ceux qui réclament contre la réduplication des consonnes et l'emploi des lettres étymologiques nous exposeraient, comme on le voit, à de singulières confusions de mots.

<sup>2.</sup> La définition de Loi annonaire (celle qui pourvoyait chez les Romains à ce que les vivres n'enchérissent pas) ne fait pas comprendre pour quelle raison ce mot prend deux n. Il est regrettable que l'Académie n'ait pas mis le mot Annons, Provisions de bouche pour l'année.

qu'une bien qu'il y en ait deux, comme ememi, hennie, menni, solennel, et les dérivés (ènemi, ha-mir, na-mi, sole-nel, eta.), ... et de quelques autres où l'on s'écarte de la proponciation naturelle que présentent les mots ennoblir, ennus, etc. You. page 329.

Conformément à l'étymologie, en écrit avec deux n les adjectifs biennal, trisnaal, quatriennal, quinquennal, septennal, décennal, vicennal, qui en latin se terminent par ennis, ennalis (biennis, biennalis; decennis, decennalis, etc.), et où l'on fait sentir les deux n du mot annus dent ils sent formés. — Mais en écrit avec un é les mots septénaire, quadragénaire, quinquagénaire, sexagénaire, saptuagénaire, octogénaire, nonagénaire, parce qu'en latin ces mots se terminent par enersis (septenarius, quadragenarius, etc.). Centenaire s'écrit avec un e muet à la seconde syllabe.

La désinence enne sert à former le séminin d'un certain nombre de mots terminés par en. L'orthographe de cette sormation est constants: Chaldéen, enne; Européen, enne; Vendéen, enne; chrétien, enne; musicien, enne; plébéien, enne, etc.; — ou bien elle termine des mots non dérivés: antenne, antienne, couenne, étrenne, géhenne, julienne, méridienne, penne (grosse plume des oiseaux de proie), persienne, renne, etc. — Ceux où l'n ne se double pas se terminent par ène, éne, êne: arène, bourgène (ou bourdaine), cadène, carène, catéchumàne, ébène, galène, gangrène, glène, hydrogène, hyène, hygiène, malybdène, oxygène, oxène, patène, phalène, phonomène, seène, sentène, sirène; — aléne, chéne, frène, gêne, péne (la partie de la serrure qu'on fait aller et venir avec la clef), rêne (bride); — siroène, troëne, etc. †

# N APRES I

In initial a tantôt le sens privatif de non, comme dans inutile, innavigable; tantôt celui de dans, comme dans les mots inondation, innover. La réduplication de l'n dépend donc de ce que le met primitif commence par une voyelle ou par une consonne. Mais ce qui augmente la difficulté, c'est que le primitif n'est pas toujours usité en français; ainsi les mots inique, innocent, n'ont pas le mot simple. Heureusement les mots qui commencent par inn ne sont pas nombreux, et nous pouvons en donner la liste : innavigable, inné, innaver, et leurs dérivés. — Dans tous les autres, l'n reste simple : inabordable, inénarrable, inhabile, inique, inoculer, inonder, inutile, etc., et les dérivés.

Dans l'intérieur des mots, i'n ne se double pas; cinnamome et pinnemarine, sont, croyons-nous, les seules exceptions. Dans tous les autres, il n'en faut qu'une: binage, binet, binocle; cinabre, cinéraire; finance,

<sup>1.</sup> Le son ène peut se rendre encore par, aine, eine (centaine, phaine, haleire, peine), etc.; mais nons ne faisons pas ici un tablesu d'homonymes.

finétice; linéaire, linea; minatulen, minéral, ministre; rhincéthos; sinapieme, sinécure, sinistre, synapogue, synonyme, etc. etc.

Dans les mots terminés par ine, dérivés ou non d'autres mots terminés par in, on ne double pas l'n: badin, ine; câlin, ine; cousin, ine; onphalin, ine; copueine, colline, cuisine, famine, farine, mousseline, térébenthine, vermine, etc. — Une exception: Gorinne.

# N APRÈS II

Soit au commencement, soit à la fin des mots, IN ne se double jamais après III: ununime, uniforme, union, univers; dune, fortune, lune, pecune, prune, rancune, etc.

Par la même raison, le séminin des mots termines par un ne double jamais cette consonne: aucan, une; brun, une; commun, une; importun, une, etc. — Cette règle doit être observée dans les autres dérivés: communauté, importunement, rembruntr, etc.

# N APRES O

C'est après l'o que cette consonne se rencontre le plus fréquemment; et pour faciliter la recherche des mots où elle se redouble, nous donnerons : 1° la liste des mots terminés par on, dont tous les dérivés doublent l'n; — 2° celle des mots sans primitif en on où l'o est suivi de deux n; — 3° celle des mots terminés par on dont les dérivés ne doublent pas l'n; — 4° celle des mots sans primitif en on qui ne prennent qu'une n; — 5° celle des mots en on dont les dérivés prennent les uns deux n, et les autres une seule  $^2$ .

1º Mots terminés par on, dont tous les dérivés, simples ou composés  $^3$ , doublent l'n:

Abandon, action, addition, affection, aiguillon, ambition, amidon, anon, arçon, artison, ascension, attraction.

Badigeon, baillon, ballon, baron, bastion, baton, besson, biberon, bichon, billon, blason, benbon, bondon, bouchon, bouffon, bouillon, boulon, bourdon, bourgeon, bouton, brandon, brouillon, buisson.

Camion, caparaçon, capon, capuchon, carillon, carton, caution, cession, chanson, chaperon, chapon, charançon, chardon, charron, chaudron, chevron, chiffon, citron, clayon, cloison, cochon, coïon, collation, commission, compagnon, concession, concussion, condition, confection, confession, constitution, convention, convulsion, cordon, correction, coton, crampon, crayon, cresson.

Démission, diction, dindon, discrétion, division, donjon, drageon, dragon.

<sup>1.</sup> Constairement à l'otère alphabétique, que mous grous suivi jusqu'ici, resseplaçons cat article à la fin du chapitre, à cause de sa longueur.

<sup>2.</sup> Pour tous ces mots, nous nous sommes borné au Dictionnaire de l'Académie.

<sup>3.</sup> Tels sont arçon, désarçonner; yuignon, déguignomer; poison, empoisonner; saison, assaisonner (suivant l'Académie apprenière édition), dessaisonner.

Échanson, échantillon, échelon, écouvillon, écusson, émerillon, émulsion, environ, éperon, escadron, espadon, espion, estramaçon, étalon, étançon, étrésillon, exception, expédition.

Façon, faction, fanfaron, faon, faucon, feston, fleuron, flocon, fluxion, foison, folichon, fonction, fourgon, fraction, fredon, frietion, fripon, frisson.

Gabion, galon, garçon, gazon, giron, glouton, godron, goudron, grison, guerdon, guignon.

Harpon, hérisson, héron, houblon.

Insurrection, intention. - Jalon, jambon, jargon, juridiction.

Larron, légion, liaison, lion, luron.

Maçon, maison, mamelon, maquignon, marron, melon, mention, menton, mignon, mission, mixtion, moisson, mouton, munition.

Négrillon. — Occasion, octavon.

Pantalon, paon, parangon, pardon, passion, peloton, pension, perfection, pétition, pigeon, pion, plastron, poèlon, poison, poisson, polisson, politron, pompon, ponton, poupon, précaution, prison, procession, proportion, provision.

Quarteron 1, question.

Raison, rançon, rayon, religion, rémission, rétention, révolution.

Sablon, saison, sanction, savon, scission, sermon, sillon, soumission, soupçon, station.

Talon, tampon, tatillon, teton, tignon, tison, tourbillon, tradition, tronçon.

Vermillon, vigneron, vision.

Plafond et quart-de-rond font plafonner, quarderonner, et de la loc. adv. à tâtons on a fait tâtonner, etc.

A ces mots s'ajoutent naturellement les noms propres Bourguignon, Brabançon, Breton, Saxon, etc., qui tous doublent l'n au féminin : Bourguignonne, Brabançonne, etc.

 $2^{\circ}$  Mots sans primitif en on, où l'o est suivi de deux n:

Braconnage, braconner, braconnier, — lantiponnage et lantiponner, — tortionnaire, — bisonne, chaconne, cretonne, personne, ses dérivés et ses composés; — randonnée; — rationnel et irrationnel; — péronnelle; — bougonner (de bougon, grondeur, terme que l'Académie n'a pas admis), marmonner, rognonner, egravillonner, mitonner, testonner; — les diminutifs chantonner, mâchonner, nasillonner, strapassonner; — abonner, griffonner (de griffe), et leurs dérivés; ordonner (d'ordre), et ses dérivés régulièrs ordonnance, ordonnancer, ordonnateur, ordonnée 2, etc.; — bourdonnet, sansonnet; — baionnette, barcelonnette, bergeronnette, marionnette; — semonneur; — cordonnier (autrefois cordonairer, ouvrier en cordona, cuir de Cordone), cordonnerie; — palonnier, ferronnier et ferronnerie.

<sup>1.</sup> Né d'un blanc et d'une mulâtre, et réciproquement,

<sup>2.</sup> Les dérivés irréguliers sont : ordinand, ordinant, ordination.

3º Mots terminés par on, dont les dérivés ne doublent pas l'n:

Tabellion, tabellionage; ramon, ramonage, ramoner, ramoneur; nation, national, etc.1, nationalité; septentrion, septentrional; -- cotylédon, cotyledone et les composés acotyledone, monocotyledone, dicotylédone; — saumon, saumoné, saumoneau; — poumon, époumoner, pulmonaire, pulmonie, pulmonique ou poumonique; -oignon, oignonet, oignonière; — flegmon, flegmoneux; limon (boue), limoneux; — limon (citron), limonier, limonade, limonadier; - limon (d'une voiture), limonière, limonier 2; - démon, démoniaque; - Simon, simonie, simoniaque; - colon, colonie, colonial, coloniser, etc.; - alcyon, boston, Cicéron, Tiron, Newton, alcyonien, bostonien, cicéronien, tironien, newtonien et newtonianisme; - Glycon, glyconien ou glyconique; -Pyrrhon, pyrrhonien, pyrrhonisme; -Platon, platonicien, platonique, platonisme; - amphictyon, amphictyonide, amphictyonique; - gonfalon, timon, gonfalonier, timonier; - gnomon, Teuton, gnomonique, teutonique; — Zénon, zénonique, zénonisme; — Python, pythonisse; - violon, violoniste; - Ammon, Maron, ammonite, maronite.

4° Mots sans primitif en on, qui ne prennent qu'une n:

Caronade, cassonade, flanconade; — antiphonaire (ou antiphonier). saponaire; — rational, diaconal, diagonal, etc., méridional, obsidional; - rationalisme; - diaconat, stellionat; - stellionataire; - Argonaute; - amazone, anémone, argémone, aurone, autochthone, belladone, bryone, carbone, cicerone, Gorgone, madone, matrone, monotone, trombone; — archidiaconé, erroné, péroné; — macaronée, scammonée; - épiphonème; - déponent; - scorsonère; - Chersonèse; - diaconesse (ou diaconisse); — ammoniac (ou ammoniaque); — ammoniacal; cérémonial, antimonial, matrimonial, patrimonial, testimonial; ammoniaque, dionysiaque, simoniaque; — disponible; — canonicat; saronide; - acrimonie, agonie, cérémonie, harmonie, ironie, parcimonie, physiognomonie, pneumonie, prestimonie, quérimonie, et tous les composés de gonie, phonie, tonie, tels que cosmogonie, cacophonie, atonie, monotonie, etc.; — antimonie; — adonien (ou adonique); sardonien (ou sardonique); — antiphonier, nautonier; — acrimonieux, calcedonieux, ceremonieux, harmonieux, etc.; - gonin (maître), léonin (partage, vers); — adonique, architectonique, aréotectonique, diatonique, etc.; euphonique, harmonique, etc. et enharmonique; hercolectonique, hiéronique, ironique, etc., laconique, etc., macaronique, pathognomonique, physiognomonique, pneumonique, sardonique, véronique; - Adonis; - agonisant; - intronisation, préconisation; adoniser, agoniser, introniser, préconiser; — antagonisme, laconisme; - diaconisse; - antagoniste, harmoniste; - aconit; - bonite; - ano-

<sup>2.</sup> Autrefois l'Académie écrivait époumonner; limonnade, limonnadier, limonneux, limonnier; timonnier; ramonner et ramonneur.



<sup>1.</sup> L'etc. qui suit national, diatonique, harmonique, ironique, et quelques autres adjectifs, remplace les adverbes nationalement, diatoniquement, etc.

nyme, eponyme, homonyme, paronyme, synonyme; — homonymie, metonymie, synonymie; — patronymique, synonymique.

 $5^{\circ}$  Voici maintenant les mots terminés par on dont les dérivés ne suivent pas une règle uniforme, c'est-à-dire dont les uns doublent la lettre n, tandis que les autres n'en prennent qu'une.

Bon, bonne, etc.; abonnir, rabonnir, débonnaire, etc., débonnaireté; — bonace, bonasse, boni, bonifier, bonification.

CANON, pièce d'artillerie, prend deux n dans ses dérivés : canonnade, canonnage, canonner, canonnière, canonnière.

CANON, terme d'Église, n'en prend qu'une dans les siens : canonial, canonicat, canonicité, canonique, canoniser, etc.

CANTON, cantonner, cantonnement, cantonnier, cantonnière; — cantonal, cantonade.

CHARBON, charbonnée, charbonner, charbonneux, charbonnier, charbonnière, carbonnade; — carbone, carboné, carbonique, carbonisation, carboniser, carbonate.

Don, donnant, donne, donnée, donner, donneur, s'adonner; — donataire, donateur, donation.

FÉLON, félonne; — félonie.

GASCON, gasconne, gasconnade, gasconner; - gasconisme.

MILLION, millionnaire; - millionième.

PAPILLON, papillonner; - papilionace ou papillonace.

Patron, modèle, patronner.

PATRON, protecteur, patronne;—patronage, patronal, patronymique; s'impatroniser.

Son, sonnant, sonner, sonnerie, sonnette, sonneur; sonnaille, sonnailler; résonnance, résonnant, résonnement, résonner; consonne, consonnance, consonnant; — sonore, sonorité; assonance, assonant, dissonance, dissonant, dissoner.

Sorbon (fondateur de la Sorbonne), Sorbonne; — sorbonique, sorboniste.

Ton, entonner, detonner (sortir du ton); - intonation.

Pont a pour dérivés pontonnier, - et pontonage.

Voici encore quelques mots dont les dérivés ne suivent pas une règle uniforme :

COLONNE, colonnade, entre-colonnement; -- colonel, s. m.; colonelle (compagnie), adj. f.

COURONNE, couronnement, couronner; — coronaire, coronal, coronoide, coronille.

Pour compléter ce tableau, il nous reste à donner la liste des mots où on se trouve dans la première syllabe, et où il ne s'agit point de dérivation.

<sup>1.</sup> Dans ses premières éditions, l'Académie écrivait assonnance, dissonnance, etc., avec deux n.

### Mots sans primitif en ON, où l'N se double.

Bonnet et ses dérivés bonnetade, bonneter, bonneterie, bonneteur, bonnetier, bonnette.

CONNAÎTRE, ses dérivés et ses composés: connaissance, connaissant, connaissement, connaisseur; — reconnaître, reconnaissable, reconnaissance, reconnaissant; — méconnaître, méconnaissable, méconnaissance, méconnaissant; — inconnu.

CONNÉTABLE et connétablie.

CONNEXE, connexion, connexité.

CONNIVENCE, connivent, conniver.

HONNETE, honnétement, honnéteté; — malhonnéte, etc., malhonnéteté; — déshonnéte, etc., déshonnéteté.

HONNEUR et déshonneur, dont les dérivés ne prennent qu'une n, parce que cette lettre s'y trouve entre deux o : honorable, etc. (Voy. p. 348).

HONNIR.

MONNAIE, monnayage, monnayer, monnayeur. — Les autres dérivés et les composés, se rapprochant de la forme latine (moneta), ne prennent qu'une n: monétaire, demonétisation, démonétiser.

Nonne ou nonnain, nonnette.

Sonna, s. f. — Sonnet. — Sonnez, s. m.

Tonne, ses dérivés et ses composés: tonneau, tonnage, tonnelet, tonnelier, tonnellerie, tonnelle, tonneleur; entonner, entonnoir.

Tonnerre, tonner; — étonner, étonnement, étonnant, etc. — Une seule n à détoner (faire explosion), détonation.

# Mots sans primitif en ow, où l'N ne se double pas.

BONITE.

CHRONIQUE, ses dérivés et ses composés: chronicité, chroniqueur; — anachronisme, métachronisme, parachronisme, prochronisme; — isochrone, isochronisme; — tautochrone, tautochronisme; — synchronique, synchronisme.

Cône, conique, conifère. — Donatiste.

GONIN. - GONIOMÈTRE et goniométrie.

IONIEN, ionique.

Monacal, etc., monachisme, monastère, monastique, dérivés de Moine.

Monade, - monadelphie, - monandrie, - monaut.

Monarque, monarchie, monarchique, etc.

MONITEUR, monition, monitoire, monitorial.

MONUMENT, monumental.

Nonagenaire,—nonagesime,—nonante et nonantième;—none (terme de liturgie),—nones (terme du calendrier romain),—nonidi,—nonius,—nonuple, nonupler.

PONANT. - PRONAOS.

PRONATEUR, pronation.

Prône, prôner, prôneur.

SONATE. - TONARION. - ZONE.

Dans certains mots, l'n se trouve entre deux o; c'est dire qu'elle ne s'y double jamais. Nous pourrions donc nous dispenser d'en donner la liste; cependant nous la joindrons ici, afin d'être complet.

Agonothète.

Agronome, astronome, autonome, Deutéronome, économe, gastronome, et leurs dérivés.

Antonomase, paronomase et paronomasie, métonomasie.

Architectonographe, architectonographie.

Bubonocèle.

Chronogramme; — chronologie, chronologique, chronologiste, chronologue; — chronomètre.

Conoïde. — Coronoïde.

Démonographe, démonomanie.

Iconoclaste; iconographe et ses dérivés iconographie, iconographique; iconolátre, iconologie, iconomaque.

Monochrome, — monocle, — monocorde, — monocotyledone, — monocotyledone, — monocramme, — monographie, — monoïque, — monolithe, — monologue, — monomane et monomanie; — monôme, — monopelale, — monophylle, — monopole et monopoleur, — monostique, — monosyllabe et monosyllabique, — monotone et monotonie.

Nonobstant. — Onomatopée.

Physionomie, physionomiste.

Pronom, pronominal, etc.

Prononcer, prononciation.

Pronostic, pronostiquer, pronostiqueur.

Trigonométrie, trigonométrique, etc.

A ces mots on peut ajouter, pour mémoire, sonore, sonorité, et les dérivés et composés d'honneur: honorable, etc., honoraire, honorer. ad honores, honorifique, — déshonorable, déshonorant, déshonorer.

Maintenant nous allons essayer' de donner les règles qu'il est possible de tirer de ce qu'on vient de lire. Afin d'être plus clair, nous présenterons d'abord les terminaisons où l'n est doublée après l'o, avec les exceptions; puis celles où l'o est suivi d'une seule n. Ce tableau n'embrasse pas seulement les dérivés des mots terminés par on; il comprend, nous le croyons du moins, tous les mots dans lesquels se trouve on. — Il est inutile de dire que les dérivés de ces mots suivent la même règle; ainsi, personnel, personnellement, personnification, personnifier, prennent deux n comme personne, — et harmonieux, harmonique, harmoniste, etc., n'en prennent qu'une, comme harmonie; — sauf les exceptions indiquées à la page 346.

### Écrivez avec deux N :

Onna: sonna, s. f. — Onnable: pardonnable, raisonnable, etc. 1
Onnade: canonnade, carbonnade, etc. — Exceptions: cantonade,

limonade; — caronade, cassonade, flanconade, monade.

Onnage: charronage, lantiponnage, etc.—Exceptions: patronage, pontonage, ramonage, tabellionage.

Onnaie: monnaie, et ses dérivés monnayage, monnayer, monnayeur. Pour les autres dérivés et les composés, voy. p. 347.

Onnaille: sonnaille, poissonnaille.

Onnaire: dictionnaire, tortionnaire, etc. — Exceptions: antiphonaire, coronaire, pulmonaire, saponaire.

Onnais: quelques noms propres: Bourbonnais, Lyonnais<sup>2</sup>, etc. — Exceptions: Aragonais, Bolonais, Boulonais, Japonais, Polonais<sup>3</sup>.

Onnaître: connaître. (Voy. ses dérivés et ses composés, p. 347.)

Onnalité: constitutionnalité, personnalité, proportionnalité. — Exception: nationalité.

Onnance: consonnance, resonnance, ordonnance. — Exceptions: assonance, dissonance.

Onne : Cette terminaison renferme le féminin des substantifs et des adjectifs indiqués pages 343-344, tels que baronne, bouffonne, friponne, poltronne, quarteronne, etc.; - bisonne, chaconne, colonne, cretonne, donne, dragonne, nonne ou nonnain, personne, tonne (Voy. ses dérivés et ses composés, p. 347). — Auxonne, Bayonne, Carcassonne, Lisbonne, Olonne, Péronne, Ratisbonne, Garonne, Yonne, etc., plus le féminin de Berrichon, Bourguignon, Breton, Gascon, etc. etc. -Exceptions: aumône , cône, prône, pylône, trône; - acotylédone, monocotyledone, dicotyledone, isochrone, synchrone, amazone, anemone, argémone, aurone, autochthone, bryone, carbone, cicerone (que, suivant l'Académie, il faut prononcer chichérone), Gorgone, madone, matrone, monotone, none (terme de liturgie), et nones (terme du calendrier romain), trombone, zone, et les composés de gone : pentagone, hexagone, heptagone, octogone, ennéagone, décagone, polygone, etc. - Plus, quelques noms de villes, tels que Babylone, Barcelone , Colone , Dodone, Hippone, Tarragone, etc. etc.

- 1. Dans cette page et dans les trois suivantes, l'etc. qu'on trouve après deux exemples d'une terminaison représente tous les mots de cette même terminaison, sauf les exceptions indiquées.
- 2. Sans trancher la question qui divise les historiens, nous dirons que les uns, s'appuyant sur l'étymologie latine (Narbonnesis), écrivent la Narbonnaise; les autres, faisant dériver ce mot du français (Narbonne), écrivent la Narbonnaise.
  - 3. Bolonais, Boulonais, Polonais, dérivent de Bologne, Boulogne, etc., dont on supprime le g.
- 4. L'ó n'est jamais suivi de deux n; et l'on peut donner comme règle qu'une voyelle affectée d'un accent n'est jamais suivie de deux consonnes semblables.— Il n'y a pour exceptions que másse et son verbe másser; châsse, châssis, et les composés enchâsser, enchâssure.
  - 5. On écrit avec deux n, Barcelonnette, nom de ville et nom d'un lit d'enfant.
- 6. Colone (Colonos) était le nom d'un bourg près d'Athènes, célèbre par un bois où Sophocle place la scène d'OEdipe à Colone.

Onné: bastionné, désordonné, etc. — Exceptions: archidiaconé, péroné, s. m.; carboné, cotylédoné, saumoné, erroné.

Onneau: fauconneau, tonneau, etc. - Exception: saumoneau.

Onnée: chaudronnée, randonnée, etc. — Exceptions: dionée, macaronée, scammonée.

Onnel: processionnel, personnel, etc. - Exception: colonel.

Onnelle: citronnelle, peronnelle, tonnelle. — Exception: colonelle (compagnie).

Onner: abandonner, braconner, étonner, etc. — Exceptions: aumôner, détrôner, prôner; détoner (faire explosion), époumoner, ramoner.

ONNERET: chardonneret.

Onnerie: bouffonnerie, ferronnerie, etc. - Exception: aumônerie.

Onnerre: tonnerre et paratonnerre.

Onnesse: larronnesse, patronnesse, qui n'est pas encore dans le Dictionnaire de l'Académie. — Exception: diaconesse.

Onner: baronnet, bonnet, sansonnet, etc. — Exception: oignonet.

ONNÉTABLE: connétable et connétablie.

Onnête : honnéte 3.

Onnette: chansonnette, barcelonnette, etc.

Onneur: carillonneur, sermonneur, etc.—Exc.: ramoneur, prôneur.

ONNEUX: buissonneux, cotonneux, etc. — Exceptions: flegmoneux, limoneux.

Onnez: sonnez, s. m.

Onnier: amidonnier, marronnier, cordonnier, etc. — Exceptions: gonfalonier, limonier, timonier; antiphonier, nautonier, aumônier.

Onnière: bonbonnière, boutonnière, etc. — Exceptions: limonière, oignomière, aumónière.

Onnine: cotonnine.

Onnir: abonnir, rabonnir, honnir.

Onnivence, etc.: connivence, connivent, conniver.

### Écrivez avec une seule N :

 $1^{n}$  règle générale. — La lettre n entre deux o ne se double jamais. (Voy. p. 348.)

2º règle. — Après l'ó, l'n ne se double jamais. (Voy. la note 4 de la page 349.)

3º règle. — Aucun mot ne commence par onn; on écrit: onagre, onéreux, onirocritie, onomatopée, onyx, etc.

4° règle. — Mon initial ne double pas son n; on écrit: monacal, etc., monachisme, monastère, monastique, — monade, monadelphie, monadrie, monaut, — monarque, etc.<sup>3</sup>, — monétaire, etc.<sup>4</sup>, — moniteur, etc.<sup>5</sup>, — monument, etc.<sup>6</sup>, et tous les mots qui commencent par

1. Voyez les dérivés de bonnet, p. 347. — 2. Voyez les dérivés et les composés d'honnéte, p. 347. — 3, 4, 5, 6. Pour les dérivés de ces mots, voyez p. 347.

mono: monochrome, etc. (Voy. p. 348.) — Les seules exceptions sont monnaie, monnayage, monnayer, monnayeur.

5° règle. — Il en est de même pour l'initiale non; on écrit nonagenaire, etc.; none et nones, nonidi, nonius, nonupler, etc. (Voy. p. 347.) — Les exceptions sont nonne ou nonnain et nonnette.

ONACAL: monacal. (Pour ce mot et les autres dérivés de moine, voyez la règle 4°.)

ONACE: bonace.

On AGÉ: papilionacé ou papillonacé.

Onagre, etc. (Voy. la règle 3°.)

ONAL: cantonal, diagonal, etc. — Exceptions: confessionnal, processionnal, stationnale, adj. f.

Onant: ponant.
Onaos: pronaos.
Onarion: tonarion.

Onarque: monarque. (Voy. ses dérivés, p. 347.)

Onasme: pléonasme.
Onasse: bonasse.

Onat: diaconat, stellionat 1. - Exceptions: pensionnat, personnat.

ONATAIRE: donataire, stellionataire, etc.

ONATE: carbonate, sonate.

ONATEUR: donateur, pronateur. - Exception: ordonnateur.

ONATION: detonation (explosion), donation, intonation, pronution.

ONATISTE: donatiste.

One: aumône, cône, prône, pylône, trône, etc. (Voy. la terminaison Onne, p. 349.)

Oneme : épiphonème. Onemt : déponent. Onère : scorsonère.

Onèse: Chersonèse, Péloponèse 2.

Oni: boni (Voy. au mot Bon, p. 346), macaroni.

ONIAC, ONIAQUE: ammoniac, ammoniaque, démoniaque, simoniaque.

ONIAL: canonial, colonial, etc.

1. Ce n'est pas sans regret que nous mettons dans la règle la terminaison onat, avec une seule n, car il serait bien plus naturel de doubler la consonne dans les substantifs et les adjectifs dérivés des mots en on, comme on le fait pour les verbes; ainsi nous écririons citronnat comme pensionnat. Malheureusement l'Académie n'a pas admis le premier de ces deux mots, qui aurait départagé les voix. D'un autre côté, nous ne pouvions guère mettre onnar dans la règle, puisque l'Académie écrit avec une seule n la plupart des mots terminés par onal, onataire, onateur, onation, etc.; et cela contrairement aux terminaisons onnable, onnade, onnage, onnaire, etc., où la consonne est généralement doublée, du moins pour les dérivés des mots en on. Combien il y aurait à faire pour simplifier l'orthographe!

2. Aucun dictionnaire ne donne Chersonèse avec deux n, tandis que dans plusieurs on lit Péloponnèse. On a peine à comprendre d'abord le pourquoi de cette différence, car ce dernier mot vient de Pélops et nésos (île de Pélops), comme le premier vient de chersos, terre ferme, et nésos, île (île qui tient à la terre ferme, ou presqu'île, péninsule). Cependant, comme les Grecs eux-mêmes écrivaient Pelopónnésos, il est évident que la double nn a une raison d'éty-mologie; et les lexicographes qui n'en mettent qu'une le font par analogie avec Chersonèse.

ONIBLE: disponible.
ONIDE: saronide.

Onie: félonie, colonie, Laponie, agonie, etc.—Exception: baronnie.

ONIÈME: millionième.

Onien, onicien: cicéronien, pyrrhonien, platonicien, etc.; adonien ou adonique, glyconien ou glyconique. (Voy. p. 345.)

Onifère: conifère.

Onin: gonin (maître), léonin (partage, vers).

ONIQUE: tonique, véronique, etc. — Exception: maçonnique.

ONIS: Adonis.

Oniser: s'impatroniser, carboniser, etc.

Onisme: gasconisme, pyrrhonisme, laconisme, etc.
Onisse: diaconisse (ou diaconesse), pythonisse.

Oniste: sorboniste, violoniste, symphoniste, antagoniste, etc. —

Exception: bâtonniste.

ONIT: aconit.

ONITE: ammonite, bonite, maronite.

Oniteur, onition, onitoire: moniteur, etc. (Voy. la règle 4°.)

Onore, etc.: Sonore, sonorité, honorer, honorable, etc. (Voy. lavrègle 1<sup>re</sup>.)

ONYME, ONYMIE, ONYMIQUE: anonyme, éponyme, homonyme, paronyme, synonyme; — homonymie, métonymie, synonymie; — patronymique, synonymique.

PARIS. - IMPRIMERIE DE J. CLAYE, RUE SAINT-BENOIT. 7

815/22

# ERRATA

# DICTIONNAIRE

DE CACADÉMIE FRANCAISE

## REMARQUES CRITIQUES

HE OFSTAINES BUGGES A STABLES

#### B. PAUTEX

#### DEUXIEME ADITION

## PARIS

I. CHERRELIEZ, LIBRAINE | DEZOBRY, F. TANDOU &c C-

HACHETTE OF C. LIGHARRES MAINE-NYON LIBEATURE

MALE AND ADDRESS OF THE

L'est.

hommage respectueux de l'autrur B. bautex

• • . ` • • •

### OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

Chez les mômes Libraires -

RECUEIL DE MOYS FRANÇAIS PAR ORDRE DE MATIERES, avec des Nobes con les hourions vicinours, Eus Régles d'orthographe, et des Ensements qui servent d'application à la methodis des éditions — in-Se brix : 1 fr. 50 m. — Ouvrage adopté per l'Université

ARRÉGE DU RECUEIL DE MOTS FRANÇAIS per ordre de contrême à l'usage des commençants, avec des Expansers qui servant d'application à la mothum fin 19 dia 10 pages, 21 édition Prix 30 continues. — Ouvrage adopté par l'Université pour l'instruction primeire et les Salies d'Anile.

EXERGICES SOR L'ADRÉGÉ DU RECORIL DE MOTS, en 16-19, for l'in-Unitre les exvertes proproment dits, en transpera dans set enverage les mots du Rormell ecompagnés d'adpentés, de substantifs, etc., au moren desquels MM, les l'adhatons pourront composet sur le-champ des pinness pour les plus journes offen.

RECUEIL DE MOTS FRANÇAIS par ordre alphade? que, avec de vialle d'orthographe, in-se, de édition, Priz 1 fr. 20 c. — Dars es finemen, qui les 2 hb que pour corvir de dictionnaire aux élèves l'autour, ain de me par multiplier insultement le mondre des mons, a donné tantel les ractions, tamés le morifés, survant a plaise des difficultés qu'ils primentant; de plus, il d'est morres aux forme des nords en unites dans le communerou. Planfastrie, l'agriculture et la sie commune.

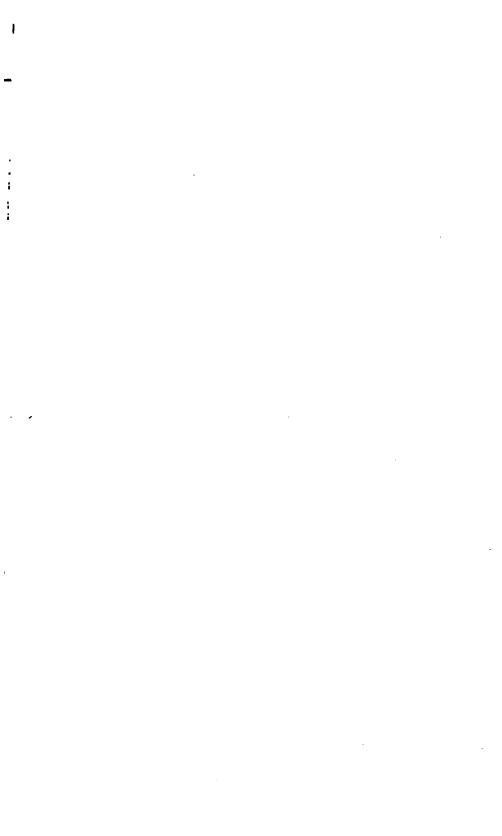

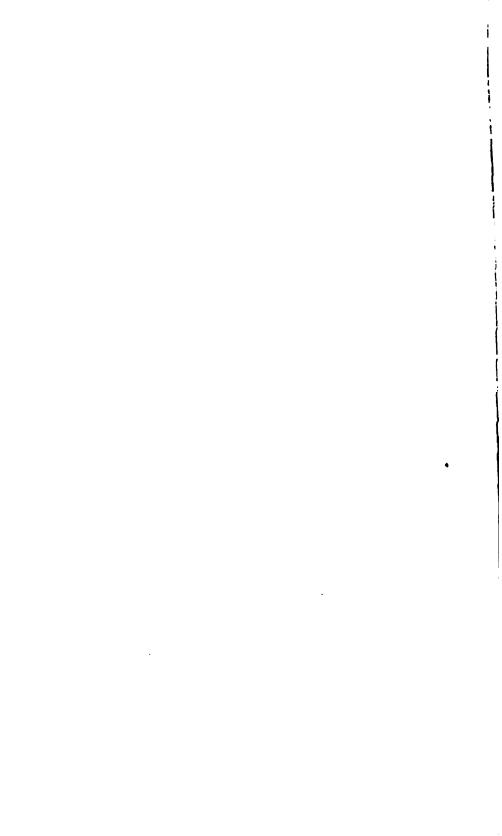

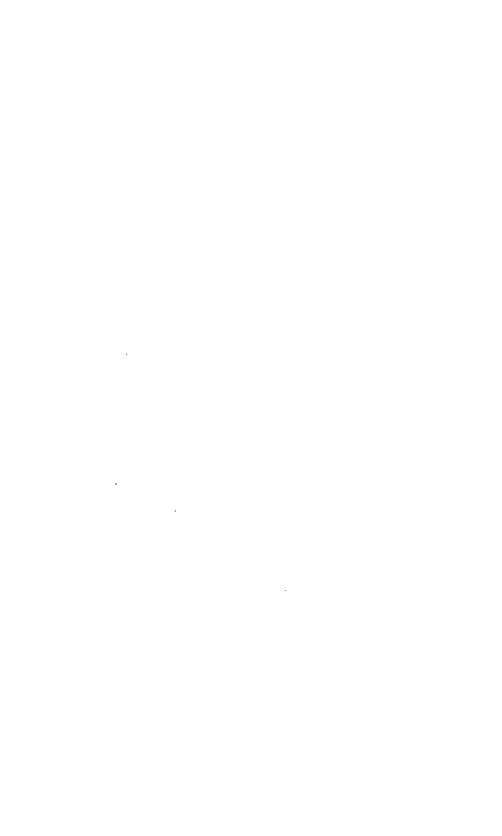





